

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

# **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

# À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



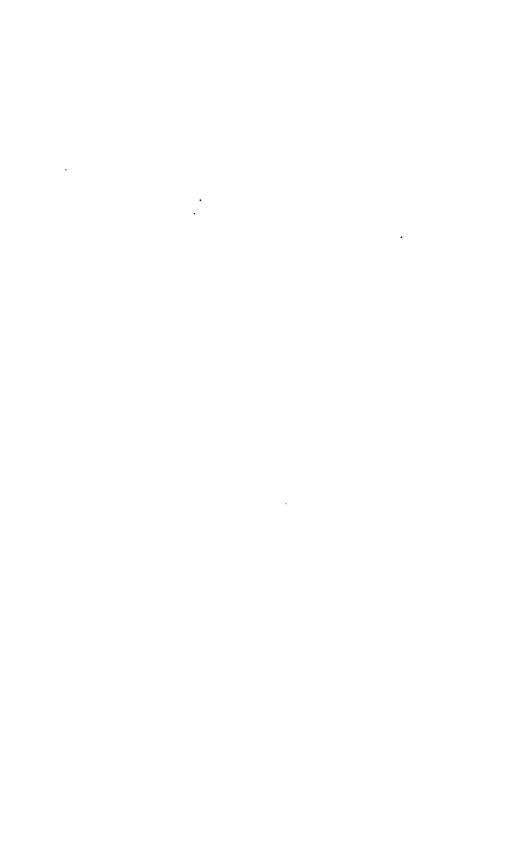

En version







# GRAMMAIRE LIMOUSINE

# **GRAMMAIRE**

# LIMOUSINE

PAR

# CAMILLE CHABANEAU

PHONÉTIQUE. — PARTIES DU DISCOURS



# PARIS MAISONNEUVE ET C<sup>18</sup>, ÉDITEURS 25, QUAI VOLTAIRE, 25

M DCCC LXXVI

langue d'oc comme un genre dans la famille naturelle des langues romanes, le limousin sera l'une des espèces que ce genre embrasse <sup>4</sup>. C'est cette espèce qui fait l'objet du présent travail.

Je l'étudierai plus particulièrement dans celle de ses variétés que je connais le mieux, pour l'avoir pratiquée dès mon enfance, et qui est du reste une des principales: je veux dire le parler de Nontron (Dordogne) et de ses environs. Le lecteur familier avec les autres variétés fera de lui-même les comparaisons que je n'aurai pu établir. Je ne puis me flatter, en effet, d'avoir réuni ici tous les faits dignes de remarque que le dialecte limousin, étudié sur toute l'étendue de son domaine. pourrait offrir à l'observateur. Mais, si la partie comparative de mon ouvrage laisse forcément à désirer dans le détail, en raison de l'impossibilité où je suis d'acquérir une connaissance égale de toutes les variétés de ce dialecte, j'espère pourtant qu'aucun de ses traits essentiels et caractéristiques ne m'aura échappé. En tout cas, j'ose assurer que l'on aura ici, à défaut d'un tableau d'ensemble que je ne puis promettre, une monographie exacte et complète.

# II

La renommée et l'autorité littéraires du Limousin <sup>3</sup> étaient grandes au moyen âge. C'était non-seulement la terre classique de la poésie, honneur légitimement acquis au pays qui

<sup>&#</sup>x27;Il y faut distinguer trois sous-espèces, correspondant a peu près aux divisions géographiques du domaine de ce dialecte, savoir : le haut limousin, le bas limousin et le périgourdin. Celle-ci est, par ses caractères, intermédiaire entre les deux autres. C'est à elle qu'appartient la variété de Nontron, prise ici pour type de tout le dialecte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nontron même est à l'extrême limite nord de la région qui parle la variété désignée ici de son nom. Mais cette variété s'étend assez loin dans les autres directions, surtout au sud et au sud-ouest. Sa caractéristique essentielle est, phonétiquement, la pureté de l'a, et, grammaticalement, une répugnance marquée pour les formes étrangères à la langue classique.

<sup>3</sup> Il faut entendre le territoire du dialecte limousin.

avait produit les plus grands des troubadours, mais encore celle du bon et pur langage. On connaît, à cet égard, le témoignage souvent cité de Raymond Vidal de Bezaudun 4. Celui des Leys d'amors, non moins explicite et plus précis, a pour nous plus d'importance. L'auteur loue, dans le langage du Limousin, l'exacte observation des règles de la flexion, la juste prononciation, comme il dit, des cas du nom et des personnes du verbe. Mais, en même temps, il constate dans ce dialecte la présence en grand nombre de mots étrangers ou fortement altérés, et qui doivent être, à ce titre, exclus de la langue littéraire 3. Or le dialecte limousin porte encore très-fortement empreint ce double caractère. Car, s'il a dû plus que d'autres, en raison de la situation géographique de la province, subir l'intrusion de mots français, il n'en est peut-être aucun qui ait conservé une aussi grande pureté grammaticale s et qui soit par là resté plus près de la langue classique du xiiiº siècle. C'est surtout la variété dont je m'occupe ici spécialement qui manifeste cette pureté. Ainsi certaines formes, réputées dès le xive siècle incorrectes ou sans grâce par l'auteur des Leus

<sup>&#</sup>x27;Totz hom qi vol trobar ni entendre deu aver fort privada la parladura de Lemosin...... Car tota la parladura de Lemosin se parla naturalmenz et per cas et per genres et per temps et per personas et per motz.

— Guessard, Grammaires provençales, 2º édition, pag. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Segon que ditz En Ramon Vidal de Bezaudu le lengatges de Lemozi es mays aptes e covenables a trobar et a dictar en romans que degus autres lengatges. Ad aysso dizem que aysso dish En Ramon Vidal per doas cauzas: la una cant a la pronunciatio dels cas, car en Lemozi parlo leumen bon cas e drechurier; l'autra cauza es per las personas del verb, quar il pronuncio las personas leumen e las formo segon dever e segon que pronunciar e formar las devo.... En autra maniera no trobam nos quel lengatges de Lemozi sia mays aptes a trobar que autres lengatges, si no per las doas cauzas sobredichas; quar, en Lemozi, ditz hom granre de motz estranhs, biaysshatz, trencatz e mal pauzatz, que ges per aco quar son dig en Lemozi no los aparia hom en dictatz. — Tome II, pag. 402.

Nouvelle preuve de cette vérité, que le vocabulaire d'une langue peut être envahi par des éléments étrangers sans que sa grammaire en souffre d'atteintes. Il semble même que l'on se montre d'autant plus jaloux de ne rien sacrifier de ce côté, que l'on a dû de l'autre céder davantage.

### AVANT-PROPOS

d'amors, qui en constate pourtant dès lors l'emploi étendu, bien qu'elles se soient répandues dans tous (?) les dialectes méridionaux de la langue d'oc, et que plusieurs même soient reçues dans le haut Limousin, continuent d'être rejetées à Nontron: tels sont par exemple les prétérits en igui dans les verbes en ir.

# PREMIÈRE PARTIE

# PHONÉTIQUE

# CHAPITRE PREMIER

ALPHABET. - PRONONCIATION. - ORTHOGRAPHE

Voici l'inventaire des sons usités en limousin :

# I. — Voyelles

# A. - Voyelles simples

a. — Pures: a, e, i, o, u, ou, eu.

b. - Nasales: an, en, in, on, un, oun.

Les voyelles, en raison de leur tonalité, sont graves où grêles. Les graves sont a, o, eu; les grêles, i, u, ou. E est tantôt grave (è ouvert), tantôt grêle (é fermé); mais il n'est jamais muet.

Eu est une modification de l'o; c'est le renforcement ordinaire de l'u. On ne le trouve jamais que sous l'accent; il se prononce comme en français dans leur.

En, in, un, conservent le son de l'e, de l'i et de l'u, au lieu de prendre, comme en français, celui de l'a, de l'e et de l'eu.

Ni à Nontron, ni dans le haut Limousin, on ne connaît l'o nasal. Mais ce son existe dans le bas Limousin et dans quelques contrées voisines du Périgord, où il représente ordinairement un a originaire nasalisé.

# B. - Diphthongues et Triphthongues

Ai, au, — ei, éu, e $\bar{u}$ , — ia, ie, io, iu, iou, ieu, — ou, — ua, ue, ui, uo, — oua, oue, oui, ouo;

Iai, iau, iéu, ieū, ióu, — uei, — ouai, ouei, ouau, ouóu.

Au, éu, óu, représentent les sons notés de même par les félibres, c'est-à-dire aou, eou, oou. Quant a  $e\bar{u}$ , je note ainsi le son particulier que prend la diphthongue éu à Nontron, et qui résulte de la modification simultanée de ses deux éléments constitutifs, savoir d'é en eu et de ou en u.

Dans les triphthongues, c'est toujours la voyelle médiale qui est prépondérante, parce que cette voyelle est toujours grave, tandis que les deux autres sont grêles. Dans les diphthongues, il faut distinguer deux cas: si la voyelle initiale est grave, c'est sur elle que la voix domine. Le contraire a lieu si elle est grêle, à moins que la seconde ne le soit aussi; auquel cas, si celle-ci est plus faible, la première peut garder la prépondérance.

La nature de ce travail nous imposant l'obligation de noter souvent à la fois l'accent tonique et la quantité, voici les signes que nous emploierons à cet effet :

Voyelle longue et tonique: ^. Ex.: Chantâ (cantare). Voyelle brève et tonique: ^. Ex.: Chantâ (cantatum). Voyelle longue et atone: -. Ex.: Chantā (cantas).

Nous ne marquerons l'accent tonique des mots terminés par une diphthongue que si cet accent porte sur la pénultième.— Quand il y aura lieu de mettre l'accent sur une diphthongue ou une triphthongue<sup>2</sup>, ce sera la dernière voyelle du groupe qui le recevra. De la sorte, le signe de l'accent tonique ne pourra se confondre avec celui qui nous sert à distinguer óu et éu, diphthongues, des pseudo-diphthongues ou et eu.

<sup>4</sup> Cette diphthongue est restée sans s'assourdir dans le bas Limousin et dans la plus grande partie du Périgord. A Limoges, elle s'est réduite à l'état de voyelle simple (eu) comme en français; mais, dans le sud et le sud-ouest de la Haute-Vienne, elle se prononce en général comme à Nontron.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vraie ou fausse.

# II. - Consonnes

Le dialecte limousin, pris dans sa généralité, possède les mêmes articulations que le français; mais les sons chuintants représentés par ch et j sont inconnus à Nontron. Ils y ont pour correspondants, comme dans le reste du Périgord et dans le bas Limousin, et comme aussi dans un grand nombre d'autres dialectes de la langue d'oc, tels que le provençal, des sons complexes, qu'à l'exemple des félibres nous figurerons de la même manière, mais dont la notation exacte serait ts et dz. Ces sons deviennent moins sifflants et de plus en plus mous à mesure qu'on s'avance vers le nord. Le t même venant à disparaître, ils se réduisent, en certains lieux du haut Limousin, au ch et au j français. — Dans le nord de la Charente et dans les contrées voisines de la Haute-Vienne, vers Confolens et Saint-Junien, ces sons deviennent tout à fait pâteux; jamai et chavâ, par exemple, s'y prononcent djiamai, tchiavâ.

C a le même son doux qu'en français devant e et i.

G, dans la même position, se prononce comme j. — Qu et gu, suivis d'une voyelle, ont la même valeur qu'en français dans équerre, guerre.

S, simple, entre deux voyelles, a le son du z. Pour lui conserver, dans cette position, le son qui lui est propre, nous en écrivons deux, comme en français; procédé sans inconvénient, parce que, dans aucun cas, la voix n'articule deux s consécutives et que, ainsi, on ne pourra jamais être en doute sur la vraie prononciation.

Nous figurerons toujours *l* mouillée par *lh*, et *n* mouillée par *nh*. Ces notations, consacrées d'ailleurs par l'ancienne orthographe, et maintenues par l'usage dans un grand nombre de noms de lieu, tels que *Javerlhac*, *Marnhac*, nous paraissent les plus proprès à prévenir toute confusion.

Y, dans notre orthographe, sera toujours consonne et servira exclusivement à figurer le même son que cette lettre repré-

sente en français dans yole, yeuse, c'est-à-dire le son du j latin 4.

# CHAPITRE DEUXIÈME VOCALISME

DES VOYELLES EN GENERAL. — ACCENT TONIQUE ET QUANTITE

# Accent tonique

La loi générale qui domine l'histoire des langues romanes, je veux dire la fixité de l'accent latin, se vérifie dans le limousin comme dans les autres idiomes de la famille; mais elle y est sujette à beaucoup plus d'exceptions que dans les langues cultivées, parce que la tradition y a naturellement moins de puissance que dans celles-ci. Les principales de ces exceptions paraissent dues à l'influence de la quantité. Nous les signalerons tout à l'heure, en traitant de cette partie importante de la phonétique.

La langue d'oc, on le sait, avait, comme la langue d'oïl, mais avec plus de rigueur encore, réduit à l'état d'oxytons les paroxytons latins dont la dernière voyelle n'était pas un a. Le limousin moderne a ramené à leur premier état plusieurs de ces mots, principalement des adjectifs, en leur restituant une flexion. Quant aux proparoxytons latins, devenus, comme en français, paroxytons dans l'ancienne langue, ils sont restés tels en limousin. Ex.:

Plángere, — planher, — plânhei. Contrárium, — contrari, — countrâri. Féria, — feira, — feiro.

# Quantité

Dans toutes les langues romanes, les longues par position

Voir Baudry. Gram. comp. des langues classiques. — Phonetique, pag. 495.

sont devenues brèves, même sous l'accent, qu'elles fussent ou non longues par nature. Cette règle s'applique naturellement au limousin comme à ses congénères. Ainsi femina. prov. femna, y est fenno. Les voyelles en position joignent à la brièveté ainsi acquise ou conservée une forte tonalité, ce qui est une conséquence nécessaire de la position, parce que les deux consonnes placées devant elles, en s'opposant à leur expansion, les obligent à se redresser, et leur étendue ne diminue ainsi qu'au profit de leur hauteur. Aussi sont-ce celles de toutes qui retiennent l'accent tonique avec le plus de fermeté. Mais, lorsque la position a été détruite, accident fréquent et qui, en limousin, est arrivé constamment, par la chute ou la vocalisation d'une des consonnes accomplées, devant tout autre groupe que ceux qui commencent par une nasale, une liquide ou la siffiante s', les effets de la position sur la quantité et la tonalité ne subsistent plus. Les voyelles se comportent alors, selon leur espèce et les inclinations qui en découlent, comme les longues et les brèves telles par nature, dont nous allons maintenant nous occuper, en les considérant principalement dans leurs rapports avec l'accent.

La quantité, qui, dans les langues cultivées de la famille romane, l'italien par exemple et le français, est sacrifiée à l'accent et doit se plier à ses lois, a gardé ou, plutôt peutêtre, a repris en limousin une grande indépendance. Nonseulement elle n'est pas toujours dominée par lui, mais c'est souvent elle, au contraire, qui prend la prépondérance et oblige l'accent à se déplacer. Ce déplacement peut avoir lieu en avant ou en arrière; nous aurons donc à l'étudier successivement dans les mots paroxytons et dans les mots oxytons.

l° Mots paroxytons. — C'est une règle générale en roman,

Les groupes commençant par l'ne se trouvent que dans les mots empruntés au français, l'provençal s'étant'toujours vocalisé devant une autre consonne. — S'est presque toujours tombé, et sa chute, dans les oouples qui ne résultent pas de su gémination, a toujours entraîné l'allongement de la voyelle. Ex.: Moûcho de musca, mais rousso de russa.

règle sans exception en français, qu'une voyelle brève devient longue sous l'accent, en dehors de la position, dans les mots paroxytons. Or cette règle ne s'applique qu'à moitié dans le parler de Nontron. Les voyelles graves a et o seules s'y soumettent constamment. Ex.:

| că <b>va</b> t | châvo  |
|----------------|--------|
| * demörat      | demôro |

Les voyelles grêles i, u, ou, y échappent toujours; bien plus, ces voyelles, quelle qu'en soit d'ailleurs la provenance, si elles étaient longues en latin, sont devenues brèves, même à cette place. Ex.:

```
i : -vita.
                              vito;
        fīlia,
                              filho;
        crīmen,
                               crime;
        captiva,
                              cheitivo;
 u: - m\bar{u}la,
                              mŭlo;
                              natŭro;
       natūra.
        salūtat.
                              salŭdo:
                              сйbо;
        cūpa,
ou: - laborat,
                              laboŭro;
                              toŭto;
        tōta,
        sola,
                               soŭlo;
                              courouno.
        corona,
```

Les exceptions sont très-peu nombreuses; elles portent principalement sur l'i. En voici quelques-unes: vīmen = vīme, fīca = fījo, \*refūtiat = refūso; je citerai encore groūlo, dont j'ignore l'étymologie, mais que le Donat provençal mentionne, sous la forme grola<sup>4</sup>, parmi les rimes en ola estreit, c'est-à-dire en oula, comme M. Paul Meyer l'a parfaitement démontré <sup>2</sup>.

Quant à l'ē, que nous avons à dessein omis à son rang, il se comporte, en vertu de sa double manière d'être, c'est-à-dire

¹ Ce mot n'est pas dans Raynouard. Le Donat provençal le traduit par solea vetus. C'est, en effet, à « savate » qu'il correspond en français.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. Phonétique provençale, O, dans les Mémoires de la Société de linguistique, 2º fascicule, p. 145-161.

selon qu'il est plus ou moins ouvert, tantôt comme les voyelles graves, tantôt comme les grêles, mais plus souvent comme les premières<sup>4</sup>. Il ne s'abrége, en effet, systématiquement que devant n. Devant les autres consonnes, ce phénomène est exceptionnel. Ex.:

| catēna, | chaděno; |
|---------|----------|
| plēna,  | plëno; ` |
| pæna,   | pēno;    |
| cēra,   | cëro.    |

E tonique, provenant de  $\ell$  latin, tantôt s'allonge, suivant la règle générale,

```
Ex.: sēco, sêje;

* sēquo, sêgue;

prētio, prêse;
```

tantôt reste bref.

Mais é provenant de i reste toujours bref, sauf de très-rares exceptions  $^{3}$ . Ex.:

| pira,     | pēro;    |
|-----------|----------|
| rīga,     | rėjo;    |
| * fīmat,  | fēmo;    |
| auricula, | óurĕlho. |

En français, les voyelles finales atones, longues ou brèves, sont tombées ou se sont réduites à l'e muet, c'est-à-dire que la voyelle tonique les a complétement annihilées. En provençal, celle-ci, moins ombrageuse ou moins puissante, avait

<sup>&#</sup>x27;Parce que l'e, par nature, est plutôt grave que grêle; mais il est sur la limite des deux domaines, comme l'i l'est lui-même. Voilà pourquoi ces deux voyelles présentent toutes deux plus d'exceptions que les autres aux règles qui régissent leurs groupes respectifs.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Par exemple: plicat, pléjo \* consiliat, cousélho

laissé leur pleine existence à l'ā et à l'ē des flexions latines en as et en es. Il y a du moins lieu de supposer que ces voyelles avaient conservé leur quantité. Quoi qu'il en soit, elles sont longues en limousin, bien que l's s'en soit complétement séparé; ē y est même devenu ei. Ex.:

I long s'y rencontre également en finale atone. Ex.: Cementêrî. Il provient toujours d'un i latin allongé par l'influence de l's de la flexion provençale du pluriel.

Revenant maintenant à l'accent, nous remarquerons que, dans tous les mots où la voyelle tonique est restée ou devenue brève, il tend à quitter cette voyelle et à se porter sur la finale. Je dis tend, car le transfert ne s'est point accompli partout avec certitude. Si la finale est brève, l'accent reste comme indécis et partagé entre les deux voyelles . Mais cette hésitation cesse tout à fait dans la plupart des mots dont la finale est longue, parce que celle-ci, plus lourde, fait aussitôt pencher la balance de son côté. C'est ce que l'on constate fréquemment dans la conjugaison, surteut quand la flexion est en à et même, en certains cas, quoique la tonique légitime soit une voyelle en position. Ex.: Tu pourtà, et non tu pôrtā.

Ainsi, pour nous résumer, les voyelles graves restent longues ou s'allongent sous l'accent; les voyelles grêles s'abrégent ou restent brèves, et l'accent s'en détache. Celles-ci ont même une telle répugnance à devenir longues, que les deux dernières de la série, u et ou, si l'accent réussit à se maintenir fermement en place, aiment mieux permuter avec les voyelles graves qui leur correspondent, que de s'allonger elles-mêmes pour lui donner l'assiette qu'il exige. Ex. 2:

<sup>&#</sup>x27; Par exemple, dans les mots précédemment cités, vito, mulo, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je ne donne ici aucun exemple pris parmi les mots tels que demoro, de demoura; jeugue, de juga, parce que, dans de pareils mots, ce n'est pas proprement ou qui devient o, u qui devient eu: c'est l'o latin qui, différemment modifié, donne o ou eu sous l'accent, ou eu avant l'accent (Voir ci-après, chap. III, à l'article de l'o).

```
Ructare, — routâ, — rôte;
Dubitare, — doutâ, — dote;
Exsuccare, — eissújâ, — eisseûje;
? — amusâ, — ameûse;
*Sufferrire, — suffrt, — seûfre.
```

Il arrive aussi à l'i d'en faire autant, mais tout à fait exceptionnellement, et je ne sais si l'exemple suivant n'est pas le seul qu'on puisse citer:

```
* Oblitare, — óublidâ, — óublêde.
```

2º Mots oxytons. - Le recul de l'accent de la finale sur la pénultième est un phénomène assez fréquent, quoique plus rare que le déplacement contraire. Il est dû, comme ce dernier, à l'influence prépondérante de la quantité et se produit surtout, par conséquent, lorsque, la pénultième étant une voyelle en position, une longue ou une diphthongue, la finale tonique est brève et grêle. Ex.: éndre pour endré , eître pour eitré<sup>2</sup>, vâle pour vālé. Mais ce déplacement peut avoir lieu encore si la tonique est elle-même une longue, une diphthongue, ou une nasale. On en verra dans la conjugaison de nombreux exemples; nous nous dispenserons donc d'en citer ici, et nous terminerons ce paragraphe en observant que, dans les cas où l'accent reflue ainsi sur la pénultième, la prononciation paraît en général plus assurée, la nouvelle assise de l'accent plus certaine et plus fixe que lorsqu'il se déplace en sens inverse.

Outre les reculs de l'accent, que nous venons de constater, nous avons encore à signaler dans les mots oxytons un autre phénomène. Il n'a rapport qu'à la quantité et n'est point, du reste, particulier au limousin. Je suis porté à croire que tous les idiomes romans doivent, plus ou moins, le présenter.

Les toniques latines, longues par nature, qui, grâce à la

<sup>&#</sup>x27; Endroit.

<sup>2</sup> Etroit.

chute des finales, n'étaient plus suivies en provençal que d'une explosive terminant le mot, sont, sans exception, brèves en limousin, quoique cette consonne y soit tombée. Ex.:

```
Cantātum, pr. chantat, — chantá;
Cantāvit, — chantet, — chanté;
Audītum, — auzit, — óuví;
Salūtem, — salut, — salú;
Totum, — tot, — toŭ;
Pīcus, — pic, — př.
```

La même chose a lieu dans les mots terminés en provençal par n, lorsque cette consonne est tombée. Ex.:

```
Pānis, pr. pan, pa, — pō;

Plāne, — plan, pla, — plō;

Plēnum, — plen, ple, — plē;

Fīnem, — fin, fi, — fī;

Rationem, — razon, razo, — razoú;

Nec ūnum, — degun, degu, — degú.
```

Mais cet abrégement ne se produit jamais devant les autres consonnes continues. Ou ces consonnes se vocalisent, et une diphthongue en résulte, ou, tombant simplement, elles laissent la voyelle longue. Si cette voyelle est un e, elle devient ei par compensation. Ex.:

```
s: -N\bar{a}sus.
                                 nâ;
               - nas,
     Mensis,
               - mes,
                               mei;
                            — fi;
     Fines,
               — fis,
               - espinos,
     Spinosus,
                            - eipinoû;
     Unos,
               — us,
                            — û;
r: - Cantāre,
              - chantar,
                            - chantâ;
     Finīre,
              - finir.
                                 finî;
     Habēre,
              - aver,
                                 avei;
l: - Solum,
                                 soû.
              - sol.
```

<sup>&#</sup>x27;Ici, comme en maint autre endroit de cette grammaire, nous désignons par le mot provençal, selon l'usage ordinaire, l'ancienne langue d'oc, la langue classique des troubadours. Quand nous voudrons parler de l'idiome actuel de la Provence, nous dirons le provençal moderne.

Plus ordinairement, l se vocalise :  $M\"{a}lum - mau$ . C'est ce que font toujours lh et v:

Les voyelles longues, abrégées, comme nous l'avons montré, devant une explosive terminale, gardent au contraire leur quantité, si cette consonne reste suivie d'une autre voyelle. Ainsi, tandis que cantātum donne chantă, cantāta donne chantādo. J'ai déjà noté qu'en limousin, du moins à Nontron, car je n'ose affirmer le fait pour toutes les localités, les voyelles grêles font exception à cette règle. Mais, dans d'autres dialectes, la loi s'applique dans sa généralité, de même qu'en italien, en espagnol, et aussi en français, où, malgré la chute presque constante de la consonne, tant médiale que terminale, la quantité est restée modifiée ou maintenue conformément aux règles qui viennent d'être énoncées. Ex.: Chantë-chantēe (V. fr. Chantet-chantede); Fini-finie (V. fr. Finit-finite); Perdü-perdüe (V. fr. Perdut-perdute'); Chantēr; Finīr.

Cette différence de traitement de la voyelle longue, ce double procédé qui semble impliquer contradiction et qui n'a pas encore, à ma connaissance, fixé l'attention des philologues, vaut qu'on y insiste et qu'on l'explique.

Dans amat, de amātum, la voyelle est retenue par le t, qui, perdant en avant son ancien appui et forcé de se rejeter en arrière, la repousse, la comprime et l'abrége ainsi en la relevant<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La dentale persiste, on le sait, dans les plus vieux monuments de notre langue, par exemple la *Vie de saint Alexis*. Cf. l'espagnol: *Pared, merced, ciudad*, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ceci, remarquons-le, est parfaitement conforme à cette loi de la prosodie latine, — qui a conservé sa force en roman, parce qu'elle est fondée
sur une nécessité naturelle, — d'après laquelle une dentale terminale
abrége la voyelle précédente. — La dentale de cantat et des mots analogues
du provençal a persisté dans quelques dialectes modernes; elle est toujours
tombée en limousin comme, en français, celle de la vieille langue d'oïl.

Dans amada, de amātam, a n'est pas arrêté, limité par la consonne, parce que celle-ci, n'ayant pas perdu comme tout à l'heure son appui naturel, c'est-à-dire la voyelle finale à laquelle l'unit la syllabation, n'a pas besoin de se rattacher à la précédente, qui conserve ainsi toute son aisance.

Dans amar, de amāre, il en est de même, quoique la consonne n'ait plus d'appui en avant, parce que cette consonne, au lieu d'être comme le t une explosive, c'est-à-dire une consonne limitative, de celles qui arrêtent et tranchent brusquement le son de la voyelle, est au contraire de celles qu'on a justement appelées continues, et qui, loin d'y faire obstacle, favorisent la tendance que peut avoir la voyelle à s'affaisser et à s'étendre.

Nous n'avons jusqu'ici considéré la quantité qu'en elle-même ou dans ses rapports avec l'accent tonique, sans nous préoccuper de l'influence qu'elle a pu avoir sur la persistance ou la transformation des voyelles. Cette influence sera étudiée plus loin pour chaque voyelle en particulier; mais il nous faut auparavant présenter sur ce sujet quelques considérations générales.

La plupart des mutations de voyelles qui se remarquent dans le limousin comparé au latin étaient déjà opérées dans l'ancienne langue d'oc. D'autres étaient en train de se faire ou se préparaient, qui sont maintenant accomplies. Ce dernier point est mis en évidence par le petit dictionnaire de rimes qui termine le Donat provençal, et dans lequel sont distingués, sous les rubriques de larg ou d'estreit, des mots dont la terminaison, semblable en apparence, devait certainement différer dès lors. En quoi consistait cette différence? Il est probable que, généralement, c'était la quantité ou la tonalité seules qui devaient varier. Mais il n'est pas douteux que souvent aussi les sons étroits différaient même par l'es-

et la voyelle est restée à nu, mais droite et ferme, et conservant toujours la quantité nouvelle due à la pression, sans doute longtemps subie, de son ancienne associée. sence des sons larges correspondants. C'est ce que M. Paul Meyer nous semble avoir démontré pour l'oétroit, dans l'excellent mémoire, déjà cité, qu'il a consacré à l'histoire de l'o provençal. Dans tous les cas, les sons étroits, s'ils n'étaient pas tous déjà foncièrement altérés, avaient une prédisposition naturelle à se corrompre, puisque la plupart, en s'affaiblissant, se sont transformés.

Maintenant, qu'entendait précisément désigner par ces expressions de larg et d'estreit l'auteur du Donat provençal? Les Leys d'amors, où ces mots ont pour correspondants ceux de plenissonnan et de semissonnan, montrent que c'est par les termes d'ouvert et de fermé et non, comme on aurait pu croire deprime abord, par ceux de long et de bref, qu'il faut les traduire. Et, en effet, ces qualifications sont si peu en rapport avec la quantité, que les rimes étroites citées par Hugues Faidit proviennent aussi souvent de longues que de brèves latines, tandis que les rimes larges correspondent, pour la plupart, à des brèves ou, ce qui revient au même, à des voyelles en position, soit latine, soit romane.

Par ces expressions, on a donc voulu distinguer, non la durée du son, mais son intensité et son degré de pureté. Les sons larges étaient les sons ouverts, pleins, sans indécision; les sons étroits étaient les sons fermés, sourds, sans netteté, sujets à s'altérer au moindre accident. Aussi, tandis que les voyelles larges du Donat ont persisté jusqu'à nos jours sans altération, les voyelles étroites se sont en général transformées. Et cela devait être, parce que, si une voyelle ouverte peut s'affaiblir en intensité dans le cours des âges, sans que sa personnalité même, pour ainsi dire, en soit atteinte, une voyelle fermée ne peut guère subir d'affaiblissement qui ne soit une transformation, puisque un degré de fermeture de

<sup>&#</sup>x27;Telles étaient en général les voyelles atones affaiblies et assourdies par la prépondérance de la tonique. Mais le Donat provençal ne s'occupe pas de ces voyelles; nous les négligeons pareillement ici, et il est bon d'en avertir le lecteur, parce que les voyelles étroites ne se sont pas toujours transformées de la même manière sous l'accent qu'avant ou après.

plus risque de la faire passer à une autre voyelle<sup>4</sup>. Or les longues ont plus de danger à courir de ce côté-là que les brèves, parce qu'elles sont naturellement moins ouvertes, outre que cette plus grande étendue de leur surface et, pour ainsi dire, cette dilatation de leur substance, augmentent aussi pour elles les chances d'affaiblissement<sup>2</sup>.

Les voyelles brèves, au contrai re, trouvent dans leur qualité même, c'est-à-dire dans le temps plus court de leur émission, une garanție contre les altérations, parce qu'elles y offrent, en quelque sorte, une moindre prise. Les exemples nombreux de diphthongaison de voyelles brèves ne prouvent rien là contre, puisque ce phénomène n'a lieu que sous l'accent (sauf les cas d'influence), et nous avons déjà vu que les voyelles brèves accentuées deviennent longues en roman. Ainsi, là comme ailleurs, l'exception confirme la règle, car la série des faits, série logique, sinon toujours historiquement prouvée, a dû être celle-ci: l° allongement de la brève tonique, 2° modification de cette voyelle ainsi allongée.

C'est donc, en définitive, la longueur, originelle ou acquise, de la voyelle tonique, qui est la cause principale des altérations qu'elle subit. Il en résulte que cette voyelle aura dû rester d'autant plus fixe et plus pure, qu'elle était à l'origine ou qu'elle était devenue plus brève et plus sèche. Tel a été, par exemple, le cas de l'a de cantātum, abrégé dans cantat, et qui est resté, grâce à cette circonstance, parfaitement pur dans toutes les variétés du limousin, tandis que l'a de cantare,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ce qui suit, jusqu'à la fin du chapitre, s'applique plus particulièrement aux voyelles graves, a, e, o.

 $<sup>^2</sup>$  C'est ainsi que, dans le dialecte ionien, l' $\alpha$  en s'allongeant devient  $\eta$ :  $\sigma \circ \varphi i\alpha$  —  $\sigma \circ \varphi i\eta$ .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En limousin, — nous avons déjà noté cette dérogation à la règle, — les voyelles grêles restent brèves ou s'abrégent même sous l'accent. Aussi n'y ont-elles pas subi d'affaiblissement, et. si elles se sont transformées,  $\dot{e}^{i\dot{a}}$  toujours été ponr se renforcer. Ainsi  $\ddot{u}$  latin (ou) est devenu  $\ddot{u}$  (français),  $\ddot{i}$  est devenu  $\ddot{e}$ , tandis que  $\ddot{o}$  devenait ou, que  $\ddot{e}$  devenait ei et que  $\ddot{a}$  tendait, comme en français, à passer à l' $\ddot{e}$ .

ré long, s'est affaibli dans beaucoup d'endroits en un isin de l'è.

# CHAPITRE TROISIÈME

### VOCALISME (suite)

## ÉTUDE PARTICULIÈRE DES DIFFÉRENTES VOYELLES

teu de suivre, dans la revue que nous allons faire, l'ordre étique rigoureux, nous étudierons d'abord les voyelles (a, e, o) et ensuite les voyelles grêles (i, u, ou). Elles se uent par la manière absolument opposée dont elles monon-seulement leur quantité, mais encore leur essence. Idance des premières est à l'affaiblissement, celle des es au renforcement: affaiblissement et renforcement qui 'un et l'autre, à deux degrés, et qui s'opèrent en sens e, selon la marche suivante:

| longues           | brèves                                                                                                                               | S'allongent sans se transfor-<br>mer, sauf si elles sont sourdes,<br>ce qui arrive, en général, avant<br>et surtout après la tonique. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Se transforment en une voyelle moins grave, en un son moins net $(a \text{ en } e, ai; -e \text{ en } ei, i; -o \text{ en } ou, u).$ |                                                                                                                                       |
| relles grêles brè | longues                                                                                                                              | S'abrégent sans se transformer $(i)$ ou s'abrégent en se renforçant $(ou)$ .                                                          |
|                   | brèves                                                                                                                               | Se transforment en une voyelle plus forte $(i \text{ en } e; -u \text{ en } eu; -ou \text{ en } u, eu, o).$                           |

# PREMIÈRE SECTION. - VOYELLES GRAVES

#### A

Les affinités naturelles de l'a sont avec l'e d'une part, de l'autre avec l'o. En s'affaiblissant, c'est-à-dire en devenant moins ouvert, il tend à passer à l'e, s'il est long; à l'o, s'il est bref et sourd. Mais on n'admet à Nontron que le minimum de ces affaiblissements; là, comme au reste dans la plus grande partie du Périgord, l'a, le son préféré des pères de notre race, la véritable lettre de noblesse d'un idiome, a su conserver sa pureté et son ampleur primitives dans beaucoup de cas où, en haut et bas Limousin, il a dû passer à l'o ou à l'e.

# I. A tonique

A tonique, qu'il soit long, bref ou en position, est resté pur comme dans l'ancienne langue d'oc, sauf les modifications de quantité déjà signalées. Ex. cantāre, chantâ; — saccus, sá; — făba, fâvo.

Des exceptions à cette règle se constatent déjà dans la langue classique; par exemple.... arium devenu ....ier, .....aria devenu ....iera ou ...iera. Ex: granarium, granier, granie; — riparia, ribeira et ribiera, rivièro. C'est cette dernière forme, en de pareils mots, que l'on préfère à Nontron. Dans le Limousin (haut et bas), on dit plutôt ...ieiro, forme qui réunit les deux autres et qui se rencontre d'ailleurs également dans l'ancienne langue.

...ier = ...ari.. nous montre l'a devenu ē, sous l'influence de l'i, qui se déplace pour s'associer à lui. Mais. ailleurs que dans les mots de cette désinence i, l'i suivant, qu'il soit originaire ou qu'il provienne d'une consonne vocalisée, s'il s'unit à l'a,

<sup>4</sup> Dans les verbes de la 1<sup>re</sup> conjugaison, l'a de avi et celui de assem ont également passé à l'e. Mais je néglige ici en général ce qui a rapport à la conjugaison, les modifications des voyelles y ayant souvent d'autres causes que les lois générales de la phonétique.

n'exige pas ordinairement sa mutation. Il s'y joint simplement, et la diphthongue ai en résulte. Ex.: magis, mai; — veracem, vrai; — placere, plaire. Même à l'abri de toute influence semblable, on voit l'a bref devenir aussi ai; mais cela est très-rare et exceptionnel. Ex.: Aqua, aiga, aigo; — amat, aimo 4.

Outre cet affaiblissement d'a en e ou ai, déjà accompli dans l'ancienne langue, notre dialecte en présente quelques autres, qui l'étaient peut-être également dès lors, bien que les textes ne l'indiquent pas explicitement. On peut du moins induire du Donat provençal que l'a n'avait pas, dans les cas que je veux dire, gardé toute sa pureté. Il s'agit des mots rangés dans cet ouvrage sous la rubrique as estreit. Tous ces mots ont pour caractère commun (abas excepté, qui peut-être se trouve là par erreur<sup>2</sup>) de dériver de mots latins en anus, anis. La plupart sont des adjectifs qualificatifs ou ethniques, en ānus. Ceux-ci ont pris une forme équivalente à la forme française en ou ain<sup>2</sup>: umen, roumen, ancien, etc. Mais quelques-uns, dont l'a était bref ou s'était abrégé, ont subi un affaiblissement différent et plus sensible. Ce sont les suivants:

Grānum, gran, grö;
Pānis, pan, pö;
Mănus, man, mö;
Cănis, can, chě, chǐ.

Il faut ajouter les mots ci-après, dont le Donat ne fait pas mention, mais dont les quatre premiers ont avec les précédents une analogie évidente:

> Plāne, plan, plo; Altānus, autan, auto;

<sup>4</sup> Je ne connais pas d'exemple, dans les monuments de l'ancienne langue, de la diphthongaison de l'a d'amar; mais on la constate dans quelques dérivés de ce verbe: aimaire, aimansa.

<sup>2</sup>La forme correcte de ce mot, en limousin, est aba (oba), qu'on trouve dans Richard. Chez nous, l'on dit abé; mais c'est le mot français.

<sup>2</sup> C'est évidemment à l'influence de la nasale qu'est due cette altération. Un a fermé (estreit), s'il est nasalisé, tourne forcément à l'e. Cela est sensible dans la diphthongue française oi, qui, prononcée oua si elle est pure, devient oué si elle est nasale : roi, loi, — loin, point.

Demāne, deman, demö; Juniānus, Junian, Juniö; Hābet, ha, ö; Săpit, sap, sŏ¹. Vădum, gad, gŏ.

Observons que gran, pan, man, plan, deman, ont encore, dans l'ancienne langue, une autre forme en a non nasal. C'est de celle-ci qu'est dérivée la forme limousine actuelle, par le changement d'à en ò, changement exceptionnel sous l'accent, mais qui est de règle après la tonique. — Can se trouve aussi en provençal réduit à ca; mais le limousin n'a pas adopté cette forme, qui y serait devenue vraisemblablement co ou cho, et il a préféré che et chi, qui se rencontrent déjà l'un et l'autre dans la langue classique.

# II. A après la tonique

A final atone devient toujours o quand il est bref. Ex:: rosa, roso; — femina, fenno; — cantat, chanto; — cantabam, chantavo. Cet affaiblissement est aujourd'hui général dans la langue d'oc. Il n'y a que de fort rares exceptions. Tout porte à croire qu'il remonte très-haut. On le constate dès le XV° siècle (v. Ludus sancti Jacobi dans Bartsch, p. 399), et il y a lieu de supposer que la mutation était opérée avant cette époque et que l'on continuait seulement par tradition de noter par a ce son assourdi.

L'a du pronom la, quand ce pronom est enclitique, passe également à l'o, mais à un o incertain, et quelquefois même, du moins à Nontron, cet affaiblissement n'a pas lieu. Ex.: portazla, pourtâ-lo.

A final atone, s'il est long, ne subit aucun changement, ni de nature, ni de quantité: rosas, rosā; — cantas, chantā; — cantavas, chantavā.

# III. A avant la tonique

En général, il reste a. Il se diphthongue avec i dans les <sup>4</sup> A Limoges on dit se.

mêmes cas que l'a tonique (ai), mais en même temps il s'affaiblit en e, en sorte que le résultat final est ei . Ex.: mansionem, maiso, meijou; — factionem, faisso, feissou; — lactuca, laytuga, leitujo; — patrinus, payri, peiri.

Il subit aussi, mais exceptionnellement, quelques autres changements; par exemple:

En e: lacrymas, lacremas, legremā; — rancurar (pr.), rencura; — anima, anma, ermo <sup>2</sup>;

En u: lacerta, lazert et lauzert, luzer;

En i: manducare, manjar et menjar, minjå;

En ou: natare, nadar, noudâ.

Sous l'accent, l'ou de noudâ devient ô, l'i de minjâ reste i.

Telles sont les seules altérations que l'a primitif ait souffertes dans le parler de Nontron. Cette voyelle n'est pas restée moins pure, en général, dans la partie méridionale et surtout sud-ouest de l'arrondissement. Mais, si l'on s'avance tant soit peu vers l'est, le nord ou le nord-ouest, ou qu'on gagne, par Thiviers, l'arrondissement de Périgueux, les affaiblissements suivants se font sentir:

1º L'a long ³, tonique ou suivant la tonique, prend un son assez rapproché d'un è français, mais plus allongé et moins pur. C'est ce qui a lieu, par exemple, dans les formes verbales et nominales en  $\hat{a}$  et en  $\bar{a}$ . — Cette altération de l'a n'a pas lieu à Limoges; mais elle est générale dans la partie méridionale ou du moins sud-est de la Haute-Vienne ⁴. Dans la Charente, on la constate dans tous les cantons limitrophes de ce dernier département.

- ' Nous traiterons, en détail, à l'article des diphthongues, de la permutation de ai ainsi que de celle de au.
  - <sup>2</sup> On dit aussi, et mieux : armo.
- <sup>3</sup> Il faut entendre l'a actuellement long, tel que celui des infinitifs de la l'conjugaison; car, ainsi que je l'ai expliqué ci-dessus, beaucoup d'a, longs en latin, se sont abrégés, tels que ceux de amatum, de veritatem. Ces derniers restent purs dans toutes les variétés du limousin.
- 'Par exemple, à Rochechouart. A S'-Yrieix et dans les localités voisines de la Corrèze (Ségur, Lubersac, etc.), l'a conserve, dans ce cas comme dans le suivant, la même pureté qu'à Nontron.

2º L'a précédant la tonique, bref ou préalablement abrégé s'il était long d'origine, s'affaiblit en o, mais en un o peu assuré. Ex.: comorado = camarade. L'a tonique lui-même, si la flexion amène après lui un a long, subit ce changement: ieū pâsse, tu pôssā. L'a nasal ou en position y échappe dans le haut Limousin; mais, dans le bas Limousin, il passe!également à l'o: orgen (argent), plontado (plantée) 4.

Cette dernière mutation et la précédente ne sont liées l'une à l'autre par aucune dépendance réciproque, et, si certaines variétés les offrent toutes deux simultanément, on devra les trouver plus généralement séparées. Quoi qu'il en soit, à Périgueux et à Limoges, où l'ă sourd est devenn ŏ, l'on n'altère pas l'a long, et les paysans du côté de Piégut, qui changent l'ā en è long, conservent sa pureté à l'a antétonique.

#### E

Les affinités de e sont avec a et avec i. Il devient a s'il se renforce, i s'il s'affaiblit. Du côté de i, il ne fait souvent que la moitié du chemin et attire à soi cette voyelle, pour former avec elle la diphthongue ei. — Je ne dirai rien ici des affaiblissements de e en i. Il n'y en a guère en limousin qu'on ne constate déjà dans l'ancienne langue  $^2$ , et ils remontent même, pour la plupart, jusqu'au bas latin; par exemple, les changements de ea, eo, eu en ia, io, iu. Mais la mutation d'e en ei, rare dans la langue classique, est, au contraire, extrêmement fréquente dans notre dialecte, où elle constitue un caractère.

# I. - E tonique

A. —  $\vec{E}$  en position reste e. Il s'allonge si la position est détruite, sauf devant n ou r restés en finale. Ex.: terra, t

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cette altération y atteint même parfois l'a nasal accentué. Ex.: efon (infantem), chom (campum).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ex.: racemus, razim; — nebula, nible. — Ce même changement d'e en i se remarque aussi dans plusieurs mots empruntés au français. Ex.: purisi — pleurésie; — bintilhā — béatilles.

— testu, tê; — pressus, prê; — cultellus, coutè; — cooperta, cuberto; — hibernum, iver; — jacentem, jazen.

# Exceptions:

- a. E, en position devant s, devient presque toujours ei a la suite de la chute de cette consonne <sup>4</sup>. Cette mutation n'a jamais lieu devant deux s, quand la voyelle suivante a persisté, et elle est plus rare devant st que devant les autres groupes en sinitial. Ex.: esme(pr.), eime; fresca(pr.), freicho; est, es, ei.
- b. Il devient encore ei dans les mots provençaux autres que les noms ethniques en es final ens.... latin, que le groupe ns soit originaire, ou qu'il résulte de la syncope d'une voyelle. Ex.: mensis, mes, mei; prensus, pres, prei; plen(o)s, ples, plei; mais francensis, frances, francê; anglensis, angles, anglê.

Observons que, dans les mots de cette désinence, n était déjà tombé avant le dégagement des langues romanes, comme on pourrait l'induire de la forme qu'ils ont prise dans toutes ces langues, si l'on n'avait déjà la preuve directe du fait dans les textes épigraphiques ou autres du haut moyen âge.

B. — É bref reste ordinairement e, sauf à s'allonger, ce qui lui arrive principalement devant l ou une spirante. Ex.: pedem, pě; — pedes, pes, pê; — teneo, téne; — \*sequit, sě; — per, pěr; — \*petia, pêço; — evangelium, eivangêli; — secat, sėjo.

Quelquefois il se diphthongue en ie. Ex.: ferus, fier; — sedeo, siete; — vetulus (veclus), viei.

Cette même diphthongaison a lieu aussi quelquefois quand l'e est en position. Ex.: lectus, lié; — despectus, deipié; plus rarement s'il est long: sincerus, sanciê.

E provençal, provenant d'une autre source que e latin, peut la subir également: jactat, jeta, jieto.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La chute de l's ayant pour donséquence d'allonger la voyelle précédente, c'est en réalité e long, et non e en position, qui devient ei. Le principe de la persistance des voyelles en position ne reçoit donc ici aucune atteinte.

C. — E long devient toujours ei après la chute de r, dans les finales provençales en er, provenant de désinences latines où èr était suivi d'une voyelle terminale. Ex.: sero, ser, sei; — licere, lezer, lezei.

En toute autre position, ē reste e, qu'il conserve ou non sa quantité. Ex.: cemeterium, cementêri; — debetis, devetz, devê; — candela, chandêlo; — cera, cëro; — prensa, prēsa, prēso.

D. — E long, bref ou en position, devient ei, plus rarement ie, en se diphthonguant avec un i suivant, originaire ou provenant d'une consonne vocalisée. Les changements dus à cette cause avaient déjà eu lieu dans l'ancienne langue. Ex.: integer-ra, entier-ièro i; — rēgem, rei; — fēria, feiro; — petra, peiro; — sex, siei; — mělius, miei; — pejus, piei.

Ces deux derniers exemples nous montrent réunies et fondues ensemble: 1° la diphthongaison de e en ie (voir cidessus B), 2° celle de e en ei, qui fait l'objet du présent article.

# II. — E après la tonique.

L'é provençal atone et final est resté é. Ex.: home, ôme; — rendre, rendre. Mais il est devenu ei, après la chute de r, dans les infinitifs en er, provenant d'infinitifs latins en ère qui, au lieu de syncoper l'é pénultième, selon la règle générale de réduction des proparoxytons, l'ont gardé aux dépens de la finale. Ex.: plangere, planher, plânhei; — essere, esser, essei.

L'ē, dans les finales en es atones, est devenu ei, en même temps que s est tombé <sup>2</sup>. Ex: debes, dévei; — homines, ômei.

# III. — E avant la tonique.

Avant la tonique, e, bref ou en position (sauf devant s), reste

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le provençal avait pour ce mot les deux formes enteir-eira, et entier-iera.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cela est sans exception dans les noms. — S'il en est autrement de l'es tonique final, cela tient à ce que es atone est toujours forcément fermé, tandis que es tonique peut être ouvert, et l'est en effet ordinairement, à moins que l'e n'y provienne d'un i latin. Ex.: pressus, pres, pré; — mais missus, mes, mei.

e. Ex.: vertá, repetâ, refusâ, repenti, et tous les mots commençant par le préfixe re.

Long ou en position devant s 4, qui tombe en ce cas, il devient ei; cela arrive principalement, sinon exclusivement, quand il est dans la syllabe initiale, et surtout s'il commence le mot, qu'il soit d'ailleurs originaire ou adventice. Ex.: æquare, egar, eigâ; — dejunar (pr.), deijunâ; — enansar (pr.), einansâ; — stipula, estobla, eitoulio; — escarnir (pr.), eicharnî; — descobrir (pr.), deicubrî; — mespresar (pr.), meipresâ; — respondre, reipoundre.

Le changement d'es en ei se constate déjà, du reste, quoique rarement, dans l'ancienne langue. Ex.: descendere, deiscendre; — exire, eissir; — exemplum, eissemple. Mais l'i pourrait bien provenir ici de la vocalisation du c.

L'e long par nature, même en initiale, échappe souvent à la règle précédente et reste e; mais alors il s'abrége. Ex.: défendre, démourâ.

Au contraire, e bref d'origine devient quelquefois ei. Ex.: eivangêli, eivêque. En pareil cas, il correspond à un e français allongé.

REMARQUE. — Le changement d'e tonique ou antétonique en ei est beaucoup plus fréquent à Limoges et, en général, dans le haut Limousin qu'à Nontron<sup>3</sup>. Là tous les e en position devant s subissent cette altération, qui atteint encore, sans exception, toutes les finales en es, que l'e en fût originairement bref ou en position, et, de plus, toutes celles en ier et en iera qui, à Nontron, d'où qu'elles proviennent, y échappent toujours. Ex.:

Debētis devetz, deves Nont.: devê Lim.: devei

<sup>·</sup> Devant st les exceptions sont nombreuses. Exemple: restar, resta:
— estimar, estima; — destinar, destina. En cette position, l'e ne devient guère ei que s'il était long par nature, comme prestar (præ stare), preita, et encore, même long, il reste souvent e, comme on le voit par les deux exemples précédents.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Surtout de l'e tonique. L'e atone, principalement en syllabe initiale, est traité, à très-peu près, de même à Limoges et à Nontron

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans le bas Limousin, au contraire, du moins à Tulle et aux environs, la diphthongaison de l'e est beaucoup plus rare que chez nous.

| Pĕdes     | pes     | Nont.: $p\hat{e}$ Lim.: | pei        |
|-----------|---------|-------------------------|------------|
| Pressus   | pres    | $pr\hat{e}$             | prei       |
| Presbyter | pestre  | pê <b>tr</b> e          | peitre     |
| Sincēra   | å       | sanciêro                | sanchieiro |
| Primarius | prumier | prum <b>i</b> ê         | prumiei    |

Il peut sembler, au premier abord, que le parler de Limoges, s'étant fait une règle plus simple et plus générale que celui de Nontron, et obéissant dès lors, selon l'apparence, à des principes mieux arrêtés, est ici supérieur à ce dernier. Mais c'est le contraire qui est vrai; car le parler de Limoges efface, sous l'uniformité de sa règle grossière, des différences originelles essentielles, qu'il est devenu sans doute inhabile à distinguer, tandis que celui de Nontron, qui, plus délicat, en a conservé le sentiment, continue de les manifester par le traitement divers qu'il fait subir à l'e, selon que cette voyelle était primitivement dans tel ou tel état. Ainsi, à Limoges, debetis et debes donnent également devei. A Nontron, au contraire, grâce à l'observation plus exacte des règles plus haut énoncées, les deux formes demeurent distinctes. Pareillement, agues (habuissem) et aguei (habui) se confondent à Limoges, tandis qu'à Nontron la distinction persiste (aguê, aguei).

#### IV

E tonique ou précédant la tonique se renforce en a devant r final ou suivi d'une autre consonne. Ex.: dubar, vartá, varmei. Cette mutation est le signe d'un parler très-rustique. Fort commune, presque générale dans la partie limousine (comme on dit dans le pays) de l'arrondissement, elle n'a lieu, à Nontron, que dans un très-petit nombre de mots, par exemple marce = mercedem.

E se renforce encore en a devant les consonnes simples, soit sous l'accent, soit avant, et cette fois presque aussi fréquemment à Nontron que plus haut. Ex.: devalar, davalā; — gelar, jalā; — cremar, cramā<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Le même renforcement a lieu, dans les verbes, à l'imparfait du sub-

L'e nasal passe rarement à l'a. Ce renforcement ne se constate guère que dans quelques mots, où l'e procède d'un i latin. Originaire, il est plus fixe. Ex.: sincerus, sanciê; — infernum, anfer 1.

A côté de ces renforcements, citons quelques affaiblissements exceptionnels en u et en ou: femela, fumelo; — moneda, mounado; — enflar, uflá; — resina, rousino.

#### V

Nous terminerons ce que nous avions à dire de l'e par quelques observations sur les distinctions établies par le Donat provençal entre l'e larg et l'e estreit. Les différences ainsi spécifiées se sont effacées dans plusieurs des désinences mentionnées par cet ouvrage; mais il est possible qu'en revanche, dans celles où elles ont persisté, elles se soient accusées davantage. Énumérons d'abord les rimes dans lesquelles aucune différence ne se fait plus sentir:

- 1º Ecs larg, ecs estreit. Aujourd'hui ĕ uniformément.
- 2º Els larg, els estreit. Aujourd'hui ē ou eū par la vocalisation de l. Il y a une exception, mais qui ne maintient aucune distinction entre les deux catégories, car elle est commune à l'une et à l'autre: mels (large) est devenu miau, comme pels [étroit) est devenu piau. Après els estreit, le Donat mentionne trente et un mots en elz larg, sans leur donner de pendant en elz estreit. Cet elz, qui provient de ell's latin, est devenu, chez nous, ē ou eū, comme les deux précédents.
- 3º Ertz larg, ertz estreit. Aujourd'hui er 3, l'un et l'autre, sans différence d'intonation. Il n'y a sous la rubrique ertz

jonctif, où on le constate déjà au reste, partiellement du moins, dans l'ancienne langue. Nous y reviendrons en traitant de la conjugaison.

- <sup>4</sup> Je néglige, bien entendu, les mots empruntés au français ou auxquels s'est imposée la prononciation française, tels que anfen (enfin), ranfermá, etc.
- <sup>2</sup> En général, e larg répond à un e latin bref ou en position; e estreit, à un e long ou à un i.
  - <sup>3</sup> Ou ar, selon les lieux. Voir ci-dessus, IV.

estreit que quatre mots, dont un seul vit encore: c'est vertz, où e provient de i. Les ertz larges proviennent tous d'e latins en position devant rt.

4º Era larg, era estreit. — Aujourd'hui ero.

5º Ela larg, ela estreit. — Aujourd'hui ēlo.

Il y a lieu de supposer que les différences spécifiées pour chacune de ces rimes devaient être, dès le temps de Hugues Faidit, assez légères. Ce qui semble l'indiquer, c'est que l'on voit souvent figurer, sous l'une des deux rubriques larg et estreit, des mots que l'analogie ferait plutôt classer dans l'autre. Ainsi sous ela estreit, parmi des mots où cette désinence représente généralement ēla latin, on trouve estela et donzela, sans qu'on puisse s'expliquer pourquoi ces deux mots, où ela = ella, ne sont pas compris parmi les rimes en ela larg, qui proviennent toutes de ella latin ( classique on vulgaire). Pareillement els larg, sur treize mots cités, en comprend dix où  $e = \bar{e}$ , ce qui aurait dû, ce semble, d'après l'analogie, les faire classer parmi les estreits, qui n'en ont que quatre, l'un où e = i, les trois autres où  $e = \bar{e}$ . Quoi qu'il en soit, et qu'il y ait eu ou non erreur de classement de la part de l'auteur ou des copistes, ces faits prouvent que la prononciation de pareils mots était au moins incertaine et que, par conséquent, la différence entre chaque catégorie devait être, comme nous l'avons conjecturé, fort peu sensible.

Les rimes pour lesquelles la distinction établie par le Donat s'est maintenue sont les suivantes : eis, ielz — elhz, ers, es, ethz. Nous en formerons deux groupes, eu égard à la manière différente et tout opposée dont l'e large et l'e étroit s'y comportent.

Premier groupe. — Ers, es. — Les rimes larges ont gardé l'e pur; les rimes étroites l'ont changé en ei . Les ers larges provien-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sauf, à Nontron, dans les noms ethniques en es = ensis, et, de plus, dans ceux où s n'appartient pas au radical; savoir, bes (bene), fes (fides), fes (fenum), où l'e a pris le même son bref et sec (bé, fé) que dans pes (pedem), qui est large. Mais, au pluriel, la distinction reparaît, preuve que l'e n'a point des deux parts la même qualité.

nent d'e en position devant r, sauf un seul, qui provient d'un e bref  $^4$ . Tous les ers étroits proviennent d'un e long. — Es large n'a que quatre mots. E y représente  $\check{e}$  ou e en position devant ss. Es étroit en comprend un grand nombre dans lesquels e provient de  $\check{i}$  ou de e long  $^3$ . Un seul provient de  $\check{e}$  ( $b\check{e}ne$ ).

Deuxième groupe. — Eis, ielz — elhz, ethz 3. — Ici les rimes étroites restent sans modification, tandis que les rimes larges préposent un i à ei ou à e 4. Ex.: seis, siei; — despethz, deipié. La différence devait, au reste, être la même du temps de Hugues Faidit, au moins dans la plupart des cas, comme en font foi les textes classiques et comme il le constate lui-même, en opposant elhz étroit à ielz (lisez ielhz) large; par exemple, vermelhz à vielhz (aujourd'hui vermei, viei). — Observons que l'e des eis, elhz et ethz étroits, représente un i latin, excepté dans deux mots, où il correspond à ē, savoir lei (lēgem) et rei (rēgem). Quant à eis, elhz et ethz larges, ils répondent à des e latins brefs ou en position.

Le Donat provençal n'introduit aucune distinction parmi les rimes en en, qui, pour lui, sont toutes étroites. M. Paul

- ' Fers = ferus Nous l'avons diphthongué en ie.
- <sup>2</sup> Je compte parmi les e longs celui des mots en ens... originaire, devenu es... en latin vulgaire.
- <sup>3</sup> Les mots en ethz cités par le Donat se présentent ordinairement dans les textes sous la forme eitz, et peut-être que ethz n'en est qu'une variante orthographique, comme elh de eil. Une preuve de la ressemblance, sinon de l'identité des sons qu'on figurait de ces deux manières, c'est que le Donat mentionne deux fois les mots correspondant à lectus et à lex (celuici étroit, l'autre large), la première fois parmi les rimes en eis, la seconde fois parmi les rimes en ethz. Dans tous les cas, les mots en ethz ou eitz, tous ceux du moins dans lesquels la diphthongaison n'était pas due à l'attraction d'un i, avaient encore en provençal une autre forme, incontestablement sèche, en etz. C'est celle-là qui, réduite à ĕ, est restée usitée chez nous.
- 4 Parce que ces rimes larges proviennent d'e latins en position et que, gomme nous l'avons vu précédemment, e en position, quand il se diphthoncue, devient ie, tandis que la diphthongaison normale de e est ei.

Meyer suppose que c'est par erreur, et il fonde son opinion sur ce que, des mots en en, cités par le Donat, qui ont survécu, deux seulement, cren et bren, sont fermés (étroits) dans le provençal moderne, et que les autres sont ouverts. Mais cette différence qu'il constate, dans ce dernier idiome, entre cren et bren d'une part, et de l'autre entre jazen, luzen, saben, etc., n'existe pas en limousin, du moins à Nontron. Cela permet d'admettre que l'erreur supposée par M. Paul Meyer n'a pas eu lieu, et que, dans le dialecte d'Hugues Faidit, ou dans le dialecte prépondérant de son temps, le limousin par hypothèse, en final était en effet toujours étroit.

0

O, dans l'échelle des sons, est placé entre a et ou, comme e entre a et i. Mais, taudis que l'e passe assez fréquemment à l'a, ce renforcement est pour l'o tout à fait exceptionnel. On s'expliquera cette différence si l'on se rappelle ce que nous avons dit, en traitant de la quantité, de la double manière d'être de l'e, qui le fait souvent se comporter comme les voyelles grêles. L'o, dont la nature est plus franche, suit, au contraire, constamment la loi des graves, et tend conséquemment toujours à descendre, c'est-à-dire à s'affaiblir, soit en s'allongeant, soit en se transformant. C'est à ou, dans ce dernier cas, qu'il passe le plus souvent; mais l'affaiblissement s'arrête quelquefois à u ou même à eu.

## I. - 0 tonique

A. — O en position est resté o. Ex.: boscum, bô; — sorba, sorbo; — corpus, cor; — grossa, grôsso; — portat, porto.

Il n'y a d'exception systématique que pour l'o en position devant m ou n, c'est-à-dire pour l'o nasal, qui est constamment devenu oun. Ex.: frontem, froun; — somnum, soum; — longum, loun; — monstrum, mounstre.

Cet affaiblissement, qui dans le provençal moderne est rare et exceptionnel, était déjà général, du temps de Hugues Faidit, dans le dialecte littéraire. On voit, en effet, par le Donat provençal, que l'o nasal devait se prononcer dès lors, le plus souvent, comme l'ou nasal, c'est-à-dire oun, nouvel indice de la conformité phonique de notre dialecte avec la langue classique 4.

B. — O bref persiste ordinairement, mais en s'allongeant, s'il reste pénultième. Ex.: rota, rôdo; — scola, eicôlo; — demorat, demôro; — oleum, ôli; — locat, lôjo.

#### Exceptions:

- a. Il devient io:
- 1° Devant c final, et c tombe. Ex.: focum, foc, fio; locum, loc, lio; jocum, joc, jio;
- 2º Devant v. Ex.: bovem, bov, bióu; novum, nou, nióu; nova, nova, niôvo.
- b. Il devient ue, s'il est en position devant c, ou s'il est bref et qu'un i se trouve dans la syllabe suivante. Ex.: coc-
- V. page 54 de la 2º édition. Les mss. du Donat provençal ne sont pas d'accord à l'égard de ons. Le plus ancien des deux mss. de Florence (nº 187) classe tous les mots de cette désinence, rapportés dans l'ouvrage, sous la rubrique ons larg. Le plus récent, au contraire (n° 42), les range tous sous la rubrique ons estreit ( = oun, comme M. Paul Meyer l'a démontré). excepté dons et les noms propres Amons. Gions, Fizons (tous les quatre sans représentants actuels en limousin), qui seuls pour lui sont larges. M. Paul Meyer, dont l'unique terme de comparaison et le seul instrument de critique est ici le provençal moderne, croit à une confusion de la part des deux copistes, entre on (larg) = on et on (estreit) = un. Pour moi, qui naturellement n'attribue pas au limousin, dans cette question, une moindre importance qu'au provençal, et qui m'en sers de préférence pour contrôler le Donat, je suis porté à ne voir de confusion que dans le ms. 187, et je la fais consister, non pas en ce que ce ms. a réuni sans distinction dans la même liste des mots en on et en un originaires, tels que font - fontem d'une part, et segond - secundum de l'autre, mais seulement en ce qu'il n'a pas mis à part, comme le ms. 42, les quatre mots plus haut cités, en leur réservant la rubrique ons larg, qu'il impose à tort à toute la liste. Il me semble que le ms. 42, par cela seul qu'il distingue deux catégories de rimes en ons, offre sur ce point plus de garanties d'exactitude que le ms. 187, et que cette seule circonstance devrait faire exclure, en ce qui le touche, l'hypothèse de M. Meyer, quand bien même la prononciation actuelle du limousin ne confirmerait pas si parfaitement ses indications.

tum, cue; — cocta, cuecho; — octo, ue; — corium, cuer. Souvent l'i se transpose, et la triphthongue uei en résulte. La même chose a lieu quand le c se vocalise. Ex.: hodie, uei; — in odio, einuei; — coxa, cueisso; — oc(u)lus, uei. — La triphthongaison se fait en ouei si, après le déplacement de l'i, la voyelle finale reste en place . Ex.: \*bodina, boueino; — foria, foueiro.

O bref ou en position devient aussi eu, qui est, comme on sait, dans l'ancien français, l'équivalent de ue. Ex.: folia, fuelha, feulho. Cette mutation est constante dans les verbes où l'o radical atone s'est changé en u. Ex.: surti, seurte; — jugâ, jeugue, — durmi, deurme. Il faut excepter ceux où l'u est nasal. Dans ceux-ci, cette voyelle ne se modifie pas, notre dialecte n'admettant pas l'eu nasal. Ex.: \*impromptuare, empruntâ, emprûnto; — de même le substantif emprûn, dans la vieille langue, emprumpt.

L'e tonique suppléant o, que l'on rencontre quelquefois, mais plus souvent dans le haut Limousin qu'à Nontron, n'en provient pas immédiatement. Ce n'est qu'un résidu de la diphthongue ue. Ex.: noctem, nuech, nue et ne.

- c. Devant n, ŏ devient ou, et reste nasal si n est final. Ex.: bonum, bon, boun; sonum, son, soun; bona, boŭno; tŏnat, toŭno. Il persiste quelquefois, mais très-rarement et seulement s'il est pénultième. Ex.: sonat, sôno, que l'on dit aussi souvent soŭno.
- C. O long devient ou, en s'abrégeant toujours, sauf en finale devant l et s. Ex.: corona, courouno; totum, tot, tou; rationem, razo, razou; hora, ouro; sola, soulo; solum, sol, sou; amorosa, amourouso; amorosum, amoros, amourou; nos, nou; mansiones, maisos, meijou.

Dans l'ancienne langue, tous les mots en iosus, a, um, et un grand nombre de ceux en tio, sio, au lieu de rejeter l'i, comme razo, cité tout à l'heure, l'avaient conservé. Cet i s'étant uni en diphthongue avec l'o suivant devenu ou, et ayant dès lors,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Parce que alors l'o, s'allongeant selon la règle, est traité comme s'il était long d'origine, c'est-à-dire comme s'il était devenu ou. Or, en se diphthonguant avec i, ou devient ouei, comme o devient uei.

suivant la règle, pris la prépondérance, a fini, après l'avoir dépouillé de son accent, par l'éliminer complétement. Ex.: passionem, passios, passi; — curiosus, curios, curi. Nous reviendrons là-dessus quand nous traiterons des vicissitudes des diphthongues.

Cette mutation en ou, tant de l'o tonique que de l'o antétonique, dont il va être question tout à l'heure, était déjà accomplie dans la langue classique, ainsi que M. Paul Meyer l'a, à notre avis, parfaitement démontré, en prouvant que l'o qualifié estreit par le Donat provençal devait se prononcer ou.

## II. — 0 après la tonique

L'o final atone, dans le dialecte limousin comme dans la langue classique, est toujours tombé ou s'est changé en e (ei). Ex.: lupos, lobs, loû; — presbyteros, pestres, pêtrei.

# III. — 0 avant la tonique.

Avant la tonique, non-seulement o long, mais encore o bref et o en position, rendus nécessairement moins ouverts et comme assourdis par la voyelle tonique, deviennent régulièrement ou<sup>4</sup>. Ex.: labūrare, laboūrā; — probare, prouvā; — costuma, coūtumo; — portare, pourtā.

L'affaiblissement quelquefois s'arrête à l'u; c'est ce qu'on voit surtout dans les verbes. — Cette mutation d'o en u est fort ancienne; presque tous les mots qui la présentent aujourd'hui se rencontrent, dans l'ancienne langue, sous une double forme, l'une en o (= ou), l'autre en u. Ex.: jocare, jogar et jugar, jugâ; — florere, florir et flurir, flurî; — dormire, dormir et durmir, durmî; — somniare, sunnhâ; — \*rotulare, rudelâ; — ordiri, urdî<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dans les mots empruntés au français, l'o antétonique reste ordinairement o; mais il passe souvent aussi à l'ou (toujours s'il est nasal) et même à l'ou.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'o tonique de *illorum* est devenu à la fois ou et u. De là les deux formes *lour* et *lur*, concurremment usitées, et qui remontent l'une et l'autre à la langue classique.

O antétonique passe quelquefois à l'e; mais cette mutation, en quelque sorte transversale, est rare. On la constate principalement dans pro, et surtout quand il y a eu métathèse de l'r. Ex.: formica, fermi; — \*prominare, permenā; — perpóusā; — perposici, etc. — Il descend même jusqu'à l'i dans prifoun = profundum.

Il se diphthongue en oue ou en ouei dans les mêmes cas et par l'effet des mêmes causes que l'o tonique. Ex.: potionem, poueisou.

Le renforcement de o en a, je l'ai déjà dit, n'a presque jamais lieu en limousin. Outre dangier (domniarium), qui appartient à la langue classique, on peut citer mamen = momentum.

#### EU

Nous avons peu de chose à dire de cette voyelle, étrangère au latin, et qui, en limousin, ne se rencontre jamais que sous l'accent, où elle représente un o ou un u originaire. Dans les mots empruntés au français, elle persiste si elle est tonique et pénultième. En finale elle se change ordinalrement en ou, quelquefois en u. Si elle est atone, elle devient toujours u.

# DEUXIÈME SECTION. - VOYELLES GRÊLES

I

I, placé dans l'échelle des sons entre e et u, ne permute avec cette dernière voyelle qu'exceptionnellement; au contraire, en vertu de la tendance déjà constatée des voyelle grêles à se renforcer, il passe très-fréquemment à l'e. Cette mutation est de règle quand il est bref ou en position. S'il est long, il s'arrête ordinairement au premier degré de l'ascension, c'est-à-dire qu'il se borne à s'abréger.

### I. - I tonique

A. — I bref ou en position est devenu e (changement déjà

accompli dans l'ancienne langue d'oc 1). Ex.: inter, entre, — simulat, semblo; — sine, sen; — fimus, fem; — tingere, tènhei; — siccus, sě; — frictat, frěto; — pira, pěro; — bibo, běve; — vidua, věvo; — piper, pěbre; — plicat, plėjo.

Exceptions: I est resté i:

ż

1° Très-fréquemment devant n. Ex.: minus, min; — lingua, lingo; — spinula, eipinglio; — tinea, tinho; — lineum, linge; — simius, singe. — On s'expliquera cette exception si l'on se rappelle que le voisinage de n est souvent pour les voyelles une cause spéciale d'affaiblissement ². Ici, à la vérité, l'i n'est pas affaibli; mais il est arrêté, pour ainsi dire, dans son essor naturel et empêché de se renforcer, ce qui au fond est la même chose;

2º Dans un certain nombre de mots qui paraissent de formation populaire, et dont les analogues changent régulièrement i en e. Ex.: villa, vilo; — vitium, vice; — liber, libre; — tristis, triste, à côté de illa, elo; — pigritia, paresso; — piper, pebre; — arista, leito (ei = es),

3º Constamment, lorsqu'une autre voyelle vient à le suivre immédiatement. Ex.: via, vio; — invi(d)ia, envio; — ligat, lio; ce qui s'explique d'autant mieux que, en pareille position, l'e lui-même passe à l'i. (Ex.: mea, mio.)

Lorsque l'i était suivi en latin, ou immédiatement de ct, gd, gt, ou médiatement d'un autre i, il est devenu fréquemment ei dans la langue classique. Ex.: sitis, seit; — piscis, peis; — frig(i)dus, freit; — directus (drictus), dreit. — Ce changement de i en ei a dû être consécutif de sa mutation en e.\D'ailleurs,

¹ Il importe, pour l'i plus que pour toute autre voyelle, de bien distinguer des mots de formation populaire, auxquels seuls s'applique la règle, les mots de formation savante, à cause du très-grand nombre de ces derniers qui proviennent de mots latins en i pénultième ou antépénultième. Dans ceux-là, qu'ils existassent déjà dans la langue d'oc classique ou que nous les ayons empruntés au français, l'i bref ou en position est resté i. Tels sont avariço, justiço, et beaucoup d'autres, comme abile, facile, legitime, dans lesquels même l'i était atone.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ainsi an final devenu en, en ouvert rendu fermé, on devenu oun.

la plupart des mots où on le constate avaient en même temps une autre forme en e sec. Tels sont ceux où la diphthongaison fut la conséquence de la vocalisation de g ou de c devant une dentale. Ce sont ces formes sèches que notre dialecte a gardées, par exemple se (sitim), fre (frigidum), dre (drictum). Quant à peis, qui n'avait du reste que cette forme, il la conserve dans le diminutif peissou, aujourd'hui seul usité.

## B. — I long persiste, mais il s'abrége :

les infinitifs en ire. Ex.: privat, privo; — glirem, liro; — mica, mijo; — spina, eipino; — audita, ouvido; — filia, filho; — pila, pilo; — crimen, crime; — mais scribere, eicrire; — dicere, dire, etc. Il reste encore long dans un petit nombre de mots dont les analogues s'abrégent. Ex.: fica, fijo; — vimen, vîme;

2º S'il est devenu final, dans tous les mots où la consonne qui le suivait n'était ni s, ni r, ni l, ni v. Ex.: vinum, vi; — auditum, ouvi; — nidus, ni; — picus, pi; —  $mais\ filum$ , fi; — rivum, ri; — sentire, senti.

Il reste long lorsqu'une voyelle atone le suit immédiatement et que la synérèse n'a pas lieu. Dans ce cas même, il projette en quelque sorte au-devant de lui une partie de sa substance pour en composer sa semi-voyelle (y), qui s'interpose ainsi entre lui et la finale. Ex.: Marīa, Marī-yo. C'est de la même manière qu'a été traité l'ie de la plupart des mots français de cette désinence que nous avons adoptés. Un y a pareillement été introduit entre la finale et l'é ou l'u tonique, dans les mots en ée et ue de même origine que nous nous sommes appropriés. Ex.: épée, eipêyo; — marée, marêyo; — morue, morûyo.

I long est devenu exceptionnellement e dans un petit nombre de mots. Ex.: quiritat, crêdo; — crinem, cren.

# II. — I après la tonique

L'i atone final est toujours tombé. Ex.: turrim, tour. — Pénultième entre deux consonnes, il est également tombé, selon

la règle générale , sauf le cas, assez rare, où il a été attiré par une voyelle antécédente.—Mais, suivi d'une autre voyelle, comme dans les mots en *ius, ia, ium,* il s'est, au contraire, presque toujours maintenu. Seulement il a été traité, selon les cas, de plusieurs manières différentes:

1º Il est resté en place, et la voyelle suivante, si elle était autre que a, est tombée. Si c'était un a, elle a persisté en formant avec l'i une diphthongue. Ex.: necessarium, necessâri; — \*olium, ôli; — Antonius, Tôni; — \*novium, nôvi; — remedium, remêdi; — cavea, gabia, gâbio; — gloria, glôrio; — gratia, grâcio; — bestia, bêtio; — salvia, sauvio.

Exceptions: I est tombé ordinairement devant l'a final, après c ou t. Ex.: malitia, maliço; — \*fortia, forsa, forso; — audacia, óudâço<sup>2</sup>; — sementia, semensa, semenso. — Après les mêmes lettres, l'i, devenu final, des mots en ius, ium, passe souvent à l'e. Ex.: servitium, servici, service; — vicium, vici, vice.

2º Après r, il s'est transposé fréquemment pour aller diphthonguer la voyelle antécédente, en se plaçant soit avant, soit après: avant si c'est ā, qui alors devient e; après si c'est e ou o. Ex.: granarium, granier, graniê; — riparia, ribeira et ribiera, ribièro; — féria, feira; — foria, foira, foueiro.—Si a reste a, la diphthongaison se fait en ai, non en ia. Ex.: \*glaria, gliairo; — \*aria (area), aira, dont nous n'avons plus que le diminutif eirau.

3° Il s'est consonnifié, c'est-à-dire qu'il est devenu y (j latin) et, dans cet état, ou il est resté tel, ou il s'est durci en j. Mais cette dernière mutation et ses conséquences ont eu lieu également, et plus souvent encore, avant la tonique. Nous réservons donc les détails et les exemples pour le paragraphe suivant.

#### III. -I avant la tonique

A. — Avant la tonique et devant une consonne, i en posi-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dans horridus, c'est la finale qui, exceptionnellement, est tombée et i s'est maintenu, mais changé en e (ôre). La même chose a eu lieu dans tepidus, pallidus, devenus tébie, pâle.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On dit aussi oudáci, comme si le mot venait d'une forme audacium.

tion, bref ou long, mais dans ce dernier cas préalablement abrégé, devient régulièrement e. Ex.: viridarium, vergier; — siccare, sechâ; — licere, lezei; — bibere, beūre; — quiritare, cridar, credâ; — divinare, devinar, devinâ; — vicinus, vezin, vezi.

Les exceptions ont lieu principalement pour l'i long, qui dans beaucoup de mots reste i (ex.: fini, iver), et pour l'i nasal, qui, là comme sous l'accent, manque très-souvent à se renforcer. Ex.: printem, ingra, instrumen, linsóu (linteolum). — Par contre, il arrive quelquefois que l'i nasal, devenu e, ne s'arrête pas là, et qu'il monte jusqu'à l'a. Ex.: infernum, anfer; — sincerus, sancié; — singultus, sangú.

Le renforcement d'i en a, renforcement médiat, bien entendu, se constate encore exceptionnellement dans mouvamen = movemen = \*movimentum.

- I, en s'affaiblissant, devient naturellement u. Mais comme, ainsi qu'on l'a vu, il répugne aux affaiblissements, cette mutation n'a lieu que dans un très-petit nombre de mots. Ex.: primarius, prumier , prumie; implicare, empleiar, empluyá.
- B. Devant une autre voyelle, i atone se change en la semi-voyelle y (j latin), et dans cet état:
- a. Il reste tel si, par la chute d'une consonne, il se trouve placé entre deux voyelles. Ex.: gobionem, gouyou; gaudia, joyo; \*habiamus (habeamus), ayam:
- b. Si la consonne précédente est l ou n, il s'unit avec elle pour former l'une des deux consonnes composées qu'on appelle l mouillée et n mouillée, c'est-à-dire lh (ly) et nh (ny). Ex.: flia, filho; filiolum, filhou; \*vinia (vinea), vinho; unionem, ounhou;
- c. Il se durcit en j après les labiales, après les liquides, excepté l, et après d. Si la consonne précédente est p, c'est en ch qu'a lieu d'ordinaire le durcissement. Ces mutations avaient lieu déjà dans l'ancienne langue; mais elles y étaient plus rares, surtout après la tonique, que dans le limousin moderne.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A côté de cette forme, l'ancienne langue a aussi primier et premier.

où on les constate presque aussi fréquemment qu'en français. Ex.: diurnum, jorn, jour; — cambiare, camjar, chanjâ; — \*appropiare, apropchar et aprochar, aprouchâ.

C. — Après t, s, c, l'i précédant une autre voyelle ne se consonnifie pas: il reste i (ex.: renuntiare, renunciar, renounciâ) ou il tombe. J'ai donné des exemples de cette chute après la tonique. Avant la tonique, c'est surtout dans les mots en tionem qu'on la constate. Ex.: rationem, razo, razou; — sationem, sazo, sazou; — \*refutiare, refusar, refusâ; — \*lintiolum (linteolum), linsol, linsóu. — D'autres fois l'i est attiré par la voyelle antécédente, qui se diphthongue avec lui. Ex.: mansionem, maizo, meijou; — prensionem, preizo, preijou; — potionem, poizo, poueizou.

#### IV

Le Donat provençal ne distingue nulle part l'i en larg et en estreit. Mais l'e = i est toujours, dans cet ouvrage, sauf trois ou quatre exceptions qualifié estreit. Aussi a-t-il été traité en limousin comme les e originaires de cette catégorie. Ainsi es est devenu ei dans mei = mes = missus, comme dans mei = mes = mensis. Pareillement cresta, pescar, mesclar, de crista, \*piscare, \*misclare, ont donné creito, peichâ, meilâ. On voit même, en initiale, i passer à l'ei, sans qu'on puisse toujours constater l'existence d'un e provençal intermédiaire. Ex.: in odio, enuey, einuei; — innocentem, einoucen; — hirundo, eiroundelo.

D'un autre côté, dans les désinences où les différences, quelles qu'elles fussent, notées par Hugues Faidit, se sont effacées, elles se sont effacées aussi complétement pour l'e=i que pour l'e originaire. Par exemple, l'e de pela=pĭlat, et celui de candela=candēla, tous deux étroits, sont devenus l'un et l'autre également identiques à celui de sela=sella, qui est qualifié large.

# $\mathbf{OU}\ (U\ \mathbf{latin})$

L'ou se comporte autrement que l'i dans sa manière de se

<sup>4</sup> Ades (adipsum), maissella (maxilla), aissella (axilla).

conformer à la loi générale des voyelles grêles. En effet, tandis que i long ne fait que s'abréger, ou long, en s'abrégeant, se renforce en u. Au contraire, ou bref ou en position reste tel le plus souvent, tandis que i bref passe ordinairement à l'e.

### I. — OU tonique

A. — OU (ú latin) bref ou en position reste ou . Ex.: russa, roŭsso; — summa, soŭmo; — gutta, goŭto; — secundum, segoun; — furca, fourcho; — bulla, boŭlo; — rum(i)cem, rounze; — puncta, pouncho; — crucem, croŭ; — gula, goŭlo; — putat, poŭdo; — lupum, loŭ; — pultem, poû; — suspicat, soûcho; — crusta, croûto; — currere, coûre. L'allongement de la voyelle, dans ces derniers exemples, est la conséquence de la chute de l'l, de l'r ou de l's, qui la suivaient.

Exceptions: OU (ú latin) bref ou en position s'est renforcé assez fréquemment en u. Ex.: super, sübre; — bullit, bur; — lucta, tûcho; — tructa, trǔcho; — fructus, frǔcho; — \*acucla, gǔlho; — jungit, jun; — fugio, fǔge; — plus rarement en eu (Ex.: suffero, seufre; — exsuccat, eisseujo), ou en o (Ex.: pluvia, plôvio; — dubitat, dôto; — ructat, rôto; — \*fructicat, frôjo; — nuptia, nôço; — nurus, nôro).

B. -OU ( $\dot{u}$  latin) long se renforce en u et s'abrége<sup>2</sup>. Ex.:

- ¹ Figuré o dans les anciens textes. Voir le mémoire déjà plusieurs fois cité de M. Paul Meyer sur l'o provençal.
- <sup>2</sup> Cet abrégement avait dû avoir lieu déjà en provençal dans un grand nombre de mots, comme on peut l'induire de ce fait, que Hugues Faidit distingue, en ura larg et ura estreit, des mots dans lesquels l'u provient également d'un u latin long: par exemple, d'une part, cura, dura, mesura; de l'autre, centura, escura, segura. On voit par la comparaison des deux listes que, dans quelques mots, la prononciation devait hésiter entre u larg et u estreit. Ainsi pura se trouve à la fois dans les deux séries, et, tandis que jura et perjura figurent parmi les u larges, un autre composé de cura, conjura, est rangé parmi les étroits. M. Paul Meyer conclut de cette dernière anomalie à une erreur de l'auteur ou des copistes. Mais une pareille conséquence n'est rien moins que nécessaire, car un composé ne suit pas toujours forcément la règle du simple. Par exemple, nous voyons, en limousin, l'u de mudar rester bref et pur à toutes les formes, tandis que

nudus, nŭ; — durat, dŭro; — mutat, mŭdo; — luna, lŭno; — junius, jun; — mutus, mŭ.

Par exception, dans quelques mots il est devenu eu. Ex.; requeule (pr. recula), remeudo (pr. remuda);— ou même o: môcho (\*mucat).

Il est resté ou dans quelques autres. Ex.: jusum, dejoû.

## II. — OU après la tonique

En finale atone, cette voyelle, comme l'o, tombe ou se change en e après une consonne. Ex.: fimum, fem; — tonitru, toune-dre. Après une autre voyelle, elle tombe toujours dans les mots proparoxytons, mais dans les mots paroxytons elle persiste en s'unissant en dipthongue avec cette voyelle. Ex.: oleum, ôli; corium, cuer; mais Deum, Deü ou Diou; — meum, meü.

Antépénultième, l'u latin (ou) entre deux consonnes est toujours tombé (sauf dans les mots d'origine savante). Mais, suivi immédiatement d'une voyelle, ou il s'est consonnifié, c'est-à-dire changé en v, ou il a été attiré par la voyelle antécédente pour former avec elle une diphthongue. Ces deux derniers phénomènes ont eu lieu également avant la tonique. Ex.: vidua, vévo; — tenuem, teune; — viduare, voidar, bas lim. vouida, à Nontron boueidâ.

### III. — OU avant la tonique

A cette place il éprouve le même sort que sous l'accent, c'est-à-dire que long, il devient u, que bref ou en position, il reste ou. Ex.:

long: mutare, muda; — lucere, luzi; — sudare, sua; — putere, pudî; — punire, punî; — curare, cura;

bref: putare, poŭdå; — suave, souau;

celui de remudar devient eu sous l'accent. Était-ce la même différence qu'a voulu noter Hugues f'aidit entre jura et conjura, et plus généralement entre ura larg et ura estreit? Les analogies me manquent pour le décider, car la prononciation actuelle ne laisse apprécier chez nous aucune différence dans l'u des mots de cette désinence, cités par lui, qui subsistent encore. Ils sont tous uniformément en u bref.

en position: pulsare, poūssā; — dubitare, doŭtā; —\*fructicare, froŭjā; — ructare, roŭtā; — pulverem, poūvero.

Exceptionnellement, c'est l'inverse qui a lieu, c'est-à-dire que ou long reste ou, tandis que bref ou en position il devient u. Ex.:

long: unionem, oŭnhou4; — \*mucare, moŭchâ;

bref: \*fugire, fugî; — furiosus, furios, furi;

en position: luctare, lūchā; — \* sufferire, sŭfri; — pulcella, pūcêlo; — ululare, unlā; — bullire, būlī.

L'ou et l'u provençal ou français sont devenus e dans quelques cas isolés. Ex.: \*rotulare, pr. redolar², rudelâ; — rudimentum, fr. rudiment, redimen. L'u latin s'était de même déjà changé en e dans un certain nombre de mots tels que treblar, aujourd'hui treblâ, = \*turbulare.

Lorsque l'u latin tonique ou antétonique, pur ou nasal, était suivi d'un i ou de l'une des consonnes c, g, t, qui se changent en cette voyelle, l'ancienne langue le diphthonguait souvent soit en ui, soit en oi; — en ui s'il était long, en oi (= oui) s'il était bref ou en position. Quelques mots présentent à la fois les deux formes. Ce sont, en général, des mots dont l'u était de quantité douteuse, tels que nutrire, qui a donné en même temps nuirir et noirir. — On verra ci-après ce que sont devenues ces diphthongues en limousin.

L'u latin est quelquefois représenté par g dur. Cette mutation sera expliquée ci-après, au chapitre des consonnes, article du v.

U

Notre u provient, soit de l'o, soit de l'u (ou) latin. On a lu, aux articles de ces dernières voyelles, ce que nous avions à en dire. Rappelons que, sous l'accent, il devient souvent eu. Ex.: sufrî, seufre; — durmî, deurme. Dans les mots empruntés

<sup>&#</sup>x27;On dit aussi, et plus souvent, *inhou*, forme qui se trouve déjà dans l'ancienne langue et qui est un exemple de la mutation normale, mais chez nous assez rare, de u en i.

<sup>2</sup> O, ici, se prononçait ou

au français, il reste u, et, s'il est nasal, rejette la prononciation française (eun) pour prendre celle qui lui est propre.

## TROISIÈME SECTION. - DIPHTHONGUES

### AI, AU - EI, OU

Nous avons vu que l'a précédant la tonique reste pur en général, s'il est isolé. Mais, dans les diphthongues ai et au, l'influence de la voyelle qui lui est conjointe s'ajoutant à la tendance naturelle des voyelles antétoniques à l'affaiblissement, il passe constamment à l'e et à l'o, c'est-à-dire à la voyelle la plus voisine de son associée.

Ainsi ai devient ei, et au devient 6u. Ces mutations ont lieu même sous l'accent, si la voyelle suivante est un  $a \log^2$ . Ex.:

- ai:—naissensa (pr.), neissénso;— captivus, caitis, cheiti; laxare, laissar, leissâ;— aquas, aigas, eigā;— laxas, laissas, leissā.
- au: \*auricla, aurelha, ourelho; audire, auvir, ouvî; calcare, chouchâ; \*haustare, outâ; aucas, ouchā; raucas, rouchā; graculas, groulā.

Réciproquement, ei devient ai sous l'accent; mais ce renforcement n'est général que dans les verbes; il n'a lieu dans les autres mots qu'exceptionnellement.

- Ex.: æquat, ega, aigo; præstat, presta, praito; \* piscat, pesca, paicho; bresca (pr.), braicho 3.
- <sup>4</sup> De ces quatre diphthongues, une seule, au, remonte au latin; mais, dans la plupart des mots de notre dialecte où elle se rencontre, elle représente av ou al.—On a vu, aux articles de l'a et de l'e, les divers modes de génération de ai et de ei. Quant à ou, il provient de ol ou de ov, lorsqu'il n'est pas cas plus fréquent le résultat d'une modification de au ou de o.
- <sup>2</sup> Au tonique, même non suivi d'a long, devient encore óu dans quelques mots très-usuels, tels que chou (= caul = caulem) fou (= falh = fallit), fou (= falu = fallit), fou (= falu = fallit).
- <sup>3</sup> Lat. favus.—Voir ci-dessus à l'article de l'e, sur la diphthongaison de cette voyelle. La mutation en ai est logiquement postérieure; mais il est probable qu'en fait les deux phénomènes ont été simultanés.

Quant à óu, il ne se renforce que dans des cas fort rares', par exemple dans chaulho de choulhâ (solhar=\*suculare), piaulo de pioulâ (piular = pipilare).

Les diphthongues au et 6u se réduisent souvent, dans le parler actuel de Limoges, à la voyelle simple o. Mais ces réductions n'ont jamais lieu à Nontron<sup>2</sup>. Loin de là, la tendance est, chez nous, de diphthonguer en 6u l'o et l'ou. C'est surtout en initiale que cette modification se produit. Ex.: oblidar, bublidâ; — obedir, bubahî; — odor, budour; — ovelha, buvelho; — o (aut), bu. Citons encore nbusilho, diminutif de nou (= nucem) qui n'est pas usité à Nontron, et vibuloun, vibuleto<sup>2</sup>.

#### OI - OUEI, OUE, UEI, UE

L'oi provençal est représenté à Nontron par ouei et uei, réduits souvent à oue et ue. Mais oi ne se transforme pas indifféremment en ouei ou en uei. Il faut distinguer deux cas:

- 1° L'oi, dont l'o représentait soit un o tonique, soit un o antétonique, soit un u bref ou en position, et qui devait dès lors se prononcer oui<sup>5</sup>, est devenu ouei ou ue. Ex.: potionem, poizo, poueizou; \* fodire, foire, foueire; \* bodina, boueino;—uter,
- <sup>4</sup> Ce qui est parfaitement conforme à la loi des voyelles graves, loi que ou suit comme o, tandis que ei suit plutôt celle des grêles, comme nous avons vu que e le fait souvent. Ce renforcement de ou en au est moins rare en haut limousin que dans les autres sous-dialectes.
- <sup>2</sup> Aurum cependant est devenu or, comme en français; mais les dérivés gardent la diphthongue. On peut citer encore moco (sorte de vase), qui paraît être le même mot que le pr. mauca (panse). L'au de cauda, aujourd'hui couo, était déjà devenu o (=ou) dans la langue classique (coa), de même que la conjonction aut, chez nous ou.
- <sup>3</sup> On dit aussi et plus souvent vileto, par réduction de la diphthongue 2016. (Voir ci-après, à l'article de cette diphthongue).
- <sup>4</sup> Dans les mots empruntés au français, l'oi pur tantôt devient ouei, tantôt reste oi (oua). Ex.: chanoueine, trouasième. L'oi nasal de même origine, ayant déjà le son oué, ne subit pas de modification en passant en limousin.
- <sup>8</sup> En bas limousin, l'i de cette diphthongue n'a subi aucune modification. Ex.: bouissou, bouissa, pedouiro, fouita; chez nous boueissou, boueissa, pedoueiro, foueita.

oıra, (ped)oueiro ; — ruina, roina, roueino; — culcita, coueitio; — pugnum, poing, pouen.

2° L'oi, dont l'o correspondait à un o tonique latin bref ou en position, est devenu uei ou ue, changement déjà accompli, du reste, dans l'ancienne langue, car tous ou presque tous les mots en oi de cette dernière catégorie y ont une autre forme, concurremment usitée, en uei ou ue. C'est celle-là seule que nous avons conservée. Ex.: hodie, hoi et huei, uei; — oc(u)lus, oil et uelh, uei; — coxa, coissa et cueissa, cueisso; — noctem, noit et nuech, nue; — coctum, coit et cuech, cue; — octo, oit et ueit, ue.

Exceptions: — föria, foira, foueiro. L'o de ce mot avait été sans doute préalablement allongé. Du reste, il n'a dans la vieille langue que la forme en oi. — Cöquere, coire, coueire. On dit aussi cueire; mais la forme provençale correspondante ne se rencontre pas. — Longe a pareillement donné deux formes, luen et louen, mais qui se retrouvent l'une et l'autre dans l'ancienne langue. La dernière est de beaucoup la plus commune, et l'on s'expliquera facilement qu'il en soit ainsi, si l'on se rappelle que l'o en position devant n est traité chez nous comme un o long, c'est-à-dire se change régulièrement en ou.

Dans le haut Limousin, on aime à réduire uei et ue à ei et e. Ex.: uei (oculus), ei; — einuei (in odio), einei; — duer (dormit), der; — fuec (focum), fe²; — luec (locum), le². — A Nontron, ces réductions ont lieu plus rarement. On peut citer Marei, pour Marueil (Marolium); ei-mati, pour uei-mati; pei pour puei (podium), qui se dit également. On dit aussi indifféremment ne et nue (noctem).

Dans quelques cas, beaucoup plus rares, et qui ne se rencontrent, je crois, qu'en haut limousin, la triphthongue ouei se réduit à son premier élément ou ou o. Ex.: boueiri (regain),

<sup>&#</sup>x27;On appelle ainsi une vessie gonflée de vent.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Formes inconnues à Nontron, où l'on dit seulement fio et lio, qui représentent foc et loc.

vouri; — bigarouei (fr. garouii), bigaro ; — limarouei (jargon), limaro.

#### UI

Ui provençal représente normalement un u long latin auquel s'est adjoint un i subséquent, originaire ou provenant d'une consonne vocalisée. Cette diphthongue s'est presque tou jours réduite à  $\bar{u}^4$ . Ex.:  $b\bar{u}tyrum$ , buire,  $b\hat{u}re$ ; — nutricem, nuirissa,  $n\bar{u}rissa$ ; — putrere (puirir),  $p\bar{u}r\hat{i}$ ; — nutrire (nuirir), nurir,  $n\bar{u}r\hat{i}^4$ .

REMARQUE. Les mots tels que les deux derniers cités, dans lesquels l'u était douteux, avaient une seconde forme en oi, moins rare dans les textes que la forme en ui. C'est pourtant cette dernière seule que l'on a conservée à Nontron, même dans certains mots où elle était irrégulière et devait être exceptionnelle. Ainsi nous disons cussi, qui suppose une forme cuissi, inconnue à Raynouard set parallèle à coissi, dérivation régulière de culcitinum. C'est, au contraire, celle-ci qui, modifiée, selon la règle, en coueissi, est restée à Limoges.

Ui est resté tel dans les verbes en uire. Dans les mots empruntés au français (et c'est peut-être le cas de plusieurs de ces verbes), il ne subit non plus aucune modification. Ex.: cuivre.

#### ÉU, IOU (IU)

Notre éu provient d'ordinaire ou de eu (dissyllabe), ou de la

- <sup>1</sup> Cf. le latin fructus = fructuis, etc.
- <sup>2</sup> Je considère comme ayant la même origine l'u de *prûre*, que je dérive de *prurire* par l'intermédiaire d'une forme *pruire*, dans laquelle, grâce à la synérèse, l'u aurait absorbé l'accent, et qui serait à *pruzer*, forme classique, comme coire est à cozer.
- <sup>3</sup> On ne trouve pas non plus *puirir* dans Raynouard, qui n'a que *poirir* (= pouirir, forme restée en bas limousin); mais on y trouve puiridura et puirimen. La forme nuirir, qu'on n'y rencontre pas davantage, bien qu'il donne nurir, est prouvée de même par les dérivés nuirissa, nuiridor, etc.
  - 4 En bas limousin : couissi.

vocalisation de v ou l après e. Cette diphthongue, qui dans le bas Limousin et dans la majeure partie du Périgord se prononce éou, comme dans tout le Midi, prend à Nontron un son spécial, déjà décrit, et que nous figurons  $e\ddot{u}$  (eu-u). A Limoges, elle s'est réduite à la voyelle simple eu.

Eu est sujet à perdre son second élément et à se réduire à e. Cette réduction n'a jamais lieu qu'en finale. Elle est facultative à Nontron, en sorte que tous les mots en  $e\ddot{u}$  y ont une autre forme en e. Ex.: meus, me $\ddot{u}$  et  $m\dot{e}$ ; — cœlum, cel,  $ce\ddot{u}$  et  $c\dot{e}$ ; — bellus, bel,  $be\ddot{u}$  et  $b\dot{e}$ .

Par exception,  $se\ddot{u}$  (sevum) et  $de\ddot{u}$  (deus) s'abrégent en  $\hat{i}$  et non en  $\hat{e}$ :  $s\hat{i}$ ,  $d\hat{i}$ .

La diphthongue iou, figurée en provençal io ou iu, provient soit de la vocalisation de v(b, p) ou de l après i, soit du groupe io (par exemple dans les mots en ionem, iosum). Dans les mots de ce genre, o, en devenant ou et s'unissant en diphthongue à l'i précédent, a cédé son accent à cette voyelle, qui, prenant ainsi la prépondérance, a fini par éliminer son associée. La même chose a eu lieu, à plus forte raison, de l'ou atone représentant l ou v. lou (iu) s'est donc réduit à î, comme éu à ê. Mais, tandis que éu persiste à côté de é, iou a aujourd'hui complétement disparu à Nontron, et aussi je crois dans le haut Limousin, sauf dans les mots originairement en iosum, qui y ont encore les deux formes iou et î. Je ne sais si d'autres variétés du limousin les offrent simultanément dans tous les cas4. Quoi qu'il en soit, l'i auquel iou (iu) s'est réduit chez nous s'y change ad libitum en eü, et l'on a ainsi, pour tous les mots de cette désinence, au moins deux formes concurremment usitées. Ex.:

| rivum,     | riu,    | rî              | et | reü    |
|------------|---------|-----------------|----|--------|
| vivum,     | viu,    | $v\hat{\imath}$ | et | veü    |
| aprilem,   | abriu,  | abri            | et | abreü  |
| passionem. | passio. | passî           | et | passeü |

سن

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A Périgueux et dans les cantons voisins, on dit seulement *iou*, l'ou à peine sensible, surtout en finale.

graciosum, gracios, gracioû, gracî et graceü graciosa, graciosa, gracioûso, graciso et graceüso

Ajoutons à ces exemples l'ancien composé contracte sius (= si vos), devenu si ou seü.

Ainsi  $\hat{i}$  (= il, iv, io) et  $\hat{e}$  (= el, eu) se rencontrent en e $\bar{u}$ ; mais c'est sans s'y confondre. Sauf les deux exceptions déjà notées (dî, sî), jamais eu =  $\hat{e}$  ne passe à l' $\hat{i}$ , pas plus que eu =  $\hat{i}$  (iou) ne passe à l' $\hat{e}$ .

Dans le corps des mots, eū ne se réduit jamais à e. Ex.: levium, leūje et non lėje; — bibere, beūre et non bère. Il en est autrement de iou qui, s'abrége, au contraire, là comme en finale, en ī. Ex.: sibilare, siular, sīlâ. Il peut aussi y devenir eū. Mais les échanges entre ī et eū ne se font pas, à cette place, avec la même liberté qu'en finale. Il n'y a que les féminins des adjectifs en ios à qui il soit permis d'être indifféremment en îso ou en eūso. Ainsi viure (vivere) et liura (libra) ne font que veūre et leūro (ou, par réduction, lûro); au contraire siular, déjì cité, ne fait que sīlâ.

Notre diphthongue  $e\bar{u}$  (=i) a dans quelques cas pour suppléante, en haut Limousin, la triphthongue iau, aujourd'hui généralement réduite à  $i\delta$  et qui est le renforcement normal de  $i\delta u$ , forme qu'a prise, en beaucoup de mots, l'iou (iu) provençal, dans le bas Limousin et les cantons voisins du Périgord. Ex.: Diau-marcé =  $De\bar{u}$ -marce; viaure (viure) =  $ve\bar{u}re$ ; viaure (viure) = viaure0 ou viaure1 ou viaure2 ou viaure3 ou viaure3 ou viaure4 ou viaure5 ou viaure6 ou

REMARQUE. — On voit par les textes provençaux que les mots en *iu*, outre une seconde forme en *eu*, en avaient encore une troisième, intermédiaire, en *iéu*. Cela est prouvé pour quelques-uns 4, et l'on peut, sans témérité, l'admettre aussi

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ex.: Estriub, estrieu, estreup, aujourd'hui, à Nontron, eitri et eitrei (étrier). — Les formes en eu sont, je crois, plus rares dans les anciens textes que les formes en ieu.

pour les autres. D'un autre côté, éu et óu permutent quelquefois ensemble. Ainsi pléure (= pluere) du bas Limousin est
ploure à Nontron. Cela étant, au lieu de dériver directement
iou et iau de iu, il serait peut-être plus juste de les considérer
comme des modifications de iéu. Quoi qu'il en soit, iéu n'existe
plus, ni en haut Limousin, ni à Nontron. Mais, dans les contrées plus méridionales du Périgord et dans le bas Limousin,
on rencontre cette forme dans beaucoup de mots, tels que
riéu, par exemple, qui est chez nous ri ou reü, et que Raynouard mentionne seulement sous la forme riu.

On vient de voir plusieurs diphthongues se réduire à l'un de leurs éléments. Il nous reste à signaler quelques simplifications analogues, mais plus rares et moins systématiques. C'est surtout dans les diphthongues où i figure que l'on constate ce phénomène.

- Ia. Dissyllabe dans l'origine, ce groupe, devenu io en finale, forme chez nous une diphthongue très-compacte; mais, sur la limite du dialecte limousin, du côté de la langue d'oil, il s'est réduit à î. Ainsi sentia, à Nontron sentio, est à la Valette senti.
- Ie. Ie s'est parfois réduit à i. Ex.: pietatem, pietat, pīta; conscientia, conciencia, coucinço. L'ie français final, au lieu de devenir io, qui est, comme on l'a déjà expliqué, sa mutation normale, devient quelquefois simplement i, c'est-à-dire qu'en fait il ne change pas. Ex.: Juli, Ugéni, etc.
- Ei.— Ei se réduit souvent à ī. Ex.: vestire, veiti, vīti;—sueicau, seicau, sīcau;—chantei, chanti, et de même à la première personne singulière de tous les prétérits qui ont cette flexion.
  - Ue. Nous avons vu ue = oi se réduire à e dans ne = nue

i Diminutif de suei, inusité à Nontron, dans la vieille langue sauc (=sambucus). — Suei suppose une forme soic, qui existe en effet dans le dialecte languedocien, mais qui ne se rencontre pas dans les anciens textes.

= noctem, et dans quelques autres mots. Cette diphthongue, provenant de l'union de u et de e primitivement séparés par une consonne, s'est au contraire réduite à u dans junjo = juenca = juvenca.

Uou se montre pareillement réduit à u dans sur, que l'on dit en haut limousin pour suour (= sudorem), seul usité chez nous.

# CHAPITRE QUATRIÈME

**VOCALISME** (suite)

CONTRACTION ET ÉLISION; — SUPPRESSION ET ADDITION
DE VOYELLES

Les phénomènes qui font l'objet de ce chapitre nous ont déjà accidentellement occupés dans les deux précédents, à l'occasion de l'accent ou des permutations de voyelles. Mais il convient, pour être complet, et au risque de nous répéter sur quelques points, de les étudier séparément.

#### I. — Contraction

Notre dialecte contracte régulièrement en une diphthongue ou une triphthongue toutes les voyelles consécutives d'un même mot<sup>4</sup>, que ces voyelles se suivissent déjà immédiatement en latin, ou que leur rencontre soit due à la chute d'une consonne intermédiaire. La contraction se borne le plus souvent à les réunir dans une même émission de voix, sauf à les modifier plus ou moins fortement, mais sans en sacrifier aucune; d'autres fois elle va jusqu'à effacer complétement l'une d'elles<sup>2</sup>. Ex.: suave, suau, souau; — cauda, coa, couo; — ruga,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sauf, bien entendu, les cas de chute et de métathèse. — Lorsque, exceptionnellement, la contraction n'a pas lieu, un autre phénomène se produit ordinairement, qui sera étudié ci-après: je veux dire l'insertion d'une consonne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce cas rentre dans celui des réductions de diphthongues, étudié dans la 3° section du chapitre précédent.

rua, ruo; — gloria, glorio; — via, vio<sup>1</sup>; — pavorem, paor, póu<sup>2</sup>; — legumen, liume, lume; — rogationes, roazos, razoû; — media nocte, meia nuech, miané; — rainos, ranoû.

La contraction réunit aussi quelquefois une voyelle ou diphthongue finale avec la voyelle ou diphthongue initiale du mot suivant. C'est la crase des grammairiens grecs. Ex.: ad horam, aora, ouro; — ecce hoc est, co es, couei; — i ai (ego habeo), yai, où i se change en sa semi-voyelle y; — si ou (si ille), siou; — nou ourā (novem horas), nourā 3.

#### II. - Elision

D'un mot à l'autre, la contraction, bien qu'assez fréquente, surtout en haut limousin, est pourtant exceptionnelle. C'est bien plus souvent à des élisions que donnent lieu les rencontres de voyelles finales et initiales. Mais, comme notre dialects n'a aucune répugnance pour l'hiatus 4, l'élision ne se produit avec régularité que si la finale est une voyelle atone et brève ou une diphthongue atone (io ou ie). Dans ce dernier cas, l'o ou l'e seuls disparaissent, et l'i restant forme crase avec la voyelle ou la diphthongue initiale du mot suivant. Ex.: sa memôri ei freicho, segli eicoududo.

Si la finale est tonique ou longue, elle ne s'élide qu'exceptionnellement et seulement dans des mots très-usuels, tels que demó (demain) ou les pronoms noû, vou. Ex.: n'autrei, v'autrei, v'en, dem'óu sei. En pareil cas, c'est quelquefois au contraire

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Et de même tous les imparfaits et les conditionnels en ia (io), ias, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans ce mot, comme dans le mot *ouro* de l'alinéa suivant, la voyelle tonique *ou* a forcé l'a précédent à s'affaiblir; si a avait eu l'accent, le produit de la contraction aurait sans doute été au.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le vers suivant, de Foucaud, présente deux crases, dont une réunit deux diphthongues, par conséquent quatre voyelles, toutes les quatre perceptibles à l'oreille, et constitue ainsi une tétraphthongue :

Car si ou poudio ou ouzario be.

<sup>4</sup> Le vers cité dans la note précédente en offre un exemple.

la voyelle initiale du mot suivant qui disparaît, comme cela a lieu fréquemment en italien. Mais cette sorte d'élision est plus habituelle dans le haut Limousin qu'à Nontron, où on la constate fort rarement <sup>4</sup>.

### III. - Suppression de voyelles

- A.—APHERÈSE.—L'ancienne langue avait opéré dans quelques mots la suppression de la voyelle initiale. Mais ce traitement y a été, comme en langue d'oil, tout à fait exceptionnel. Nous l'appliquons aujourd'hui, au contraire, d'une manière systématique à un très-grand nombre de mots, savoir à tous ceux, ou peu s'en faut, qui commencent par un a atone et bref ou devenu tel. L'aphérèse n'atteint jamais les autres voyelles, sauf dans deux ou trois mots dont l'usage extrêmement fréquent explique la détérioration. Ex.: una, no; illa, la (pronom); amorem, mour (dans la locution per mour): \*acucla, agulha, gulho; arista, aresta, leito; avena, veno; appellare, apelar, pelâ, etc., etc.
- B. SYNCOPE. Ce phénomène, au contraire du précédent, était accompli dès les premiers temps de la langue, dans tous les mots qui le présentent. Il faut distinguer deux cas:
- a. Syncope de la voyelle antétonique. Toute voyelle brève entre deux consonnes, précédant immédiatement la tonique sans être initiale, a disparu dans le passage du latin à la langue d'oc. Il suffira de citer deux ou trois exemples: seminare, sennâ; \*fructicare, froujâ; matricularius, merigliê. Les exceptions à cette règle sont presque aussi rares qu'en français. On peut mentionner \*rotulare, redolar, rudelâ; pectinare, penchenar, penchenâ; \* cupitare, cobeitar, coubeitâ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> En voici deux exemples que je prends dans Foucaud: *fâ'ntau, lâ chambā 'n l'er*. — Ajoutons *voun* (—*vou en*), que l'on trouve déjà dans l'ancienne langue sous la forme *von*.

<sup>2</sup> Par exemple, norologium, reloge.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'aphérèse est encore plus habituelle dans le parler de Limoges que dans celui de Nontron.—En bas Limousin, elle est au contraire asses rare.

b. — Syncope de la voyelle post-tonique. — Dans les mots proparoxytons, la pénultième, nécessairement brève, tombe toujours , et la finale persiste, transformée ou non. Ex.: amita, ando; — turturem, tourtre. — On a vu, aux articles de l'e et de l'i, les exceptions systématiques à cette règle, dans les mots en ère et en ium, tels que plangere, planher, plânhei, — purgatorium, purgatori.

Dans les mots paroxytons, la dernière voyelle tombe, à moins qu'elle ne soit un a, auquel cas elle persiste. — Elle persiste également après les groupes, autres que cl et gl, composés d'une muette et d'une des liquides l et r (ex.: vitrum, veire; — patrem, paire<sup>2</sup>), et devant le groupe nt, ce qui est le cas de toutes les troisièmes personnes du pluriel dans les verbes.

C. — APOCOPE. — Ce phénomène ne doit pas être distingué de celui que nous venons d'examiner, la dernière voyelle du mot ayant toujours été traitée de la même manière (sauf devant nt) qu'elle fût ou non la lettre finale. Ainsi l'e de tenet et celui de sentire ont également disparu.

Tous les mots, en très-grand nombre, dans lesquels les règles précédentes, surtout celle qui commande la chute de la pénultième atone 3, sont violées, n'appartiennent pas, sauf de très-rares exceptions, au premier âge de la langue. Ils sont de formation savante, soit qu'ils aient été empruntés au français, soit qu'ils nous viennent de la langue d'oc classique. A cette dernière catégorie, la moins nombreuse de beaucoup, appartiennent les deux suivants: legremo (lagrema) = lacryma,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sauf, bien entendu, les cas, déjà étudiés aux articles de l'i et de l'u, de la métathèse ou de la consonnification de la voyelle et de son union en diphthongue avec la voyelle suivante. Les mots dans lesquels l'un ou l'autre de ces phénomènes se produit rentrent ainsi dans la catégorie des mots paroxytons et sont traités comme s'ils étaient tels d'origine.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Forme inusitée à Nontron, où l'on n'emploie que la forme apocopée pai.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Parce quen même temps il y a ici forcément violation de la loi fondamentale des langues romanes, à savoir la fixité de l'accent latin, puisque cette voyelle ne peut éviter la chute, en demeurant pénultième, qu'à la condition d'usurper l'accent.

— poùvero (polvera) — pulvèrem. Quelques-uns des mots en idc. ique, ile, ule (= idus, icus, ilis, ŭlus) et autres désinences pritivement atones, que nous possédons, peuvent bien nous venir aussi du provençal; mais la plupart sont certainement des mots français que nous nous sommes appropriés.

#### IV. - Addition de voyelles

A. — PROSTHÈSE. — La langue d'oc, comme celle d'oil, avait préposé un e à tout s latin initial, suivi d'une autre consonne (sauf ordinairement c doux.) Ex.: scala, escala; — scribere, escriure, etc. Nous en faisons encore autant de tous les mots commençant de même que nous empruntons au français, tels que statue, scarlatine, etc. — Ces derniers se distinguent, en général, des mots où l'addition de l'e est le fait de l'ancienne langue, en ce que l'es initial n'y devient pas ei, comme dans ceux-ci.

Conduits, comme l'ancienne langue l'avait été elle-même dans certains cas', par une fausse analogie, nous préposons la diphthongue ei à quelques mots qui ne commençaient, ni en latin par s suivi d'une autre consonne, ni en provençal par es. Ex.: eimirai = miralh, eiranho = (a)ranha. Ce dernier exemple est remarquable en ce qu'il nous montre la prosthèse compensant une aphérèse antérieure. Ce qui prouve qu'il en est bien ainsi, et qu'il ne faut pas supposer ici une mutation de l'a originaire en ei, c'est que les deux formes ranho et eiranho sont concurremment usitées.

Outre la prosthèse systématique de e, le provençal en présente un petit nombre d'autres qui ne sont qu'accidentelles. Telle est celle de a dans  $aglan \ (=glandem)$ , aujourd'hui chez nous aglian Nous disons de même agoulé pour  $goulé \ (=golet)$ , alimá pour  $limá \ (=limac)$ , qui restent d'ailleurs également usités.

Notre dialecte prépose i, ou plutôt la semi-voyelle y, à la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ex.: escorsa (corticem), aujourd'hui, chez nous, eicorso.

diphthongue úu, dans yóu = ovum, et, quelquefois aussi à l'u et à l'e, par exemple dans yun, yunlâ, yuei (= unum, ululare, hodie) et yeilo (=illa). Ces dernières formes sont très-communément employées dans des localités voisines de Nontron, au nord, à l'est et à l'ouest; mais, à Nontron même, on préfère celles en u et en e purs.

- B. ÉPENTHÈSE. Il faut distinguer quatre cas:
- a. Entre deux consonnes. Notre dialecte n'aime pas les concours de consonnes. Aussi insère-t-on volontiers, surtout dans les campagnes, une voyelle sourde, e le plus souvent, entre deux consonnes consécutives, lorsque le couple n'a pas été réduit à l'unité par l'élimination ou la vocalisation de la première, ce qui est le cas le plus ordinaire. Ainsi on dit ademetre pour fr. admettre.

L'épenthèse se produit même quelquesois entre une muette et une liquide. C'est ce qu'on voit dans chambarière (= fr. chambrière), qui est la forme correcte et universellement employée de ce mot.

- b. Entre deux voyelles. L'ancienne langue introduisait déjà dans beaucoup de mots un e entre l'i et l'u (= ou) de la diphthongue iu, d'où résultait la triphthongue ieu. Cette insertion est générale aujourd'hui, et depuis longtemps sans doute, dans plusieurs dialectes de la langue d'oc, non-seulement entre i et ou provenant de u (v, l), mais encore entre i et ou provenant de o. Elle ne se remarque ni à Nontron, ni dans le haut Limousin, mais elle a lieu communement en bas Limousin. Ex: vvum, viu, v
- c. Entre une voyelle et une consonne. En bas-limousin, on insère constamment un a entre l'i et l'l du groupe il, soit final, soit intérieur, que l'i soit originaire ou qu'il remplace un e, ce qui est fréquent, cette mutation, rare à Nontron, étant, au contraire, très-ordinaire à Tulle. L'a ainsi inséré

forme diphthongue avec l'i, et, si celui-ci portait l'accent, il le le lui dérobe; mais, lorsqu'il le perd à son tour, par suite des accidents de la flexion ou de la dérivation, il s'affaiblit en e ou en o. Ex.: villa, vialo; — stella, estialo; — cœlum, cial; — filum, fial; — filare, fielà; — efiola (fr. effilé).

Le parler de Nontron n'a reçu que deux de ces formes en ial (=el ou il), qui se trouvent si nombreuses en bas-limousin<sup>4</sup>: c'est  $pial \ (pilum)$  et  $mial \ (meli)$ , que nous prononçons piau et miau, l'l finale se vocalisant toujours chez nous après une voyelle. Mais, dans les contrées du Périgord et du haut Limousin qui avoisinent la Corrèze, par exemple à St-Yrieix et à Excideuil, ces formes sont très-communes. Seulement là, comme chez nous dans mial et pial, l'l se vocalise.

Rappelons ici que le même phénomène, je veux dire l'épenthèse de l'a, a lieu aussi en langue d'oil entre l'e et l'I du suffixe ellum. De là les formes telles que beal, casteal, d'où en français beau, château, en poitevin beâ, châtea, en saintongeois bià, châtea, l'I qui s'est vocalisée en français étant simplement tombée dans les deux autres dialectes.

On remarque dans un petit nombre de mots l'insertion d'un u après a. Ex.: malautru (pr. malastruc); — pauto (fr. patte). Ajoutez les deux mots de l'ancienne langue lauzert (lacerta), réduit chez nous à luzer, et mausti (= fr. mâtin), qui ne se dit chez nous que mâti.

- d. Entre une consonne et une voyelle. C'est en pareil cas un i, mais plutôt l'i consonne que l'i voyelle, qui s'introduit. Cette insertion est de règle devant ŏ tonique suivi de c ou de
- <sup>4</sup> Ces formes sont également exceptionnelles dans la langue classique. Nouvelle preuve de la correction, déjà plusieurs fois signalée, du parler nontronnais.
- <sup>2</sup> Ce sont là des espèces de gunas inverses, c'est-à-dire où l'a, au lieu d'être préposé à la voyelle qu'il doit renforcer, est inséré à sa suite. Le même phénomène se remarque en roumonsche (ex.: bial = bellum (fr. beau)) et en roumain (ex.: viatza = vita). Dans quelques variétés du poitevin, par exemple le parler des Sables, on insère régulièrement un a devant l'e de plusieurs mots et non à la suite. Ex.: baé = bé (bene); aest = est; laes = les. C'est le vrai guna.

v. (V. ci-dessus, page 33.) Ex.: locum, ho; — novum, nióu. Elle l'est encore après cl ou gl devant a, e, o. (V. ci-après, Consonnes, à l'article du C, II, C.)

Accidentellement l'i s'introduit encore dans quelques autres mots, devant o final atone: boueitio (fr. boîte); — coueitio (fr. couette); devant e: texere, teisser, tieissei; — tepidum, tebe, têbie. Ici comme tout à l'heure l'i inséré est plutôt l'i consonne que l'i voyelle. Dans tous les cas, tio, bie, tie, ne forment respectivement qu'une syllabe.

REMARQUE. — Les mots tels que bióu, fio, etc., c'est-à-dire ceux en öv.. ou öc.. originaire, avaient, dans l'ancienne langue, une autre forme, où c'était non pas l'i, mais l'u, qui s'était introduit : buov, fuoc. Je ne sais à quel dialecte appartenait plus particulièrement cette forme. On la constate aujourd'hui dans plusieurs, mais elle est étrangère au limousin.

Les mots en oc.. en avaient encore une autre résultant de l'insertion de l'u et de la mutation simultanée ou consécutive de l'o en e: luec, fuec. C'est de cette dernière que dérive par réduction la forme en e que revêtent ces mots en haut et bas limousin (fe, le), mais que la variété nontronnaise ne connaît pas.

C.—Paragoge.— Il n'y a guère en limousin, non plus que dans la langue classique, de voyelles paragogiques proprement dites, c'est-à-dire qui soient purement adventices et dont l'adjonction n'ait d'autre but que de satisfaire à un besoin d'euphonie. Sauf deux ou trois exceptions (ma mémoire ne m'en fournit qu'une, peut-être unique: coumo = cum (fr. avec), toutes les fois qu'on a ajouté une voyelle à la fin d'un mot, ç'a été dans une intention grammaticale et afin de lui rendre une flexion perdue. C'est ainsi que am, formé de amo, est ensuite devenu ami, chez nous aime.

### CHAPITRE CINQUIÈME

#### DES CONSONNES

Voici le tableau des consonnes limousines, rangées par familles, classes et degrés. Nous empruntons ce tableau, en le modifiant légèrement, pour l'approprier à notre ouvrage, à la Grammaire comparée des langues classiques de M. Baudry.

|                                          | CLASSES                 |                       |               |        |                  |         |         |            |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------|------------------|---------|---------|------------|
|                                          | explosives<br>(muettes) |                       | (non mueites) |        |                  |         |         |            |
| FAMILLES                                 | Fortes<br>ou ténues     | Donces<br>ou moyennes | SPIRANTES     |        |                  | g,      | 88      |            |
|                                          |                         |                       | Fortes        | Donces | semi-<br>voyelle | Aspirée | Nasales | Liquides   |
| Gutturales (ou mieux palatales) Dentales | c<br>t                  | g<br>d                | ch<br>s       | j<br>z | У                | h       | nh<br>n | lh<br>l, r |
| Labiales                                 | p                       | b                     | f             | v      |                  |         | m       | . 2        |

En règle générale, dans leur passage du latin au limousin, les consonnes initiales gardent leur force, ou du moins, si elles changent parfois de classe ou de famille, ne changent pas de degré; les consonnes intérieures s'affaiblissent, les consonnes finales tombent ou se vocalisent. J'appelle ici consonnes finales celles qui étaient restées telles dans l'ancienne langue d'oc, après la chute des désinences atones du latin. L, r, m, n, c'est-à-dire les liquides et les nasales, font parfois exception à cette règle. On expliquera dans quels cas à l'article particulier de chacune de ces consonnes.

Au lieu d'examiner de suite toutes les consonnes d'une famille, je réserverai pour une section spéciale les liquides et les nasales, en raison des affinités plus grandes que ces consonnes ont avec celles de leur classe dans les autres familles qu'avec celles des autres classes dans leur propre famille. Pour un motif analogue, je ne traiterai de l'h qu'a la fin de la section des labiales, ses relations avec les consonnes de cette famille étant beaucoup plus étroites qu'avec les gutturales.

## PREMIÈRE SECTION. - GUTTURALES

Les consonnes de cette famille seraient plus justement appelées palatales. Nous leur conservons celui de gutturales, pour nous conformer à l'usage ordinaire. Il suffira d'avertir qu'en limousin, tout aussi bien qu'en français, les sons qu'elles expriment se forment dans le palais et non dans la gorge.

 $\mathbf{C}$ 

# I. - C initial

C latin initial est devenu ch devant a, que l'a soit resté tel ou se soit transformé. La règle est ici la même qu'en français, et les exceptions y sont au moins aussi rares. Ex.: capra, châbro; — capitale, chatau; — canem, che. Cette mutation est fort ancienne; elle remonte très-probablement au premier âge de la langue. La plupart des mots où on la constate se présentent dans les textes classiques sous deux formes différentes, l'une en c, l'autre en ch. Ces deux formes n'étaient pas sans doute usitées concurremment dans la même contrée et devaient appartenir, comme aujourd'hui, à des dialectes différents.

Devant e et i, c initial a pris le son de s. Ex.: cera, cero; — circulus, cercle ou sarclie. Devant o et u, de même que devant les liquides, il est resté c. Ex.: corium, cuer; — cogitare, cujā; — curare, curā; — credere, creire. Q initial est resté dur et fort devant toutes les voyelles. Ex.: quassare, cassá; — quærere, quêre; — quindecim, quinze. Il faut excepter un petit nombre de mots dans lesquels qu, s'étant en latin vulgaire changé en

merenini i demandente

c, a été naturellement traité comme le c originaire : tels sont cin, châcun, chaine (= fr. chêne).

C initial, de source germanique, conserve sa dureté et sa force devant toutes les voyelles. Ex.: kahn, câno; — kegil, quillo. Le ch de même origine reste ch. Ex.: chiosan, chousî.

Exceptionnellement, c initial, de source latine ou germanique, s'est affaibli en g dans un petit nombre de mots. Excerassum, gra; — cavea, gabio; — cupelletum, goubelé; — (craup), grapau.

#### II. — C intérieur

- A. Devant a, il se ramollit, en changeant de degré si une voyelle le précède immédiatement, sans en changer s'il suit une consonne ou la diphthongue au, c'est-à-dire que dans le premier cas il devient j, dans le second ch. Ex.:
- 1° C devient j: mica, mijo; fica, fijo; precare, prejā; focacia, foujasso; locarium, loujier; urtica, outrijo; hoc anno, ūjan; secare, sejā; verruca, varujo; spica, eipijo. Ce changement remonte certainement à l'ancienne langue; mais on ne peut, pour la plupart des mots où ca est ainsi chez nous devenu ja (jo), constater dans les textes classiques que la forme intermédiaire en ga, corrélative de ca initial, et qui est restée propre, comme cette dernière, aux dialectes plus méridionaux de la langue d'oc <sup>2</sup>.
- <sup>4</sup> Le maintien de *c* intérieur à l'état dur est fort rare. Ex.: *mancar*, *mancâ*; *traucar*, *tróucâ*. Pour ce dernier, on dit à Tulle *tróuchâ*, selon la règle.
- <sup>2</sup> Remarquons ici que cela ne prouve rien, non-seulement contre l'existence des formes en ja dans le dialecte limousin dès les plus hauts temps, mais encore pour la prononciation des mots orthographiés par ga. En effet, on a très-bien pu pendant longtemps employer le g, comme le c, pour peindre à la fois le son dur originel de ces consonnes et le son mou qu'elles avaient acquis dans quelques dialectes. La présence simultanée dans un même texte des mêmes mots écrits tantôt par ch et j (i), tantôt par c et g, prouve évidemment, ce me semble, que l'auteur ou du moins le copiste prononçait ch et j, non c et g. L'ancienneté de cette prononciation est attestée par le poème de Boëce, où un pareil mélange de formes se rencontre.

2º C devient ch: bucca, boucho; — arca, archo; — \*conca, councho; — siccare, sechá; — \*piscare, peichá; — escarnir (pr), eicharní; — laxare (\*lascare), lāchá; — calcare, chóuchá; — auca, aucho; — pauca, paucho¹; — rauca, raucho.

Exceptions: c précédé d'une consonne est assez souvent devenu j. Ex.: exsuccare, eissujâ;—juvenca, junjo; — mand(u)-care, minjâ; — carr(i)care, charjâ; — fabr(i)care, fourjâ; — man(i)ca, manjo. A côté de manjo et de son dérivé manjou, formes propres au haut Limousin, existent aussi les formes correctes mancho, manchou, que connaît seules le parler de Nontron.

C devient encore j devant i et devant e (que cet e soit originaire ou qu'il tienne la place d'un u ou d'un o latin flexionnel), mais seulement si une dentale vient à le précéder immédiatement. Ex.: jud(i)cem, juje; — domesticum, douméje; — duod(e)cim, douje. Le j n'est ici que la résultante de l'union des deux consonnes. A l'abri de cette influence, c devient toujours s ou z devant e et i. Ex.: uncia, ounso; — provincialem, prouvensau; — crescionem, creissou; — penicillum, pinceü; — placere, plazei; — licere, lezei; — rumicem, rounze. Il a subi exceptionnellement la même mutation devant a dans manso = manca, qu'on emploie chez nous, comme en italien, dans le sens de gauche: brâ man, mo manso = bras gauche, main gauche.

Au contraire du c latin, le c d'origine germanique ne prend pas le son sifflant devant e et i. Il s'affaiblit simplement en ch comme le c latin devant a, ou bien il conserve sa dureté originelle. C'est ce qui a lieu généralement au bas limousin. Ex.: eichinlo (skilla), Tul. esquillo = clochette; — eichivâ (pr. esquivar = skiuhan), Tull. esquiva.

B. — Devant o et u et devant r, c intérieur se borne à s'affaiblir sans changer de classe, c'est-à-dire qu'il passe au g. Ex.: secundum, segoun; — pentecosta, pandegoûto; — securus, segur; — acrem, âgre; — lacryma, legremo.

Le q intérieur subit la même mutation devant a et r: aqua,

<sup>&#</sup>x27; Servante, en haut limousin.

- aigo; æquare, eigā; sequ(e)re, sêgre . Il s'est changé en s ou en z dans torsei = torquere, cousino = coquina, cose (Tulle) = coquere, mais par l'intermédiaire d'un c auquel s'était déjà réduit le qu en latin vulgaire.
- C. Le terme extrême d'affaiblissement des gutturales dans leur propre famille est y. C y arrive très-fréquemment; cette mutation est constante dans certaines positions; dans d'autres elle n'est qu'accidentelle. Nous allons passer tous les cas en revue.
- a. C entre deux voyelles. Dans deux ou trois mots, au lieu de devenir ou de rester j ou g, selon la règle générale, il est devenu y. Ex.: pacare, pagar, payâ; bracas, brayã; bellucas, belugas, beluyā; lucorem, lugor, luyour. Quand la voyelle finale est tombée, la mutation en y a été suivie de la vocalisation complète de cette semi-voyelle, qui s'est, dans ce nouvel état, unie en diphthongue avec la voyelle précédente. Ex.: veracem, vrai. La même chose a eu lieu du c final dans illac, lai; ecce hac, çai; fac, fai. Cf. le mot crai (fr. crachat), de l'ancienne langue, dérivé du germanique hraki.
- b. Cl entre deux voyelles. Dans cette situation, c devenu y change de place avec l'l, pour former avec cette consonne le son complexe que nous appelons l mouillé, dont la notation la plus exacte serait ly, et que, dans cet ouvrage, nous figurons lh, pour nous conformer à l'orthographe la plus usitée en langue d'oc. Ex.: mac(u)la, málho; \*acucla, gulho; \*canic(u)la, chanilho; ovic(u)la, buvelho; anatic(u)la, nadilho. Ce changement de cl en lh ( = ly) est constant quand une voyelle suit; il avait lieu également dans l'ancienne langue, quoique la voyelle finale fût tombée. Ex.: oc(u)lum, olh; artic(u)lum, artelh. Mais, dans ce dernier cas, nous rejetons aujourd'hui l'l de la combinaison en retenant l'y, qui, complétement vocalisé, s'unit en diphthongue avec la voyelle précé-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Exceptionnellement, c s'est également borné à ce changement devant a dans *légo* de *leuca*, peut-être par l'intermédiaire d'une forme *lequa*.

dente. Ainsi nous disons uei, artei, trabai, soulei, pour olle, artelle, traballe, solelle.

Quand cl suit une consonne, au lieu de se transformer luimême en y, comme tout à l'heure, le c attire à soi cette semivoyelle, et il en résulte le groupe cly, sorte de consonne triphthongue que nous figurerons clh. Ex.: circulus, çarclhe?. Dans eigheijo de ecclesia, le c s'est en même temps affaibli en g, selon la règle générale.

c. — Ct. — Le c de ce groupe, en devenant y, tantôt se renforce pour s'unir avec le taprès transposition, tantôt se vocalise entièrement pour se diphthonguer avec la voyelle précédente. Examinons successivement chacun de ces phénomènes.

lo C devenu y se déplace, mais en se durcissant et se renforçant à la fois pour se mettre à l'unisson du t, et le son ch résulte de leur union. Ex.: pecten, penche; — lucta, lûcho; — cocta, cuêcho; — allactare, alachô.

Cette mutation de ct en ch est de règle en espagnol; en français on la constate exceptionnellement dans deux ou trois
mots, tels que cacher, fléchir. Elle a lieu chez nous dans tous
ceux, moins un petit nombre, où la voyelle qui suivait ct n'a
pas disparu.

L'ancienne langue opérait la même mutation dans les mots dont la voyelle finale était tombée. Ex.: coctum, cuech; — noctem, nuech; — octo, huech; — factum, fach; — lactem, lach. Mais le limousin, qui n'aime pas les consonnes finales, a laissé tomber le ch de pareils mots, disant cue, nue, hue<sup>3</sup>, fa, la, lorsqu'il n'a pas, cas beaucoup plus rare, adopté de

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ou pour oil, orteil, etc. Ce ne sont là que de pures différences d'orthographe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La même chose a lieu également en initiale. Ex.: clavis, clhau; — clocca, clhocho. Cette mutation de cl en clh est de règle devant a, e, o; mais elle n'a pas lieu devant ou et u, et devant o elle est moins constante que devant a et e. Ajoutons qu'elle n'est pas, non plus que celle de gl en glh, dont il sera question ci-après, générale en limousin. Le bas-limousin, du moins celui de Tulle, ne la connaît pas.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En quelques endroits du haut Limousin, le ch de ce mot reparaît en liaison, et l'on dit, par exemple, a lá huech our $\bar{a}$ .

préférence des formes résultant de la vocalisation complète du c, telles que fai = fait = factum, qui est seul usité à Nontron<sup>4</sup>.

- 2º C devenu y se vocalise entièrement et s'unit en diphthongue avec la voyelle précédente. Ex.: pect(o)rale, peitral, peitrau; pectorina, peitrina, peitreno; lactuca, leitujo; conductorem, counduitour; pectus, piei.
- d. Nct. Cet assemblage de consonnes se rencontre, on le sait, très-fréquemment en latin. Exemple: sanctus, punctus, extinctus, etc. En passant en langue d'oc, le c médial s'y est changé en y, sauf le cas, assez rare, où il est immédiatement tombé. Or, comme en cet état il pouvait s'unir non moins facilement avec l'n, pour former nh, qu'avec le t pour former ch, il y a eu comme une lutte d'influence entre ces deux consonnes pour savoir qui des deux se l'incorporerait. De là les doubles formes que présentent dans nos anciens textes les représentants des mots latins précités; par exemple, pour punctum et planctus: d'une part ponch et planch, et de l'autre ponh et planh. Dans les mots où le t resta suivi d'une voyelle, ce fut lui qui eut la prépondérance, et il l'a gardée en limousin. (Ex.: puncta, pouncho; — unctura, ounchuro; — extincta, eitencho.) Le contraire dut avoir lieu le plus souvent dans les mots où il était devenu final. Il tomba, et ce fut l'n qui s'associa l'y. Mais il arriva non moins fréquemment dans l'un et l'autre cas que l'y, refusant également l'alliance du t et celle de l'n, se vocalisa entièrement pour s'unir en diphthongue avec la voyelle précédente. De là, pour les mots qui nous occupent, une troisième forme analogue à celle qu'ils ont prise en français, par exemple pour les deux cités tout à l'heure, poin et plain. C'est cette dernière forme que nous avons adoptée pour les mots à rime masculine. Pour ceux où la voyelle suivant nct n'est pas tombée, nous préférons, je l'ai dit, la forme en nch.., bien que nous admettions aussi dans quelques mots la forme en int.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A Limoges, on dit fa.

- e.—Cs(x).—Dans cette combinaison, c devenu y se vocalise entièrement et forme diphthongue avec la voyelle précédente. Mais cela n'a lieu que si une voyelle suit; si c'est une consonne, x se réduit à s. Exemple: uxorem, pr. oisor (mot éteint); coxa, coissa, cueisso; pascere (\*pacsere), paiser, paissei; laxare, laissar, leissâ; axilla, aissela, eisselo; mais extremitatem, estremitat, estremita; expertum, espert, esper.
- f. Cr. Le c de cr, quand une voyelle précède, se vocalise quelquefois pour s'unir en diphthongue avec cette voyelle. Ex.: fac(e)re, faire; plac(e)re, plaire; jac(e)re, jaire; conduc(e)re, counduire; coqu(e)re, cueire. Mais le plus ordinairement il reste dur, soit qu'il passe au g selon la règle générale, soit qu'il ne change pas, comme dans secré.
- D. C intérieur, au lieu de se vocaliser en i, se vocalise quelquefois en u. Ce phénomène est assez fréquent en catalan et en portugais. En limousin et en général dans la langue d'oc, on ne le constate que dans un très-petit nombre de mots. Ex.: secta, pr. seuta (mot éteint); facio, fau; grac(u)la, graulo.
- E. C dur (q) est quelquefois devenu t; mutation normale, mais très-rare dans notre dialecte. Elle se remarque accidentellement de sous-dialecte à sous-dialecte, de variété à variété, principalement devant i originel ou épenthétique. Ex.: Nontr.: aqui, Tulle:  $oti^2$ ; Nontr.: cueire (coquere), vers Piégut: tiueire. Dans ce dernier exemple et les analogues, l'i introduit est l'i consonne (=y), que dans cette contrée on aime à préposer à l'u. A Tulle, où la même tendance existe, cet i arrive le plus souvent, comme on le verra plus loin, jusqu'au son nettement chuintant ou sifflant. Ex.: tsioul = culum, chez nous  $c\hat{u}$ .

<sup>1</sup> On ne trouve dans Raynouard que la forme correcte gralha.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pareillement, le pr. esquina (skina), dont le q s'est chez nous changé en ch, est à Tulle devenu estino. Cf. pr. lutz = lux, patz = pax, etc.

## G.

## I. — G initial

G initial devient j ou en prend le son devant a, e, i. Ex.: galbinum, jaune; — gaudia, jôyo; — gemere, gemî; — gentem, gen. Devant o et u et devant r, il reste dur. Ex.: gurges, gorjo; — gobionem, gouyou; — grana, grâno. Devant l il reste également dur, mais en attirant un y pour former la combinaison triple glh. Cette transformation de gl en glh n'a lieu que si la voyelle suivante est a ou e. Devant i, o, u et ou, le groupe reste binaire.

#### II. — G intérieur

- A. G intérieur devient j devant a<sup>4</sup>, e, i. Ex.: riga, rega, rejo; sanguisuga, sansujo; purgare, purjā; gurges, gorjo; legere, legi. Entre deux voyelles, il tombe quelquefois. Ex.: ligamen, liam; ruga, rua, ruo; rogationes, roazos, razoù. Son maintien à l'état de g dur est exceptionnel. Ex.: singultus, sangu.
- B. G, comme c, devient souvent y. Nous allons passer les divers cas en revue.
- a. G entre deux voyelles. Il devient y et reste tel pourvu qu'une voyelle continue à suivre. Mais cette mutation, en pareille position, n'est pas fréquente. Ex.: plaga, plâyo; saga, sâyo; \* faga (fagus), fâyo; frigorem, frayour.

Si la voyelle finale tombe, il se vocalise entièrement et s'unit en diphthongue avec la voyelle précédente. Ex.: regem, rei; — legem, lei; — propago, proubai. Citons encore esmai (du germanique magan), mot de l'ancienne langue tombé chez nous en désuétude <sup>2</sup>, bien que nous ayons conservé le verbe correspondant eimajâ.

b. - Gl. - Gl, de même que cl, devient lh (= ly) entre

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voir, pour l'ancienne langue, la note 2 de la page 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Li doit subsister encore à Limoges, car on le trouve dans Foucaud (eimai.)

deux voyelles dans velhå = vig(i)lare, calhå = coag(u)lare. Plus ordinairement le g de ce groupe se borne, comme en initiale, à attirer un g pour former la nouvelle combinaison glh. Ex.: reg(u)la. reglho; — segale, seglhe. La même chose a lieu après une consonne. Ex.: singularis, singlhar; — strangulare, eitranglhå.

- c. Gr. Le g de ce groupe s'est vocalisé dans enteira (integra), en haut et bas limousin entieiro; mais cette mutation est exceptionnelle. Ordinairement gr reste gr. Ex.: nigrum, negre; migrare, migrâ.
- d. Gn et ng. En pareille position, le g devient régulièrement y et s'unit à l'n pour former la consonne composée que nous appelons n mouillée et que les Catalans figurent précisément ny. Nous avons déjà averti que nous adoptons pour ce son complexe la figuration nh, qui est la plus ordinaire dans l'ancienne orthographe de la langue d'oc. Ex.: pugnare, pounhâ; sang(ui)nare, sannhâ; jungere, junhei; tingere, tênhei; plangere, plânhei.

Lorsque, la voyelle finale latine étant tombée, nh (ny) vient à terminer le mot, au lieu de maintenir au n de ce groupe le son mouillé qu'il gardait, souvent du moins  $^4$ , dans l'ancienne langue, nous transposons l'y, qui se vocalise alors entièrement et s'unit avec la voyelle précédente en une diphthongue qui devient nasale. Ex.: longe, lonh, louen (=loin); — pugnum, ponh, pouen (=poin). La même chose a lieu, bien entendu, du nh final de toute origine.

En bas limousin, du moins à Tulle et aux environs, le g de ng, au lieu de passer à l'y devant e, devient simplement j selon la règle générale. Ex.: jungere, jounje;—plangere, planje;—cingere, cenje. Dans la même contrée, le g de gn s'assimile à n. Ex.: sonna = sang(ui)nare;—sinna = signare;—sinne = signum. Cela arrive quelquefois aussi en haut limousin, par exemple pour les deux derniers mots cités.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tous les mots en *nh* final ont aussi une autre forme en *in*, témoignage de deux prononciations différentes, l'une conforme à la prononciation actuelle du limousin, l'autre analogue à celle des Catalans.

- C. G, de même que c, disparaît quelquefois devant une consonne ou en finale, en laissant à sa place un u qui se diphthongue avec la voyelle précédente. Ex.: sagma, saumo; teg(u)lum, teule; smaragdus, maragde et maraude; fagum, fau. Ces deux derniers mots sont aujourd'hui inusités. Pour fau, on dit seulement fâyo ou fayo.
- D. Changeant de famille, dans la même classe et le même degré, g deviendrait d. L'ancienne langue d'oc offre quelques exemples de cette mutation, tels que erdre = erig(e)re. Mais on ne peut, je crois, la constater en limousin moderne que dans des mots empruntés au français, où l'on sait qu'elle est trèsordinaire devant r.

# $\mathbf{Y}$ (j latin ou i consonne)

Le j latin, en initiale, s'est renforcé en j. Ex.: jacere, jaire; — jocum, jio; — juvenca, junjo. Entre deux voyelles, il a conservé le son primitif, en se vocalisant complétement dans les cas où il devient final. Ex.: troja, trôyo; — pejus, piei. Après une consonne, même quand cette consonne est tombée, il se renforce en j. Ex.: \*adjuxtare, ajostar, ajoutâ; — subjectum, subjet, sujié.

L'i consonne, dans la plupart des mots où il reste fluide à Nontron et, en général, dans le haut Limousin et le Périgord limousin, se condense en j dans le parler de Tulle. Ceci est à rapprocher de ce fait signalé plus haut que le g, dans la même contrée, ne se fond pas en y, comme chez nous, après n, plangere, par exemple, y étant plange et non planhe. Ex.: radiare, rayâ, rajâ; — \*habiamus, ayam, ajam; — pluvia, plueia (pr.), plejo; — troja, trueia (pr.), trejo \*; — esglayar (pr.), eiglayâ, eglojâ; — tutiâ (tutoyer), tujâ.

On connaît la mutation, si ordinaire en français dans la prononciation de beaucoup de gens, de lh en y (Ex.: paye = paille, bouyi = bouilli). Elle n'est pas rare en bas limousin, comme on

<sup>&#</sup>x27; Fau existe encore en bas limousin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A Nontron, on dit seulement *plôvio* et *tróyo*, qui représentent des formes dont la voyelle radicale ne s'était pas diphthonguée.

le verra plus loin. La mutation inverse se remarque dans boulhou, forme qu'a prise chez nous le pr. boyolh (= moyeu, jaune d'œut).

Remarquons, avant de terminer, que l'y, quelle qu'en soit la source, reste chez nous mieux limité qu'en français, où il déborde presque toujours plus ou moins sur la voyelle précédente pour la diphthonguer en i. Ex.: payer (prononcez pai-yer), pa-yā; — ennuyer (pron. ennui-yer), einou-yā;—éloigner, eilounhā; — saigner, san-nhā.

## Ch, J

Ch et j, d'où qu'ils proviennent, passent toujours à Nontron, je l'ai déjà dit, dans la famille des dentales, ch s'y prononçant ts, et j, dz. Il en est de même dans le reste du Périgord et en bas Limousin. Mais à Limoges et en général dans le haut Limousin, ces consonnes, tout en s'adjoignant une dentale, restent principalement palatales. On les prononce tch et dj, le t et le d devenant même en quelques endroits à peine sensibles. — Dans certaines parties de la même contrée, par exemple St-Junien et les cantons voisins de la Charente, on les mouille ou pour mieux dire on les empâte d'un i consonne. Ex.: tchiâsso = chasse; — djiamai = jamais. J'ai déjà fait cette observation au chapitre premier du présent ouvrage.

Ch et j, étant respectivement égaux à ts et à dz, sont susceptibles de se réduire à l'un ou à l'autre de leurs éléments. La réduction de ch à t et celle de j à d, surtout cette dernière, sont assez fréquentes dans le bas Limousin. Mais c'est presque toujours, sinon exclusivement, devant i qu'elles ont lieu. Ex.: tiche = chiche; — tivóuja = chivóuja (chevaucher), — dimo = jemo (poix); — dinhoû = ginhoû (ingeniosus); — dondié = dangie; — ledi = legi (legere). La variété nontronnaise ne connaît pas de semblables formes. En haut limousin on en rencontre exceptionnellement quelques-unes, par exemple ducha = fr. jucher.

La réduction de ch à s et de j à z n'a lieu nulle part, à ma

connaissance, d'une manière caractéristique. Elle doit tenir, quand elle se produit, à un vice individuel de prononciation ou à la prétention de parler fin, comme disent nos paysans. Je relève pourtant dans le Dict. de Béronie les formes messan, mousse, quesse = meichan, moûche, cuêche, qui prouvent que la mutation de ch en s s'est opérée communément dans quelques mots, en bas limousin.

#### DEUXIÈME SECTION. - DENTALES

#### T

# I. - T initial

*T* initial reste *t* selon la règle générale : *tabula*, *taulo*; — *tradere*, *trahî*. Exceptionnellement il a passé, comme en français, à la gutturale de même degré (ce qui est un renforcement) dans *cremer* = *tremere*, dont nous n'avons plus que le substantif verbal *crêmo* <sup>4</sup>.

### II. — T intérieur

A. — Il devient d selon la règle générale :

1º Régulièrement entre deux voyelles. Ex.: peccatorem, pechadour; — satullus, sadoù; — rotundus, redoun; — seta, sedo; — catena, chadeno; — maturus, madur; — putare, poudà; — ruta, rudo; — natalis, nadau;

- 2º Exceptionnellement entre m, n ou r et une voyelle. Ex.: vendita, vendo; perdita, perdo  $^{2}$ ;  $^{*}$  semitarellum, sendare $\bar{u}$ ; domitum, dounde; pentecosta, pandegoûto;
  - 3º Exceptionnellement encore entre une voyelle et r. Ex.:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pour le verbe, nous disons *crânhei*, qui est avec *tremere* dans le même rapport que le français *craindre*, c'est-à-dire qui est construit comme ce dernier sur le type des verbes en *ngere*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A Nontron même on dit plutôt, selon la règle (voir ci-après), vento, verto.

tonitru, tounédre; — metere, mêdre ; — succutere, secondre; — excutere, eicondre.

- B. Au lieu de s'affaiblir, selon la règle générale des consonnes intérieures, il reste t si une consonne le précède, celleci lui prêtant un peu de sa force pour le soutenir. Ex.: veritatem, vertú; retorta, redorto; quartarium, cartiê; cantare, chantâ. A plus forte raison persiste-t-il entre deux consonnes: fenestra, fenêtro; turturem, tourtre. Il persiste aussi quelquefois, par exception, entre deux voyelles. Ex.: tota, touto; vita, vito; nitidare, netiâ.
- C. Entre deux voyelles dont la seconde est un i suivi d'une autre voyelle, le t, au lieu de s'affaiblir simplement en d, change de classe et devient s ou z, ramolli au contact de l'i comme un corps dur que baigne un liquide. Ordinairement le son de l'i disparaît entièrement aussi bien que celui du t, et il ne reste qu'un s ou z très-net. Ex.: \*putiare (de puteus), pouzâ; sationem, sazou. Mais souvent aussi l'i persiste avec le t transformé par son influence, et on a le groupe ci ou si, comme dans grâcio = gratia, où il faut bien remarquer que l'i est devenu consonne et doit être considéré, non comme le premier élement d'une diphthongue io, ainsi que nous avons eu le tort de l'écrire ci-dessus, page 39, mais comme le second élément d'une sorte de consonne-diphthongue analogue à lh, nh, tr, cr, etc.

La même mutation de t en s ou z devant i a lieu encore quand il est précédé d'une autre consonne, pourvu que cette consonne soit autre que s. Ex.: patientia, pasinso; — \*lintiolum, linsou; — \*agentiare, gensâ; — lectionem, leissou; — mais quæstionem, questi; — digesti, etc.

D. — T intérieur, changeant de famille sans changer de degré, est devenu c dans uclha = ustulare. C'est sans doute moyennant une pareille mutation préalable que l'on voit le t devenir, comme le c lui-même en pareille position, y (ou i) de-

<sup>&#</sup>x27; Inusité à Nontron, où l'on ne dit que meitivd.

vant l et  $r^4$ . Ex.: vetula, vièlho; — situla, selho; — vitrum, veire; — petra, peiro; — deretro, darei; — peccatricem, pecheiri, et les nombreux substantifs en aire = ator, tels que chantaire, percuraire, etc. etc. Dans tous les cas, cette transformation — médiate ou non — de t en i (voyelle ou consonne) est de règle devant r et après une voyelle. Son maintien à l'état ferme, avec ou sans affaiblissement, comme dans tounedre ou medre (= tonitru, metere), est exceptionnelle 3.

E. — Le t intérieur a subi accidentellement quelques autres mutations. Je ne citerai que la suivante, où il devient r: putnai (Raynouard), purnai. Cf. le latin meridies = medidies et la forme archaïque peres = pedes.

#### III. - T final

T final tombe toujours; dans quelques mots cependant il reparaît en liaison. Ex.: pitit einoucen, vint an, huet oură, net e jour, tout ei fini, disset-eü, venguet-elo; et de même à la troisième personne du singulier et du pluriel à tous les temps de tous les verbes, devant les pronoms personnels. Le t, dans tous ces cas, se lie étroitement, comme en français, à la voyelle initiale du mot suivant.

D

#### I. - D initial

D initial reste d. Exemple: dolere, doure; — durum, dur; — dextrale, destral, deitrau; — damnare, dannā; — dies luna, dilū.

- Le fait est certain pour *vetulus*, puisqu'on trouve *veclus*. Je ne sais si l'on a des exemples de cr pour tr entre deux voyelles; mais il n'y a aucune témérité à admettre que t soit devenu c aussi bien devant l'une que devant l'autre des deux liquides.
  - <sup>2</sup> Il faut, je crois, expliquer de même l'i de puei = pois = post (pots).
- <sup>3</sup> L'ancienne langue offre pour ces deux mots les formes plus régulières troneyre, meire.

### II. — D intérieur

A. — Tandis que t entre deux voyelles ne fait que s'affaiblir en d, d en la même position tombe le plus souvent. Ex.:

\* fodire, foueire; — medulla, meülo; — sudare, suâ; — media, mieia, mia; — fidare, fiâ; — bodina, boueino; — podium, puei; — nodare, nouâ. Cette chute avait déjà eu lieu dans l'ancienne langue, car les mots où nous la constatons ont généralement deux formes dans les vieux textes, l'une où d a disparu, l'autre où il s'est maintenu, pur ou transformé en z.

D est encore tombé quelquefois par exception entre n et une voyelle. Ex.: prendere, prenei; — respondere, reipounei; — emundare, emouna (bas lim.). — Par une exception inverse, d, entre deux voyelles, a persisté dans quelques mots tels que trido (fr. grive), qu'on dit aussi trio. Son maintien est de règle entre une consonne et une voyelle ou entre deux consonnes. Exemples: tardare, tarda; — secunda, segoundo; — exscindere, eicendre; — ordiri, urdi; — \*tundire (tundere), tundi.

- B. Entre deux voyelles ou entre n ou r et une voyelle, d devenait régulièrement z dans plusieurs dialectes de la vieille langue. Les mots où cette mutation se rencontre sont fort rares chez nous. On peut citer tarzâ et lenze, qui se disent concurremment avec tardâ et lende (lat. lendem). De même guizaubo à côté de vidaubo (vitis alba). Ajoutons beneizî (benedicere) et la plupart des formes de creire (credere) et de veire (videre), dont le d, vocalisé à l'infinitif, reparaît transformé en z au présent de l'indicatif et aux temps qui en dérivent.
- C.— Presque toujours, les voyelles que le d séparait se sont unies en diphthongue après sa chute. Mais, dans plusieurs mots, elles sont restées distinctes. Alors l'aspiration s'est introduite entre elles, et, ou elle est restée pure (óubahî = obedire; trahî =\*tradire), ou bien elle s'est fortifiée en attirant à elle l'élément labial (b) qu'elle aime à s'adjoindre, et

- un v = b + h) en est résulté <sup>1</sup>. Exemples : \*gaudire, jouvi; \*alaudetta, louveto. Cette substitution du v au d, en de pareils mots, est fort ancienne. Elle remonte même, selon toute apparence, au premier âge de la langue, car on la constate dans le poëme de Boëce et dans d'autres textes qui ne sont guère plus récents <sup>2</sup>. Je crois qu'il faut la considérer comme un indice, ou du moins comme une forte présomption de l'origine limousine de ces textes.
- D. D intérieur s'est exceptionnellement renforcé en t dans un petit nombre de mots. Ex.: virida, verto, qu'on dit aussi et mieux verdo; pr. pedassar, petassâ; profunda, prigounto; unde, ounte.
- E.— De même que le t, d peut aussi passer aux gutturales. C'est après une voyelle et devant une liquide que cela lui arrive. Ex.: cathedra, chadiegro. Il s'arrête au g dans cet exemple, peut-être unique 3; mais en règle générale il va, comme le t, jusqu'à l'i. Ex.: quadrare, queirà,—videre, veire;— credere, creire;— sedere, sieire 4. Ajoutons nouei (haut-lim.) dérivé de nodulus, comme viei de vetulus par veclus, moyennant une forme \*noclus, prouvée d'ailleurs par l'italien nocchio (Cf. occhio de oculus.)
- 'C'est de la même manière que \*potere, en français, a donné pouvoir.
- <sup>2</sup> Boëre, v. 23. auvent (audientes); Trad. de l'évangile de saint Jean (fragment publié par Hofmann et Fr. Michel et reproduit par Bartsch. Chrestomathie, col. 7 à 16), auvida, auvisz, auvii, auvirá, esjauviraz, jauvira, esjauvira; Anciennes poésies religieuses, pub. par Paul Meyer, Confession, v. 40, hauvir (audire). D'autres faits, que ce n'est pas ici le lieu de détailler, se joignent à la présence de ces formes en r (=z=d) pour me déterminer dans l'attribution que je crois pouvoir faire au dialecte limousin des textes mentionnés dans la présente note. Je reviendrai d'ailleurs sur ce sujet, dans un travail que je prépare sur le poëme de Boèce.
- $^3$  On dit aussi *chieiro*, où le d de cathedra, selon la règle générale, s'est complétement vocalisé.
  - 4 Bas lim. Ce mot est inusité à Nontron, où l'on dit seulement sieta

F. — Relevons ici quelques autres mutations, rares ou uniques: 1° en l: cicada, cigala, cigalo. C'est par un pareil changement qu'on appelle en bas limousin pielali ce qu'on dit à Nontron peladi (pelure, spécialement de châtaignes);—2° en nh: incudem, enclunhe. La mutation normale serait en n pur. Cf. fr. ornière = ordière;—3° en u: vado, vau;—credit, creü. Cf. pr. raure à côté de raire, dérivés l'un et l'autre de radere. On voit par là que le d, de même que les gutturales, peut se vocaliser également en u et en i. Rappelons que cette mutation de d en u est, comme aussi celle de t, très-fréquente en catalan; c'est un des caractères distinctifs de ce bel idiome.

REMARQUE.—Le t et le d, intérieurs ou en initiale, quand ils sont suivis d'un i ou d'un u, aiment à se doubler, dans le parler du bas Limousin, spécialement de Tulle, d'un i consonne, qui parfois reste tel, mais qui le plus souvent se condense en ch, j, s ou z ¹. Ex.: tyu, tchu, tsu=tu; — partyi, partsi=partir; — tchialo, tsialo = tela; — poudzio = poudio (\*potebat); — redzu = rendu (redditum); — modzur = maturus; — coumedjio = comædia; — estyudio = studia; — estchimo = fr. estime.

S

#### I. -S initial

S initial reste s. Exceptionnellement, il est passé à l'explosive correspondante de sa famille dans terigé = serigot de l'ancienne langue, qui se rattache à serum.

'Ges sortes de prononciations sont inconnues à Nontron, où l'on articule le t et le d, devant l'i comme devant l'u, avec une parfaite netteté. Mais un peu plus haut, vers Piégut, on insère quelquefois l'i consonne devant u, disant par exemple tyud = fr. tuer. Le t, dans cette combinaison, a déjà complétement perdu sa qualité de consonne explosive,  $\cdot t$  l'on s'explique très-bien, quand on l'entend prononcer dans de pareils mots, comment le ti des syllabes latines tia, tio, tiu, certainement dur à l'origine, a pu devenir, selon les lieux, dz, tch, ts ou s. — Notons ici que, comme le bas-limousin, la langue valaque ou roumaine change t en ts et d en dz devant t.

#### $\Pi_{\cdot} = \mathcal{S}$ interieur

A.— Entre deux vovelles, s a pris comme en français le son du z. Ex.: musica. musica. Précédé d'une consonne, même lorsque cette consonne s'est vocalisée ou a dispara (à moins, dans ce dernier cas. que ce ne fút une n j, il a gardé le son dur qui lui est propre. Ex.: caxa. cueisso; — laxare, leissi;—capsa, caisso: — versare, versa.

B. – Entre une vovelle et une consonne, s disparait ordinairement: mais, par compensation, la vovelle précédente s'allonge, et, si c'est un e, elle devient et. Ex.: esme (subst. verbal d'esmar, que nous n'avons plus), eime; — disjungere, desjonher, deijunhei<sup>4</sup>. (Voir ci-dessus, chap. III, section I, E.).

A Nontron, cette mutation de es en ei souffre plus d'exceptions qu'à Limoges. Elle a rarement lieu devant t. En cette position, l's persiste ou tombe simplement, sans autre compensation de sa chute que l'allongement de la voyelle. Ex.: testa, têto; — restare, restà. — Si la consonne que précède s est ellemême une autre s, elles se réunissent en une seule, et les effets ordinaires de la chute de l's ne se font pas sentir sur la voyelle antécédente. (Voir ci-dessus, chap. II, Quantité.) — Dans le parler de Tulle, l's se maintient après toutes les voyelles et l'on dit, par exemple, testo, pestre, estre, bastou, costo, espino, escoubo.

Dans les mots où, chez nous, l's n'est pas tombée, on la change fréquemment en r. Cette mutation est habituelle dans les campagnes au nord de Nontron<sup>3</sup>. Elle est considérée comme le signe d'un parler grossier. Ainsi on dit arpri pour espri, jurte pour juste, jurquo pour jusquo, pourtumo (= aposthume), etc. On sait que ce changement de s en r est un des

Ex.: turtar et tustar.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le prélixe des (— lat. dis) a subi ce changement en dei même devant les voyelles. Ex.: deiossa, deiaprenei, deiufia, — fr. désosser, désapprendre, désenfier. On a là une nouvelle preuve de notre goût pour l'hiatus.

<sup>2</sup> ()n la constate quelquefois, mais fort rarement, dans la vieille langue.

phénomènes les plus caractéristiques qui se soient accomplis dans le passage de l'état archaïque du latin à son état classique. L's avait donc une tendance naturelle à passer à l'r. Rien d'étonnant qu'elle y cède encore dans quelques dialectes.

C.—L's géminée, au lieu de se simplifier seulement dans la prononciation, a quelquefois, par un phénomène inverse de celui qui a souvent transformé x en ss, été elle-même transformée en x (cs). C'est ce qu'on appelle dissimilation. Ce n'est là, du reste, qu'un état provisoire et passager, que l'on ne constate point en fait, mais que l'on est forcé d'admettre pour expliquer que ss ait donné sc (sg) ou is, comme cela se voit dans quelques mots. Dans le premier cas, les éléments de cs se sont transposés; dans le second, le c s'est vocalisé, comme dans cueisso de coxa, leissà de laxare. Ex.: possum (\*poxum), posc ou posg (forme périmée); — possim (\*poxim), puesca, pêche pour puêche; — \*bassare (\*baxare), beissà. Les formes espagnoles telles que bajar (ancienne orthographe baxar) confirment l'explication ici proposée.

REMARQUE.—A Limoges, s, initial ou intérieur, quelle qu'en soit la provenance, prend le son de ch quand il précède un i ou un u, suivi d'une autre voyelle. Dans ce cas, l'i ou l'u disparaît souvent. Cette mutation n'est pas constante, mais elle est plus ordinaire que le maintien de s à l'état pur. Ex.: poreichio, furnichio, chiei, chau plâ, chuâ, chour = pareissio, furnissio, siei (sic est), siou plâ (sius plas), suâ, suour, comme nous prononçons ces mots à Nontron. Je ne connais chez nous d'exemple de cette mutation que uchié = fr. huissier.

### III. — S final

Le s final de l'ancienne langue, soit radical, soit flexionnel, est toujours tombé , entraînant même dans sa chute les

Il a persisté dans deux ou trois mots, après i. Ex.: lis (= fr. lisse, adj. masculin); lis, qui se dit concurremment avec liri (lilium); anis, que l'on prononce plus généralement anir. Cf. ci-dessus jurte, rerto = juste, resto.

consonnes (sauf les liquides et les nasales) qui le précédaient. La chute de l's est sans compensation dans ce dernier cas, c'est-à-dire que la voyelle précédant cs, ts, ps, n'est modifiée, par cette cause, ni dans son essence ni dans sa quantité. Il n'y a d'exception que pour l'e des finales verbales en ets, qui est quelquefois devenu ei 4.

Quand, au contraire, le s final suit immédiatement la voyelle, celle-ci devient longue et, si c'est un e, se diphthongue en ei. Ex: homines, homes, ômei; — tenes, tenei. — En bas limousin, j'entends à Tulle et aux environs, l's finale tombe comme à Nontron et à Limoges; mais c'est sans compensation pour la voyelle précédente, qui, si elle est e, ne devient pas ei.

 $\mathbf{z}$ 

#### I. - Z initial

Z latin initial est devenu j, comme en français: zelosus, gilos, jaloù. Cette consonne ne se rencontre guère en initiale, dans notre dialecte, que dans quelques mots empruntés au français, tels que zéro. Zou (=zo), où elle provient d'un c latin  $(ecce\ hoc)$ , et zióu (=ovum) où elle est prosthétique, sont, je crois, les seuls mots propres à la langue qui la présentent en cette position.

#### II. — Z intérieur

A. — Z intérieur, souvent figuré s, provient presque toujours de s, de c ou de t entre deux voyelles. Ex : causa, chauso; — placeat, plâze; — pulicem, pûze; — sationem, sazou; — rationem, razou; — potionem, poueizou. Provenant de s, il s'est changé en j dans deux ou trois mots, où cette consonne précédait un i suivi lui-même d'une autre voyelle, et où cet i s'est

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cette faute, rare à Nontron, est générale à Limoges. (Voir oi-dessus, chapit. III, E.)

transposé pour aller diphthonguer une voyelle antécédente. Ex.: mansionem, maiso, meijou; — prensionem, preiso, preijou; — \*cerasia, serisia, sireijo; — ecclesia, eiglheijo. En dehors de ces cas, c'est-à-dire quand z ne provient pas d'un s et qu'il n'y a pas transposition d'un i subséquent, il reste z à Nontron. Mais à Limoges la mutation de z en j a lieu, quelle que soit l'origine de cette consonne, comme la mutation correspondante de s en ch, toutes les fois qu'un i précédant lui-même une autre voyelle vient à suivre, que cet i persiste, tombe, ou se déplace. Ex.: Nont.: disio, fasio, risio, cresian; Lim.: dijo, fajio, rijio, crejan ou crejian.

B. — On a vu plus haut que le d devenait régulièrement z dans plusieurs dialectes de la vieille langue, et que le nôtre présente même quelques traces de ce phénomène. La mutation inverse s'y remarque aussi, mais non moins rarement. On la constate dans rounde = rounze (de rumicem), qui du reste se dit aussi et même de préférence, du moins à Nontron  $^4$ .

#### III. — Z final

Z final a persisté, mais seulement quand une voyelle suit, dans le nom de nombre diez = pr. detz = decem. Il se lie alors à la voyelle suivante. Ex.: diez an, diez ourā, diez-ue, prononcez: dié-zan, dié-zourā, dié-zue.

REMARQUE. — Le s et le z de toute origine, en initiale ou dans le corps des mots, prennent souvent en bas limousin le son du ch et du j français. C'est là un effet du voisinage de l'Auvergne, où les articulations chuintantes sont, comme on sait, l'objet d'une prédilection marquée. Ex.: chin, bouchi, cai-

<sup>&#</sup>x27;En haut limousin, on préfère en général le d au z en de pareils mots. Ainsi on y dit sendilho et jandi pour senzitho et janzi, qui sont les formes nontronnaises de ces deux mots, dont le premier désigne la mésange, et dont le second, intraduisible en français, exprime l'agacement produit sur les dents par des fruits verts, le bruit d'une scie, etc.

- un v (= b + h) en est résulté <sup>1</sup>. Exemples : \*gaudire, jouvi; \*alaudetta, louveto. Cette substitution du v au d, en de pareils mots, est fort ancienne. Elle remonte même, selon toute apparence, au premier âge de la langue, car on la constate dans le poëme de Boëce et dans d'autres textes qui ne sont guère plus récents <sup>2</sup>. Je crois qu'il faut la considérer comme un indice, ou du moins comme une forte présomption de l'origine limousine de ces textes.
- D. D intérieur s'est exceptionnellement renforcé en t dans un petit nombre de mots. Ex.: virida, verto, qu'on dit aussi et mieux verdo; pr. pedassar, petassâ; profunda, prigounto; unde, ounte.
- E. De même que le t, d peut aussi passer aux gutturales. C'est après une voyelle et devant une liquide que cela lui arrive. Ex.: cathedra, chadiegro. Il s'arrête au g dans cet exemple, peut-être unique s; mais en règle générale il va, comme le t, jusqu'à l'i. Ex.: quadrare, queirà,—videre, veire;—credere, creire;—sedere, sieire s. Ajoutons nouei (hautlim.) dérivé de nodulus, comme viei de vetulus par veclus, moyennant une forme noclus, prouvée d'ailleurs par l'italien nocchio (Cf. occhio de oculus.)
- 'C'est de la même manière que \*potere, en français, a donné pouvoir.
- $^2$  Boëce, v. 23. auvent (audientes); Trad. de l'évangile de saint Jean (fragment publié par Hofmann et Fr. Michel et reproduit par Bartsch. Chrestomathie, col. 7 à 16), auvida, auvisz, auvii, auvirá, esjauviraz, jauvirá, esjauvirá; Anciennes poésies religieuses, pub. par Paul Meyer, Confession, v. 40, hauvir (audire). D'autres faits, que ce n'est pas ici le lieu de détailler, se joignent à la présence de ces formes en (z=z=d) pour me déterminer dans l'attribution que je crois pouvoir faire au dialecte limousin des textes mentionnés dans la présente note. Je reviendrai d'ailleurs sur ce sujet, dans un travail que je prépare sur le poème de Boèce.
- <sup>3</sup> On dit aussi *chieiro*, où le *d* de *cathedra*, selon la règle générale, s'est complétement vocalisé.
  - 4 Bas lim. Ce mot est inusité à Nontron, où l'on dit seulement sieté.

F. — Relevons ici quelques autres mutations, rares ou uniques: 1° en l: cicada, cigala, cigalo. C'est par un pareil changement qu'on appelle en bas limousin pielali ce qu'on dit à Nontron peladi (pelure, spécialement de châtaignes);—2° en nh: incudem, enclunhe. La mutation normale serait en n pur. Cf. fr. ornière = ordière;—3° en u: vado, vau;—credit, creü. Cf. pr. raure à côté de raire, dérivés l'un et l'autre de radere. On voit par là que le d, de même que les gutturales, peut se vocaliser également en u et en i. Rappelons que cette mutation de d en u est, comme aussi cella de t, très-fréquente en catalan; c'est un des caractères distinctifs de ce bel idiome.

REMARQUE.—Le t et le d, intérieurs ou en initiale, quand ils sont suivis d'un i ou d'un u, aiment à se doubler, dans le parler du bas Limousin, spécialement de Tulle, d'un i consonne, qui parfois reste tel, mais qui le plus souvent se condense en ch, j, s ou z¹. Ex.: tyu, tchu, tsu=tu; — partyi, partsi=partir; — tchialo, tsialo = tela; — poudzio = poudio (\*potebat); — redzu = rendu (redditum); — modzur = maturus; — coumedjio = comædia; — estyudio = studia; — estchimo = fr. estime.

S

### I. - S initial

S initial reste s. Exceptionnellement, il est passé à l'explosive correspondante de sa famille dans terigó = serigot de l'ancienne langue, qui se rattache à serum.

<sup>&#</sup>x27;Ges sortes de prononciations sont inconnues à Nontron, où l'on articule le t et le d, devant l'i comme devant l'u, avec une parfaite netteté. Mais un peu plus haut, vers Piégut, on insère quelquefois l'i consonne devant u, disant par exemple tyud = fr. tuer. Le t, dans cette combinaison, a déjà complétement perdu sa qualité de consonne explosive, t l'on s'explique très-bien, quand on l'entend prononcer dans de pareils mots, comment le ti des syllabes latines tia, tio, tiu, certainement dur à l'origine, a pu devenir, selon les lieux, dz, tch, ts ou s. — Notons ici que, comme le bas-limousin, la langue valaque ou roumaine change t en ts et d en dz devant i.

#### II. — S intérieur

A.— Entre deux voyelles, s a pris comme en français le son du z. Ex.: musica, musico. Précédé d'une consonne, même lorsque cette consonne s'est vocalisée ou a disparu (à moins, dans ce dernier cas, que ce ne fût une n), il a gardé le son dur qui lui est propre. Ex.: coxa, cueisso; — laxare, leissá;—capsa, caisso; — versare, versâ.

B. — Entre une voyelle et une consonne, s disparaît ordinairement; mais, par compensation, la voyelle précédente s'allonge, et, si c'est un e, elle devient ei. Ex.: esme (substverbal d'esmar, que nous n'avons plus), eime; — disjungere, desjonher, deijunhei. (Voir ci-dessus, chap. III, section I, E.).

A Nontron, cette mutation de es en ei souffre plus d'exceptions qu'à Limoges. Elle a rarement lieu devant t. En cette position, l's persiste ou tofibe simplement, sans autre compensation de sa chute que l'allongement de la voyelle. Ex.: testa, têto; — restare, restà. — Si la consonne que précède s est ellemême une autre s, elles se réunissent en une seule, et les effets ordinaires de la chute de l's ne se font pas sentir sur la voyelle antécédente. (Voir ci-dessus, chap. II, Quantité.) — Dans le parler de Tulle, l's se maintient après toutes les voyelles et l'on dit, par exemple, testo, pestre, estre, bastou, costo, espino, escoubo.

Dans les mots où, chez nous, l's n'est pas tombée, on la change fréquemment en r. Cette mutation est habituelle dans les campagnes au nord de Nontron<sup>2</sup>. Elle est considérée comme le signe d'un parler grossier. Ainsi on dit arpri pour espri, jurte pour juste, jurquo pour jusquo, pourtumo (= aposthume), etc. On sait que ce changement de s en r est un des

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le préfixe des (= lat. dis) a subi ce changement en dei même devant les voyelles. Ex.: deiossá, deiaprenei, deiuflá, = fr. desosser, desapprendre, désenfler. On a là une nouvelle preuve de notre goût pour l'hiatus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On la constate quelquefois, mais fort rarement, dans la vieille langue. Ex.: turtar et tustar.

phénomènes les plus caractéristiques qui se soient accomplis dans le passage de l'état archaïque du latin à son état classique. L's avait donc une tendance naturelle à passer à l'r. Rien d'étonnant qu'elle y cède encore dans quelques dialectes.

C.—L's géminée, au lieu de se simplifier seulement dans la prononciation, a quelquefois, par un phénomène inverse de celui qui a souvent transformé x en ss, été elle-même transformée en x (cs). C'est ce qu'on appelle dissimilation. Ce n'est là, du reste, qu'un état provisoire et passager, que l'on ne constate point en fait, mais que l'on est forcé d'admettre pour expliquer que ss ait donné sc (sg) ou is, comme cela sevoit dans quelques mots. Dans le premier cas, les éléments de cs se sont transposés; dans le second, le cs est vocalisé, comme dans cueisso de coxa, leissà de laxare. Ex.: possum (\*poxum), posc ou posg (forme périmée); — possim (\*poxim), puesca, peche pour pueche; — \*bassare (\*baxare), beissá. Les formes espagnoles telles que bajar (ancienne orthographe baxar) confirment l'explication ici proposée.

REMARQUE.—A Limoges, s, initial ou intérieur, quelle qu'en soit la provenance, prend le son de ch quand il précède un i ou un u, suivi d'une autre voyelle. Dans ce cas, l'i ou l'u disparaît souvent. Cette mutation n'est pas constante, mais elle est plus ordinaire que le maintien de s à l'état pur. Ex.: poreichio, furnichio, chiei, chau plâ, chuâ, chour = pareissio, furnissio, siei (sic est), siou plâ (sius plas), suâ, suour, comme nous prononçons ces mots à Nontron. Je ne connais chez nous d'exemple de cette mutation que uchié = fr. huissier.

### III. — S final

Le s final de l'ancienne langue, soit radical, soit flexionnel, est toujours tombé<sup>4</sup>, entraînant même dans sa chute les

Il a persisté dans deux ou trois mots, après i. Ex.: lis (= fr. lisse, adj. masculin); lis, qui se dit concurremment avec liri (lilium); anis, que l'on prononce plus généralement anir. Cf. ci-dessus jurte, rerto = juste, resto.

consonnes (sauf les liquides et les nasales) qui le précédaient. La chute de l's est sans compensation dans ce dernier cas, c'est-à-dire que la voyelle précédant cs, ts, ps, n'est modifiée, par cette cause, ni dans son essence ni dans sa quantité. Il n'y a d'exception que pour l'e des finales verbales en ets, qui est quelquefois devenu ei 4.

Quand, au contraire, le s final suit immédiatement la voyelle, celle-ci devient longue et, si c'est un e, se diphthongue en ei. Ex: homines, homes, ômei; — tenes, tenei. — En bas limousin, j'entends à Tulle et aux environs, l's finale tombe comme à Nontron et à Limoges; mais c'est sans compensation pour la voyelle précédente, qui, si elle est e, ne devient pas ei.

 $\mathbf{z}$ 

### I. - Z initial

Z latin initial est devenu j, comme en français: zelosus, gilos, jaloù. Cette consonne ne se rencontre guère en initiale, dans notre dialecte, que dans quelques mots empruntés au français, tels que zéro. Zou (=zo), où elle provient d'un c latin  $(ecce\ hoc)$ , et zióu (=ovum) où elle est prosthétique, sont, je crois, les seuls mots propres à la langue qui la présentent en cette position.

### II. — Z interieur

A. — Z intérieur, souvent figuré s, provient presque toujours de s, de c ou de t entre deux voyelles. Ex: causa, chauso; — placeat, plâze; — pulicem, pûze; — sationem, sazou; — rationem, razou; — potionem, poueizou. Provenant de s, il s'est changé en j dans deux ou trois mots, où cette consonne précédait un i suivi lui-même d'une autre voyelle, et où cet i s'est

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cette faute, rare à Nontron, est générale à Limoges. (Voir oi-dessus, chapit. III, E.)

transposé pour aller diphthonguer une voyelle antécédente. Ex.: mansionem, maiso, meijou; — prensionem, preiso, preijou; — \*cerasia, serisia, sireijo; — ecclesia, eiglheijo. En dehors de ces cas, c'est-à-dire quand z ne provient pas d'un s et qu'il n'y a pas transposition d'un i subséquent, il reste z à Nontron. Mais à Limoges la mutation de z en j a lieu, quelle que soit l'origine de cette consonne, comme la mutation correspondante de s en ch, toutes les fois qu'un i précédant lui-même une autre voyelle vient à suivre, que cet i persiste, tombe, ou se déplace. Ex.: Nont.: disio, fasio, risio, cresian; Lim.: dijo, fajio, rijio, crejan ou crejian.

B. — On a vu plus haut que le d devenait régulièrement z dans plusieurs dialectes de la vieille langue, et que le nôtre présente même quelques traces de ce phénomène. La mutation inverse s'y remarque aussi, mais non moins rarement. On la constate dans rounde = rounze (de rumicem), qui du reste se dit aussi et même de préférence, du moins à Nontron  $^4$ .

### III. — Z final

Z final a persisté, mais seulement quand une voyelle suit, dans le nom de nombre diez = pr. detz = decem. Il se lie alors à la voyelle suivante. Ex.: diez an, diez ourā, diez-ue, prononcez: dié-zan, dié-zourā, dié-zue.

REMARQUE. — Le s et le z de toute origine, en initiale ou dans le corps des mots, prennent souvent en bas limousin le son du ch et du j français. C'est là un effet du voisinage de l'Auvergne, où les articulations chuintantes sont, comme on sait, l'objet d'une prédilection marquée. Ex: chin, bouchi, cai-

<sup>&#</sup>x27;En haut limousin, on préfère en général le d au z en de pareils mots. Ainsi on y dit sendilho et jandi pour senzitho et janzi, qui sont les formes nontronnaises de ces deux mots, dont le premier désigne la mésange, et dont le second, intraduisible en français, exprime l'agacement produit sur les dents par des fruits verts, le bruit d'une scie, etc.

cho, ujurié, plajer, rajou = cin, bouci, caisso, uzuriê, plazei, razou, comme on prononce ces mots à Nontron et à Limoges.

### TROISIÈME SECTION. - LABIALES

P

#### I. - P initial

P initial reste p. Dans deux ou trois mots il s'est affaibli, par exception, en b. Mais cet affaiblissement n'est pas propre au dialecte limousin; il est commun à tous les dialectes d'oc comme à la langue d'oil, et il doit remonter au latin vulgaire, car on le retrouve dans d'autres langues romanes. Ex : brunhou de prunus ; — brūlā (pr. bruslar) = \* perustulare ; — boueitio (pr. bostia) = pyxida .

## II. — P intérieur

- A. Il s'affaiblit en b, selon la règle générale, entre deux voyelles ou entre une voyelle et une liquide. Ex.: tepida, tébio; nepotem, nebou; lupa, loubo; ripa, ribo; cæpa, sâbo; sepelire, sebelî; super, subre; separare, sebrâ (dans eissebrâ); pauper, paubre. Cet affaiblissement du p intérieur en b eut lieu, comme on sait, en langue d'oc dès les premiers temps, et il doit être commun à tous les dialectes.
- B. Lorsqu'une consonne le précède, que cette consonne tombe ou demeure, p reste p. Ex.: exemplum, eisample; templum, temple; carpinum, chaupre; —\*mesp(i)las, menêplā; —stuppa, eitoupo; cappa, câpo; —trippen, trepâ. P reste aussi

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Prononcez à la française, et non pas tz, dz, comme il faut le faire, en bas limousin de même qu'à Nontron, dans les mots tels que chabi, meijou, où les articulations ch, j, sont communes à tout le dialecte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Franc. brugnon, ital. brugna, port. brunho.

<sup>3</sup> Ital. brustolare, fr. brûler.

<sup>4</sup> Fr. boite.

assez souvent sans s'affaiblir dans l'un ou l'autre des deux cas indiqués tout à l'heure; mais c'est seulement dans les composés ou dans les mots d'origine savante, tels que reparâ, preparâ, etc.

- C. Devant les consonnes et lorsqu'il suit immédiatement une voyelle, p se vocalise quelquefois en u, comme nous verrons que b le fait souvent, subissant ainsi du même coup un triple affaiblissement (b-v-u). Ex.: male aptus, malaude ; pipilare, piular, pioulâ. Mais ordinairement il disparaît entièrement, à moins que la consonne suivante ne soit l ou r, auquel cas, comme on vient de le voir, la règle est qu'il se change en b.
- D. Changeant de famille dans le même degré et la même classe, p deviendrait t ou c. Je ne connais pas d'exemple en limousin de la première de ces mutations, fort rare d'ailleurs en toute langue  $^{\bf s}$ . La seconde a dû avoir lieu dans quelques mots où p précédait une liquide ou une dentale (l, r, t ou s), mais déjà probablement dans le latin même.

Dans tous les cas, ce c en lequel j'admets que p a dû se changer a subi aussitôt les mêmes mutations que le c originaire en pareille position, c'est-à-dire qu'il est devenu g, g, g ou g selon les cas. Ce changement préalable de g en g me paraît seul pouvoir expliquer les formes suivantes : g eitericho = g scripta, g cheitivo = g captiva, g caisso = g capsa. Ajoutons g coire = g cuprum, maintenu en bas-limousin (g couire), mais dont on ne connaît plus à Nontron que la forme française.

<sup>&#</sup>x27; Dans la vieille langue, malaut. Cf. azaut(=adaptus) que nous n'avons plus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On la constate, en latin, dans studere = σπεύδειν.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. fr. écueil, it. scoglio de scopulum. — Rappelons ici que la mutation de p en c devant l est habituelle dans plusieurs dialectes italiens, le sicilien par exemple, où pl devient constamment chi. Ex.: chiù, chiuma, chiana — più, piuma, piana.

В

#### I. -B initial

En cette position, B ne subit aucun changement: bellum, beü; — bladum, bla. Par exception, il est, en haut Limousin, devenu m dans motai (à Nontron batai) = pr. batalh.

#### II. - B intérieur

- A.— B intérieur reste b entre une consonne et une voyelle, ainsi qu'entre deux liquides. Ex.: cannabis, charbe; turbare, tourbā; arbor, aubre. Il s'est exceptionnellement renforcé en p dans charpai, dérivé de charbe.
- B. Entre deux voyelles, B devient v. Ex.: faba, fâvo; subinde, souven; debere, devei; habere, avei; cribellum, cruveū. Les mots tels que labour, labourâ, où il n'a pas subi de changement, sont des mots savants. Sa chute est exceptionnelle. On la remarque dans couâ = cubare 4.
- C.— Après une voyelle, b, devenu final ou précédant une liquide, se vocalise en u. Ex.: libra, liura, leuro; bibere, beure; ebrium, yeure; tab(u)la, taulo; febrem, feure; flebilem, freule; fabrum, faure; trabem, trau; sebum, seu. Il est, par exception, resté b devant les liquides dans un petit nombre de mots, tels que eitable stabulum, diable diabolum, libre librum.
- D.— La mutation de b interieur en m ne se remarque pas à Nontron. On la constate en haut Limousin, dans  $gom\hat{a} = fr$ . gober, et, en beaucoup d'endroits, dans samadi = sabbatidies, forme qu'on a peut-être empruntée au français. A Nontron, on dit dissade (= pr. dissapte).
  - E. Changeant de famille dans la même classe et le même
- 4 Cette chute était moins rare dans la langue classique. On y trouve outre coar, proar (probare), laor (laborem) et leurs dérivés, etc.

degré, b deviendrait g ou d. Notre dialecte n'offre pas, je crois, d'exemple de la première de ces mutations. La seconde se remarque dans tudeü = \*tubellum (fr. tuyau) et dans de que l'on dit souvent pour be (bene), lorsque cet adverbe commence la phrase. Ex.: De sount-i gentei! D'ei-t-elo brâvo! c'est-à-dire Bien sont-ils gentils! Bien est-elle belle! Be, du reste, s'emploie, en pareil cas, non moins fréquemment.

F

### I. -F initial

F initial reste f. Ex.: femina, fenno; — flamma, flâmo; — fica, fijo; — \* fenuculum, fenolh, fanouei. Il s'est durci en p dans Panchei, forme très-rustique de Francei (François), en haut Limousin.

### II. - F intérieur

Il reste f lorsqu'il suit ou précède une consonne. Ex; officinum, ofice; cal(e)facere, choufû; — inflare, ūflû; — conficere, coufi. Entre deux voyelles, il disparaît (sauf dans les composés, tels que deforo = deforas), soit entièrement comme dans biai (bifacem), soit en laissant après lui l'aspiration<sup>4</sup>, comme dans prehon, de l'ancienne langue, devenu chez nous prigoun par le durcissement de l'h.

Lorsqu'il provient de ph, f intérieur ne se réduit jamais à h. Il reste f. Ex.: raphanum, râfe; — Stephanum, Eitêfe; — orphanum, orfe; — cophinum, côfre.

<sup>4</sup> On sait que l'f n'était en latin qu'une forme, plus rude que l'h, de l'aspiration \*. Aussi s'est-elle souvent réduite, même dans le latin classique, à cette dernière. Parmi les idiomes néo-latins, deux dialectes de la langue d'oc, le béarnais et le gascon, ont, avec le castillan de l'autre côté des Pyrénées, développé dans leur sein cette tendance phonique, et, généralisant un phénomène qui était resté accidentel en latin, en ont fait un de teurs caractères les plus distinctifs.

<sup>\*</sup> V. Baudry, Gramm. comp., p. 124.

#### V

## I. - V initial

- A. V initial reste ordinairement v. Ex.: vicem, vé; vinum, vi; venire, veni; vacca, vâcho. Mais fréquemment aussi il se renforce en b. Ex.: vervecem, berbi; viduare, boueidâ (pr. voidar) et boujâ (pr. voiar); veruculum, barouei.
- B. On sait que le v n'avait pas en latin le son net et franchement consonnant que nous lui donnons. C'était une semi-voyelle, qui devait différer fort peu du w anglais. Les Latins aimaient à associer cette semi-voyelle aux gutturales dures q et q. Q ne se présente jamais sans elle, et g en est très-fréquemment accompagné. Tout porte à croire que la langue populaire avait multiplié ces associations et que, par suite, de même que g attirait v, v à son tour attira g. Cela eut lieu surtout, paraît-il, dans les Gaules, et l'on a des raisons pour attribuer ce phénomène à une influence celtique. Quoi qu'il en soit, en langue d'oc comme en langue d'oïl, le v initial s'est très-souvent associé la gutturale sonore g, qui a toujours fini par l'éliminer. Le w initial germanique, à la suite du même renforcement, a subi le même sort. Ex.: vadum, ga (fr. gué); — vasconem, gascou; — Wilhelm, Guilhaume; — werra, guêro.

### II. — V intérieur

- A.— Entre deux voyelles, il reste v. Ex.: viva, vivo;— captiva, cheitivo; cavare, chavâ. Il tombe dans quelques mots, tels que bouyê = bovarium, viando = vivanda, póu = pavorem; mais ce dernier phénomène est plus rare en limousin que dans la langue classique.
- B.—Entre une consonne et une voyelle, il se durcit en b <sup>1</sup>. Ex.: curvare, courba; vervecem, berbi; forviar (pr.),

<sup>&#</sup>x27; Le renforcement est allé, comme en français, jusqu'au p dans pepido = pi(t)vita.

fourbiâ. La même mutation a eu lieu exceptionnellement entre deux voyelles dans gâbio = cavea, où, pour compenser sans doute ce renforcement anomal de la consonne intérieure, la consonne initiale s'est affaiblie. Il s'est renforcé en f dans eipoufetâ, verbe identique pour le sens à espolverar et qui dérive comme ce dernier de pulvis. Il est passé à l'm dans sóumâ<sup>4</sup>, autre forme, à signification plus spéciale, de sóuvâ (= salvare) et dans saumo (= salva) qui s'emploie, comme le fr. sauf, devant un subs. fém. Ex.: saumo ta fenno, parenthèse obligée dans nos campagnes lorsqu'on traite quelqu'un de sot.

C. — Le renforcement de v en gu n'a lieu en français qu'en initiale. En langue d'oc et aussi dans un dialecte limitrophe de la langue d'oïl, le poitevin, ce phénomène se produit parfois également à l'intérieur des mots, mais seulement devant i et e. C'est ainsi qu'un g y a été attiré devant le v ou devant l'u, préalablement semi-consonnifié, des flexions en v ou en u du parfait latin, pour produire des formes telles que tengui, tengueren = tenui, tenuerunt. On verra, au chapitre de la Conjugaison, que cette flexion gui s'est substituée beaucoup plus généralement à l'ui qu'au vi classique, et qu'on l'a propagée dans plusieurs dialectes, d'après quelque fausse analogie, à beaucoup de verbes qui n'avaient aucun droit à la recevoir.

D.— Après une voyelle, v se vocalise si une consonne vient à suivre ou s'il est devenu final. Ex.: \*levjum (levium), leûje; — viv(e)re, viure, veüre; — clavem, clhau; — \*av(i)cellum,  $ouze\ddot{u}$ ; — leve,  $le\ddot{u}$  (dans  $bele\ddot{u}$ ); — suave, souau; — ovum, you; — vivum, viu,  $ve\ddot{u}$  ou vi.

#### H3

L'aspiration existe virtuellement devant toute voyelle ini-

<sup>&#</sup>x27; Quelques-uns disent de même, en initiale : Mau m'en and, pour Vau m'en and (fr. Je vais m'en aller).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J'ai expliqué ci-dessus (page 61) pourquoi j'ai cru devoir ne traiter de l'h qu'après les labiales.

tiale, à peine appréciable devant a 4, déjà plus perceptible devant e, i et o, toujours très-sensible devant z et ou2. Elle se fait aussi toujours plus ou moins sentir dans tous les histus, parce qu'on ne peut prononcer deux voyelles consécutives qui ne font pas diphthongue sans reprendre haleine. L'aspiration peut rester indépendante, et c'est ce qui arrive le plus souvent, surtout en initiale; mais souvent aussi elle s'associe avec l'articulation produite par les lèvres au moment où elles lui livrent passage, je veux dire avec b, et un v en résulte. Ce v représentant h, et qui est identique au digamma éolique, est très-fréquemment émis, sans qu'on y prenne garde, même en français, par exemple dans oui, prononcé souvent voui par bien du monde. Chez nous il est très-commun, mais, en initiale, plus rare à Nontron même que dans les campagnes voisines. Au reste, comme on doit s'y attendre, c'est à peu près exclusivement à ou et à u (surtout, dans ce dernier cas, à u engagé dans la triphthongue uei) qu'il s'associe. Quand il est attiré devant d'autres voyelles, il ne l'est, sauf devant l'o dans un ou deux cas (ex. : l'ei vôro = illa est horrida), que grâce à l'influence d'un ou précédent. Ex. : n'ai vounze (j'en ai onze), n'ai vounto (j'en ai honte), ou vei (il est), louvidor (louis d'or), lóuveto, lóuva, óuvi, (alouette, louer, ouir 3), loû vô (les os), moû vuei (mes yeux), vuei (hodie).

L'aspiration qui existe virtuellement aussi en association avec r et que les Grecs, si exacts observateurs de ces délicats phénomènes, n'avaient pas manqué de noter, a pris dans deux mots de notre langue, dont le second seul vit encore en limousin, une forme plus concrète. Mais le v en lequel elle a dû se changer a passé immédiatement à l'explosive correspondante (b), le groupe vr en initiale n'étant pas souffert. Ces deux mots

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C'est pour cela que l'a initial tombe presque toujours (V. chap. 4°, III, A.), tandis que les autres voyelles, mieux défendues par l'aspiration échappent à l'aphérèse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On sait qu'en grec l'u reçoit toujours l'esprit rude.

<sup>3</sup> Sur ces mots, voir ci-dessus, section 11, Dentales, D intérieur.

sont brugir = rugire, brude = rudem. Cf., en grec, βρόδον = ρόδον, βρίζα = ρίζα, etc. 4

H, au lieu de se changer en v ou en sa suppléante b, a, dans deux ou trois mots, permuté avec  $g:hagui=fr.\ hair;-prigoun=prehon=profundum;-granoulho=*ranucula.$ 

On sait que le s latin correspond, en grec, dans beaucoup de mots, à un esprit rude, c'est dire à h. Or h = v ou le digamma. Il y a donc affinité entre v et s, et ces consonnes peuvent permuter ensemble, comme nous avons vu que le font accidentellement les explosives correspondantes b et d. C'est ainsi que Wenceslav est devenu Venceslas, que Law se prononce Las. C'est peut-être ainsi également que plusieurs parfaits latins en vi ou vi ont dû prendre dans le latin vulgaire la forme en si que suppose celle qu'ils ont eue ou qu'ils ont encore dans plusieurs langues romanes. Cette forme en si était fort rare dans la vieille langue d'oc; je ne sais si l'on en trouve actuellement des traces dans quelque dialecte, mais il n'y en a pas en limousin.

La mutation inverse, c'est-à-dire, celle de s, non point précisément en v, mais en f, qui n'est qu'un v renforcé, a eu lieu peut-être dans boueifâ, du haut-lim. = boueissâ de Nontron, bouissa du bas-lim. (balayer). C'est ainsi que le prov. mod. nous offre à côté de melso (anc. melsa) une autre forme melfo. Il serait possible encore que le f de notre eipoufetâ, au lieu de représenter, comme je l'ai dit ci-dessus, p. 87, le v radical de pulvis, fût une transformation pareille du s d'une forme semblable au fr. épousseter.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Par exception, v = h s'est durci encore en b devant une voyelle dans oloubeto, du bas-limousin = louveto de Nontron, et dans boueivé, comme on prononce à Limoges notre interjection voueivé (= pr. oi veez, fr. oh! voyez!). Dans le prov. mod. mounte, c'est en m que s'est changé le v virtuel de ounte (= unde).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ex.: v. fr. sols, vols = solvi, volui; ital. valsi = valui.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bouissa, même racine que bouissou qui, en bas-lim., signifie particulièrement genêt, arbuste dont on fait les balais. — Il se pourrait pourtant que boueissa et boueifa eussent une autre origine, savoir pulvis, par l'in-

REMARQUE. — L'h joue un grand rôle dans l'ancienne orthographe de la langue d'oc. Cette lettre ayant été adoptée pour figurer le son de l'i consonne associé à l et à n (lh, nh = ly, ny), elle a été par suite assez fréquemment employée pour représenter l'i consonne et même l'i voyelle dans leur association avec d'autres lettres, consonnes ou voyelles la des orthographes telles que les suivantes, que j'extrais du dictionnaire de rimes du Donat provençal, où l'h = i est même souvent séparée par une consonne de la voyelle avec laquelle elle doit s'unir en diphthongue 2: esglahz=esglais, rathz = rais (radius), lethz = leis (lex), lethz = leitz (lectus), pethz = peitz (pectus et pejus), vohtz = voitz (viduus), pohtz = pois, puetz (podium).

termédiaire, boueifd d'un verbe \* polvar, boueissé d'un verbe \* polsar, le premier formé du radical amorphe polv, le second du substantif pols. On a repoussé une étymologie pareille à cette dernière (voir Littré, au mot pousse 2), par la raison que les dérivés ne se forment pas du nominatif. Cela est vrai. Mais le s dans pols est-il la flexion du cas-sujet? Je ne le crois pas. Ce mot me paraît être un de ceux que les Leis d'amors qualifient d'intégrants, c'est-à-dire qui sont terminés par un s (ou z) appartenant au radical et qui sont par suite indéclinables. On aurait donc là uu autre exemple de s = v. Quoi qu'il en soit, Raynouard ne mentionne pols que sous cette forme et jamais que comme régime. L'existence incontestable de l'adjectif polsos fournit un autre argument en faveur de mon opinion et ne permet pas, dans tous les cas, de nier la possibilité d'un verbe polsar. Pour l devenu i, voir ci-après,  $4^{mo}$  section, L. Pour p initial affaibli en b, voir ci-dessus, p. 82, p.

<sup>1</sup> Cf. ancien portugais mha = mia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il pourrait se faire pourtant que l'h, dans les formes telles que rathz, pethz, dithz, affectat en effet le t et non la voyelle antécédente. Ces orthographes représenteraient alors une prononciation où, la voyelle restant pure et sèche, c'était le t qui était mouillé. Dithz, par exemple, dans cette hypothèse, figurerait une forme intermédiaire; que nous devons d'ailleurs logiquement supposer, entre dictus et dich. (Voir ci-dessus, Gutturales, C.)

# QUATRIÈME SECTION. — LIQUIDES ET NASALES

#### R

## I. - R initial

R initial reste r. Il s'est, comme en français, renforcé d'un g dans  $granoulho = {}^*ranucula$ . Ce g n'est qu'un durcissement de l'aspiration qui existe virtuellement, comme nous l'avons déjà rappelé, en association avec r.

### II. - R intérieur

- A. Le plus ordinaire est qu'il reste r; mais, entre deux voyelles, il permute assez fréquemment avec l'autre liquide (l), et aussi quelquefois avec les autres consonnes de sa famille, n, s, d ou t.
  - a. Avec l. Ex.: arista, (a)leito; contrarium, countrâli.
  - b. Avec n. Ex.: ros marinus, roumani.
- c. Avec s<sup>4</sup>. Ex.: prurire, pruser, mot éteint, et prusour, substantif correspondant encore usité. Cette dernière mutation a lieu même parfois entre une voyelle et une consonne. Ainsi plusieurs disent mistre = fr. myrte.
- d. Avec d ou t. La mutation de r en d se remarque, en italien, dans un assez grand nombre de mots, tels que dietro = retro, chiedere = quærere, fiede = ferit<sup>2</sup>. On la con-

<sup>4</sup> Cette mutation est très-fréquente en français, où, à une certaine époque (fin du XVI• siècle), elle avait pris un caractère pour ainsi dire épidémique. C'est d'alors, pour citer un exemple, que date la forme chaise, qui a supplanté chaire dans l'usage commun.

Le phénomène inverse a lieu dans le latin meridies - medidies, arquere - adquere, arbiter - adbiter, etc.

state aussi dans quelques variétés du dialecte languedocien. Mais, en limousin, l'r, lorsqu'elle passe aux explosives de sa famille, ne s'arrête pas au d; elle monte jusqu'au t². Cela se voit dans la conjugaison, où quelques variétés de notre dialecte, mais non pas la nontronnaise, changent constamment en t'l'r flexionnelle du prétérit, disant, par exemple, mingeten, begueten, au lieu de mingeren, begueren, formes régulières. Cf. l'italien allotta = allora.

B.— R s'est vocalisé quelque fois en u. Ex.: carpinum, chaupre; mais ce n'a dû être qu'après son changement préalable en l. On en est certain pour aubre = arbor, puisque la forme albre se rencontre.

On voit r remplacé par i dans eimari = pr. armari, et dans les formes aybre, poyre = arbor, porrum, qu'on trouve dans Raynouard, mais que nous n'avons pas. Ici encore une mutation en l a dû précéder, parce que, comme on le verra plus loin, l se vocalise aussi en i.

Pour les chutes, insertions et transpositions de r intérieur, voir le chapitre VI ci-après.

### III. — R final

R persiste en finale dans tous les mots qui se terminaient par cette consonne dans l'ancienne langue, excepté: l° les infinitifs de tous les verbes; 2° les mots en ier = arius, tels que cavalier, bergier, où elle s'est complétement oblitérée. Par compensation, l'e des infinitifs en er, tonique ou non, s'est, comme on l'a déjà vu, diphthongué en ei; mais cela n'a pas lieu partout. Dans le parler de Tulle et d'une notable partie de la Corrèze, aucune modification de l'e ne compense la chute

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir, dans la Revue des langues romanes, tome I°, page 123, la notice de M. de Tourtoulon sur le sous-dialecte de Montpellier.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pareillement, nous n'avons pas constaté de mutation de d en r (voir, ci-dessus, *Dentales*); mais nous en avons relevé une de t en r.

de l'r. Dans la même contrée, l'r, tombée aux infinitifs en ér, persiste dans les mêmes formes quand elles sont prises substantivement.

R final tombe encore accidentellement dans quelques autres mots, par exemple dans póu = paor = pavorem; — à Nontron, dans sei = ser = sero, qui se dit ser à Tulle et même dans certains lieux du haut Limousin; — à Tulle dans au = aur = aurum, qui se dit, à Nontron, or, comme en français.

L

## I. — L initial

En règle générale, il reste l. Il est devenu r dans roussinhóu = \* lusciniolum (mais la mutation remonte probablement au latin vulgaire), et n dans nentilho = pr. lentilha, et quelques autres mots.

En bas limousin, l initial devant i se fond quelquefois, comme cela arrive souvent à la même consonne dans le corps et à la fin des mots, en un i consonne. Ex.: yinge = linge; —  $yibert\acute{a} = libert\acute{a}$ . Lorsque l'i dont l'l est suivie précède luimême une autre voyelle, il se confond avec l'y provenant de la fusion de l'l. Ex.: youn = lioun; —  $y\acute{e} = li\acute{e}$  (lectum).

### II. — L intérieur.

A. — Entre deux voyelles, l reste ordinairement l. Mais quelquefois il permute, comme en initiale, avec r ou avec n. Ex.: lilium, liri; — miular, mióunā; — calyculum (?), calelh 4, chalei à Nontron, à Limoges chonei; — fr. caleçon, canessou.

Nous avons vu tout à l'heure r passer au t. C'est, je pense, moyennant une mutation semblable de l'l de l'allem. schale

<sup>&#</sup>x27; Ce mot n'est ni dans Raynouard, ni dans Rochegude, mais il est mentionné, parmi les rimes en elhz estreit, dans le Donat provençal.

qu'il faut expliquer le mot eichato (pr. escata) = fr. écaille anc. fr. escale).

B. — Entre une consonne et une voyelle, l, en général reste l, sauf à former. s'il y a lieu, avec la consonne, la combinaison double lh ou l'une des combinaisons triples clh ou glh (voir ci-dessus, section  $I^{re}$  du présent chapitre). Ex.: ta b(u)la, taulo; — placere, plazei; — clavis. clhau; — ung(u)la, ounglho; — sit(u)la, selho.

Il est devenu r dans freüle = flebilis, et dans brussî = \* blusire pour \*bulsire \*. Titre. chapitre. apótre, où la même mutation a eu lieu, sont des mots empruntés au français; peut-être aussi voutrâ (\*voltulare), bien que la présence de la diphthongue me porte à considérer plutôt ce dernier comme indigène.

En haut Limousin, l, après r, permute avec n dans perno = perla (à Nontron perlo).

C. — Entre une voyelle ou une consonne, l, à moins qu'il ne se transpose (voir ci-après, chap. VI) se vocalise en u, ou il tombe. Il se vocalise après les voyelles graves (a, e, o), il tombe après les voyelles grêles (i, u, ou). Ex.: salvia, sauvio; — altare, outar; — melsa (pr.), meüsso; — esfelnir (pr.), ei-

<sup>&#</sup>x27;La mutation normale serait en d. C'est. en effet, en la douce plutôt qu'en la forte que l, comme r, aime à se changer, quand il passe aux explosives de sa famille Cette mutation, qui ne se constate, je crois, en langue d'oc, qu'accidentellement (p. e. gasc. daissa = laxare; cf. esp. dejar, pg. deixar), est caractéristique de quelques idiomes romans, par exemple, dans le domaine italien, du sicilien, où ll devient toujours dd, et du corse, où le même couple se transforme en dr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Bulsire (ou \*bulsere) est prouvé par bulsella (fr. brusselles — pince), forme vulgaire de vulsella, qui se lit dans les Ερμηνεύματα de Pollux, ouvrage dont M. Boucherie a le premier signalé le haut intérêt et qui vient d'être publié, pour la première fois, par ses soins, avec de savants commentaires, dans le tome xxIII des Notices des manuscrits de la Bibliothèque nationale et des autres bibliothèques.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Qu'elles soient telles d'origine ou qu'elles le soient devenues Ainsi, o prétonique devenant ou, selon la règle, molinarium donne mounié et non mounié, tandis que molere, dont l'o, toujours d'après la règle, est resté o, donne moure.

feüni; — mol(e)re, môure; — cultellum, couteü; — puls, poû; — cultura, couturo ; — pul(i)cem, pûze.

Dans les mots empruntés au français, l en pareille position ne se vocalise ni ne tombe, mais il se change ordinairement en r. Ex.: armana, recorto, insurtâ, carculâ. C'est la prononciation presque constante des gens de la campagne.

L'intérieur se vocalise aussi quelquefois en i. Il faut remarquer que là encore — comme du reste dans tous les cas de vocalisation d'une consonne - la voyelle qui remplace l n'est pas une voyelle franche, mais une semi-voyelle. C'est en réalité avec l'i consonne (qui dans quelques mots se vocalise entièrement pour former diphthongue avec la voyelle précédente) que l permute dans le cas qui nous occupe, comme nous l'avons vu faire, à Tulle, en initiale. Cette mutation de l en i consonne est caractéristique de certains idiomes, par exemple de l'italien, et, parmi les patois d'oil, du saintongeois. Mais, là, c'est après une muette et devant une voyelle qu'elle se produit. Ex.: planta, it. pianta, saintong. piante. En limousin, elle n'a lieu, au contraire, qu'après une voyelle et devant une consonne. C'est principalement, presque unique ment, quand t se précède lui-même, qu'il passe ainsi à l'i2. S'unissant sous cette nouvelle forme à son compagnon, il se fond avec lui en lh. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans bolkir (bullire). colhir (colligere), formes que l'ancienne langue nous offre simultanément avec bulir, culir, que notre dialecte connaît seules. L'I géminée des finales latines en all.., ell.., ill.., oll.., ull.., subissait souvent cette modification. De là, pour la plupart des mots de l'une ou l'autre de ces désinences, deux formes distinctes, résultant l'une de la fusion des deux l en lh (il), l'autre de la chute pure et simple de la seconde, par

<sup>!</sup> Par exception, l après  $\theta$  est tombé dans co = col(a)phum (pr. colp) et s'est changé en r, après ou, dans ourme = ulmus (pr. olm).

<sup>&#</sup>x27; 2 La mutation de l en i peut avoir lieu après toutes les voyelles, sans distinction de graves et de grêles.

exemple, pour rastellum, castelh et castel; pour metallum, metalh et metal; pour \*follum, folh et fol; pour nullum, nuil ou nulh et nul. C'est de la forme en l pure de l'ancienne langue que dérive la forme nontronnaise et, en général, limousine de pareils mots. Mais la forme en lh, réduite à i<sup>4</sup>, a laissé quelques traces en haut et bas Limousin.

En dehors du cas précédent, c'est-à-dire ailleurs que dans les désinences en all.., ell.., etc., l s'est rarement changé en i. On peut citer les formes de l'ancienne langue aitan, aital et aitre (alterum)<sup>2</sup> qu'on trouve déjà dans Boëce<sup>3</sup>. Le limousin actuel n'offre que peu d'exemples de cette mutation dans le corps d'un mot. Je ne sais si les suivants ne sont pas les seuls coueijá (b. l. couija) = collocare (pr. colgar); — coueissi (b. l. couissi)<sup>5</sup> = \*culcitinum (pr. coissi).

### III. — L final

L provençal, suivant à la fin des mots la même loi que devant les consonnes, est tombé chez nous après les voyelles grêles et s'est vocalisé en u (ou) après les voyelles graves. Ex.: solum, sol, soû; — filum, fil, fî; — culum, cul, cû; — natale, nadal, nadau; — cultellum, coutel, couteü; — collum, col, côu. La règle est sans exception après a et o d'une part, u et ou de l'autre; elle en souffre au moins d'apparentes après e et i. Ainsi les formes telles que coutê, mantê = pr. coltel, mantel, signalées ci-devant, chap. III, Diphthongues, pourraient, à la rigueur, s'expliquer par la chute pure et simple

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ex.: ei = elh (ille), comme on dit, par exemple, à Rochechouart; — coué (pour couei, coui) = colh (collum), à Treignac; — dei = delh (dell'), à Tulle, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. le portug. *muito* (*multum*). Une forme pareille, en espagnol, a donné *mucho*, par méthathèse et durcissement de l'i.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La vocalisation de l en u n'est pas moins ancienne dans la langue. Voir le fragment de la trad. de l'Evang. de saint Jean (XI $^{\circ}$  s.) reproduit dans Bartsch, *Chrestom.*, col. 7 et suiv.

<sup>4</sup> Il faut peut-être y ajouter boueifa et boueissa. Voir la note 3 de la p. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sur ce mot, voir la remarque de la page 48.

de l'l, bien qu'il soit préférable d'en considérer l'é final comme une réduction de la diphthongue eu, la même désinence ne pouvant avoir dans d'autres mots, tels que mê = meum, que cette origine. Mais, d'un autre côté, les formes telles que abreü = pr. abrieu, déjà signalées à la même place, résultent évidemment de la vocalisation préalable de l'l après i, et il est même probable que dans ce mot-là et dans tous ceux qui ont en provençal la double forme il et iu, notre i est plutôt un résidu de iu que de il, la diphthongue pr. iu, quelle qu'en soit l'origine, s'étant toujours chez nous réduite à i, quand elle n'est pas, probablement par l'intermédiaire de ieu, devenue eü.

En bas limousin, l'l finale<sup>4</sup>, en général, ne se vocalise ni ne tombe; mais elle a une tendance marquée à passer à l'r, tendance à laquelle on la voit céder de plus en plus à mesure qu'on s'approche de l'Auvergne, où cette mutation est ordinaire et caractéristique. En haut limousin et à Nontron, mais ici plus rarement encore, l final ne devient r que dans un très-petit nombre de mots, et, dans la plupart des cas que j'ai notés de ce changement exceptionnel, l est le résidu d'un lh provençal. Ex.: bullit, bulh, bur <sup>2</sup>; — melius, mielhs, mier (Limoges); — \* peduc(u)lus, pezolh, pur <sup>3</sup>; — milium, milh, mir; — embonilh, embounir <sup>4</sup>.

Dans les mots empruntés au français, sauf après i, où il tombe toujours, l'final persiste . Il se maintient aussi en état

- 'Il faut entendre l'1 réellement finale, par exemple, au singulier des noms en al, el, ol, car au pluriel, grâce à l's qui suit l'1 et bien qu'on ne fasse plus sentir cette s, au moins le plus souvent, l'1 se vocalise selon la règle ordinaire.
  - <sup>2</sup> Un peu plus bas, à Ribérac, par exemple, on dit bû, selon la règle.
- <sup>3</sup> On dit aussi et plus souvent, à Nontron, pei. Ces deux formes doivent provenir, par bifurcation, d'une forme intermédiaire, elle-même déjà fortement contractée, \*peulh, réduite dans le premier cas à pulh, dans le second à pelh.
- <sup>4</sup> On dit aussi mi, embouni, selon la règle. Pour mi, on trouve à Limoges la forme mei, qui suppose melh au lieu de milh.
- <sup>5</sup> Dans les campagnes, il passe le plus souvent à l'r: carnavar, parasor. Cela a lieu surtout après a. — Lh final d'origine française subit aussi

dans bal<sup>4</sup> et dans le ronom démonstratif (a) quel, mais, dans ce dernier mot, seulement quand le mot suivant commence par une voyelle. Ex.: quel ôme, mais queü chavau. Soul. bel, tal, qual, en pareille position, gardent aussi quelquefois leur l finale.

#### Lh

On a déjà vu les origines diverses de cette consonne double; récapitulons-les ici.

Lh provient:

- 1° De li (quelle que soit dans cette syllabe la source de l'i) suivi d'une voyelle. Ex.: filia, filho; palea, palho; papilionem, pavilhou. Cette condensation de li en lh se produit dans notre dialecte, en initiale comme dans le corps des mots; ainsi, nous prononçons lham, lhoun, lhé, les mots que, pour ne pas dérouter le lecteur, nous continuons d'écrire, d'après l'orthographe classique, liam (ligamen), lioun (leonem), lié (lectus);
- 2º De il ou jl suivi d'une voyelle. En ce cas, i (voyelle ou consonne) se transpose. Ex.: baj(u)lare, balha. L'ancienne langue avait pour ce mot une autre forme plus usitée, à ce qu'il semble, où l'i, ne s'étant pas transposé, s'était uni, non à l'l, mais à l'a: bailar. C'est cette dernière forme qui est restée en bas limousin (beila);
- 3º De cl, gl, tl, pl (ces deux derniers couples préalablement changés en cl). Ex.: \*acucla, (a)gulho; coagulare, calhā; \*stup(u)la, eitoulho; sit(u)la, selho;
- 4° De ll.—Nous avons vu ci-dessus (p. 96) que le lh de cette dernière origine est fort rare, sinon tout à fait inconnu, à Nontron, mais qu'il a laissé en finale, sous sa forme réduite (i),

parfois la même mutation. Ex.: *fouteur* (= fr. *fauteuil*), qu'on dit vers Limoges pour *foutuei*, qui est la forme indigène et correcte, usitée à Nontron.

'Ce doit être à l'influence française que l'l, dans ce mot, a dû de ne pas se vocaliser. Peut-être aussi, et cela paraît même plus probable, notre dialecte, après avoir laissé périmer et oublié son propre bal (bau?), a-t-il emprunté plus tard celui du français.

des traces plus ou moins nombreuses sur d'autres points du domaine de notre dialecte.

En limousin, et aussi, je crois, en général dans les autres dialectes de la langue d'oc, l'ancien lh final est toujours décomposé en ses éléments constitutifs (l et i consonne), dont on rejette ici l'un, là l'autre. A Nontron nous rejetons l'l et nous gardons l'i, qui, complétement vocalisé, forme diphthongue avec la voyelle précédente. Si cette voyelle est un i, lh tombe tout entier. Ex.: miralh, mirai; — artella. artei; — ginolh, janouei; — milh, mi. Il en est de même en haut limousin, sauf l'exception, déjà mentionnée ci-dessus et moins rare là qu'à Nontron, ou lh, préalablement réduit à l, devient r¹. — En bas limousin, c'est au contraire, en général, l'i qu'on rejette pour retenir l'l², qui, d'après la tendance déjà signalée, passe ordinairement à r. Ex: uelh (oculum), el; — solelh \*(soliculum), soulel; — trabalh, trobal; — ginolh, janoul.

Comme en finale, the entre deux voyelles peut se réduire à i (consonne). Cette réduction est habituelle, en français, dans la prononciation parisienne (Ex.: Versaye, bouyi = Versailles, bouilli); en langue d'oc, on la remarque dans le dialecte provençal, où elle paraît constante (Ex.: bataio, Mireio). Elle est assez ordinaire en bas limousin (Ex.: vouyo = ouvelho du haut limousin; — souyé = fr. soulier; — touayo = pr. toalha); mais on ne la pratique ni à Nontron, ni dans le haut Limousin.

#### M

## I. - M initial

M initial, en règle générale, reste m. Il s'est changé en la muette correspondante de sa famille, c'est-à-dire en b, dans

<sup>&#</sup>x27;Dans certains lieux, l'l, exceptionnellement conservée aux dépens de l'l, se vocalise quelquefois en u, selon la règle générale de l'l finale.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est ce qui a lieu aussi en languedocien et en provençal (moderne). Dans ce dernier dialecte, l'1 se vocalise en u, et l'on a, par exemple, mirau, souleu =miralh, solelh.

deux ou trois mots, tels que boulhou = moiol et bigarouei = migarouei<sup>4</sup>, qui se dit aussi, mais non pas dans les mêmes lieux. Il a passé à l'n, comme en français dans nâpo = mappa, et dans menêplā, qui provient d'une forme féminine de mespilum moyennant un redoublement.

## II. - M intérieur

A. — Entre deux voyelles, m reste m. Ex.: dumetum,  $dum\acute{e}$ . Il s'est exceptionnellement changé en b dans  $abus\acute{a} = amus\acute{a}$  et quelques autres mots. Il est monté jusqu'au p dans  $eipoufid\acute{a}$ , si du moins, comme je suppose, ce mot est le même que le pr. esmofidar. Il est devenu l dans  $soul\acute{a}$ , qu'on dit en haut limousin pour  $soum\acute{a}$  (= salvare), et n dans  $vendenh\acute{a} = vindemiare$ ,  $rounh\acute{a}$  (pr. romiar) = ruminare, garganelo = pr. garganela, fanho (pr. fanha) = famica.

Après une voyelle et devant une consonne, m, comme en français, devient n, ou plutôt il disparaît comme son distinct, en laissant par compensation le son nasal à la voyelle précédente. Ex.: fem(i)na, fenno; — sem(i)nare, sennâ; — damnare, dannâ; — \*cambiare, chanjâ, ou, par assimilation du b, channhâ; — trem(u)lare, tremblâ; — pr. sumpsir, sunsî.

## III. - M final

Le *m* final de l'ancienne langue, qu'il fût ou non suivi d'une autre consonne, a toujours disparu comme son distinct; mais toujours aussi il a laissé à la voyelle précédente le son nasal<sup>3</sup>, ce que l'*n* n'a fait, en général, comme on le verra plus

<sup>&#</sup>x27;On dirait en français mil-garouil. C'est le blé d'Espagne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans ce dernier exemple, l'i (consonne) qui est dans nh provient du c, non de l'i, de famica. (Voir pour cette étymologie le Dict. de Littré, au mot fange.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Je figurerai toujours par m tout son nasal final provenant d'un m latin. Cette orthographe, conforme à la tradition comme à l'étymologie, ne pourra induire en erreur, quant à la prononciation, le lecteur étant

loin, que lorsqu'il était originairement en position. La raison en est vraisemblablement que l'm avait encore en finale, dans l'ancienne langue, une prononciation distincte. Les orthographes telles que ramps, femps (= rams, fems, de ramus, fimus), qui ne sont pas rares, me paraissent le démontrer. Ce qui le prouve encore, ce me semble, c'est que plusieurs des noms en m final ont repris une voyelle flexionnelle. Tels sont vime, crime, seme, lume. Ayant ainsi conservé son existence propre dans son passage du latin à notre ancienne langue, m, devenu final, s'est trouvé plus favorisé que n, qui, tout le démontre, l'avait perdue, et, en s'affaiblissant à son tour dans le cours des âges, il a pu laisser trace de lui-même, tandis que n, en continuant de s'affaiblir, ne pouvait plus que disparaître en entier.

N

## I. - N initial

Régulièrement, n initial reste n. Ex.: nomen, noum; — nepotem, nebou. Il est passé, dès l'ancienne langue, aux explosives de sa famille dans degu = nec unus.

### II. — N intérieur

A. — Entre deux voyelles, n persiste (Ex.: carminare, charmenâ; — venire, venî; — ponere, pounei), sauf exceptionnellement dans quelques mots où il devient:

m. Ex.: memi, memino (petit enfant, petite fille, plus communément poupée), adjectif substantivé dont l'origine est in-

averti, une fois pour toutes, que l'm en finale n'a plus d'autre valeur que celle de l'n à la même place. Ainsi les mots fum (fumus), liam (ligamen), prim (primus), soum (somnus), doivent être prononcés comme s'ils étaient écrits fun, lian, prin et soun.

certaine, mais qui, dans les autres idiomes romans où il se rencontre $^4$ , a toujours n au radical;

- r. Ex.: venenosus, verenoû;
- I. Je ne puis retrouver d'exemple de cette mutation, mais il est peu probable qu'il n'y en ait pas; aussi crois-je devoir la noter pour mémoire.
- B. Entre une consonne et une voyelle, n se comporte différemment, selon que la consonne est plus ou moins compatible avec lui. Il reste n après m, après les liquides et après s. Ex.: damnare, dannâ; sal(i)narius, souniê; \*furnata, fornada, fournado; as(i)nus, asne, âne. Il se combine, pour former nh, avec la gutturale muette douce (g). Ex.: pugnare, pounhâ; sang(ui)nare, sannhâ. Enfin il se change en r après les labiales, les dentales explosives et après c. Ex.: carp(i)num, chaupre;—coph(i)num. côfre;—ord(i)nem, ordre;—diac(o)num, diâcre.
- C. Entre une voyelle et une consonne, n se change aussi quelquefois en r. Ex.: an(i)ma, armo;—can(na)bim, charbe;—ou encore en l: an(i)malia, bumalho (= almalha). Mais ces mutations sont exceptionnelles. Sauf devant g, qui, ramolli en g, s'unit souvent avec lui pour former  $nh^2$ , la règle est qu'il disparaisse comme son distinct, en laissant seulement, par compensation, le son nasal à la voyelle antécédente. Même dans beaucoup de mots, cette dernière trace de l'n s'est effacée. Tels sont ceux, en général, où cette consonne était suivie, en latin, d'une spirante dentale ou labiale (s, f ou v). L'oblitération de l'n en de pareils mots n0 était déjà achevée dans l'an-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Par exemple en espagnol et en portugais: *menino, menina*. Dans cette dernière langue, le féminin *menina*, outre le sens propre, a aussi le sens métaphorique de *pupille, prunelle*, que l'on donne chez nous au masculin *memi*. Diez tire *menino* et ses congénères du gaélique *min*. (Voir Littré au mot *menin*. et Diez lui-mème, *Vorterbuch*, tome I<sup>or</sup>, au mot *mina*.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir ci-dessus, article du G, II, A, d.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il ne s'agit ici, bien entendu, que des mots d'origine populaire, car, dans les mots savants, l'a est restée.

cienne langue; mais elle n'était pas commune à tous les dialectes, comme le prouvent les doubles formes (par exemple, cofir et confir) que l'on trouve de presque tous. Ce sont les premières, c'est-à-dire les formes dénasalisées, qui ont prévalu en limousin, non pas, à la vérité, dans tous les mots de cette catégorie, car il y en a, au contraire, un assez grand nombre où la voyelle est nasale; mais il est possible que, dans la plupart de ces derniers, au lieu d'être restée telle, elle le soit seulement redevenue, et que ceci soit dû à l'influence du français. Quoi qu'il en soit, voici des exemples de l'effacement complet de l'n après toutes les voyelles:

Après a: trans, tras, trâ; — mansum, mas, mâ; — mansionem, maiso, meijou.

Après e: burgensis, borzes, bourjei; — prensus, pres, prei; — pensum, pes, pei<sup>4</sup>.

Après i: infantem, efant, efan; — inflare, uflar, ufla; — insula, isla, îlo  $^{2}$ .

Après o : conficere, cofir, coufi; — \*convitare, covidar, couvidâ; — consilium, cosselh, coussei; — conscientia, cossiencia, coussinco; — bon(o)s, bos, boû.

Après u: un(o)s, us,  $\hat{u}^3$ .

### III - N final

Il faut distinguer deux cas: lo celui où l'n finale de l'ancienne langue était suivie, en latin, d'une autre consonne; 2° celui où elle était suivie d'une voyelle.

- 'Ajoutez sei = pr. ses, forme affaiblie de sens, senes, qui est le latin sine, accru du suffixe adverbial s.
- <sup>2</sup> Ajoutez di = de intus, par l'intermédiaire du prov dins; qui est lui-même un affaiblissement de dintz, et exceptez min (minus) = mens, de la vieille langue, où du reste la même exception a eu lieu C'est dans les mots où l'n était, en latin, précédée d'un i que l'on remarque chez nous le plus d'exemples du maintien de cette consonne.
- 3 Ajoutez ditú, déjà dilus en pr., par affaiblissement de diluns (dies lunæ), où l's paraît devoir être considéré comme un suffixe adverbial.

Dans le premier cas, l'n, en disparaissant toujours comme son distinct, a laissé à la voyelle précédente le son nasal<sup>4</sup>. Ex.: grandem, gran<sup>3</sup>; — annum, an; — mente, men (dans les adverbes); — de intus, dintz, din<sup>3</sup>; — montem, moun; — secundum, segoun. Au contraire, dans le second cas, sauf quelques exceptions qui vont être spécifiées, l'n s'est complétement effacée et la voyelle précédente est demeurée pure. Exemples:

Après a: germanus, german et germa, germo; — Mussidanum, Muycida, Moueicido; — christianus, crestian et crestia, crestio (à Tulle) <sup>4</sup>. A ce dernier mot s'est substituée, à Nontron, la forme française. Quelques autres dont la forme en a était moins usitée, à ce qu'il semble, que la forme en an, ou qui n'avaient que cette dernière, ont pris également chez nous la désinence française. (Voir ci-dessus, chapitre III, 1<sup>re</sup> section, A.)

Après e: fenum, fen et fe, fe; — lenem, len et le, le; — bene, ben et be, be; — plenum, plen et ple, ple; — alen et ale, ale; — venenum, veren et vere, vere. L'e, à Nontron du moins, est resté nasal dans ren (lat. ren) et dans seren.

Après i: finem, fin et fi, fi; — vicinum, vezin et vezi, vezi; — divinum, devin et devi, devi; — matutinum, matin et mati, mati. Il n'y a, je crois, d'exceptions que dans les mots empruntés au français, tels que serin, catin, où l'i, devenu e, reste nasal.

- <sup>4</sup> Excepté, en bas limousin seulement, dans les désinences verbales de la troisième personne du pluriel ou (= unt). Cet affaiblissement remonte à l'ancienne langue. Voir, ci-après, Conjugaison.
- <sup>2</sup> L'a de ce mot a perdu exceptionnellement le son nasal dans la locution gramarcei (grand merci), ce qui s'explique assez par l'usage continuel de cette locution. Il en est de même, et par la même raison, de celui de tantum, devenu ta ou to dans plusieurs locutions.
- <sup>3</sup> Voir la note 2 de la page précédente pour la forme di, usitée concurremment avec din.
- \* Voir d'autres exemples au chapitre III, 1<sup>-1</sup> section, A. Demo, cité à cet endroit, a gardé sa forme primitive dans la locution demano sei (= deman a ser), qu'on prononce comme un seul mot.
  - <sup>8</sup> Alen est le substantif verbal de alenar = anhelare.

Après o: rationem, razon et razo, razou;— et ainsi, non-seulement de tous les mots provençaux en on (o) final, mais encore de tous ceux de la même désinence que nous avons empruntés au français. Il n'y a qu'un très-petit nombre d'exceptions, et ces exceptions n'atteignent, parmi les mots non empruntés, que des monosyllabes<sup>4</sup>. Ex.: bonum, bon et bo, boun; — tonum, to et ton, toun; — donum, don, doun; leonem, leo, lioun; — non, no et non, nou et noun<sup>2</sup>. Parmi les mots d'origine française, on peut citer minhoun et māroun (marron).

Après u.— On trouve ici autant d'exceptions que d'applications de la règle: n est tombé dans bru (même origine germanique (brün) que le français brun); dans gru, dérivé selon toute apparence d'une forme altérée de granum, dont il a le sens, et dans degu <sup>3</sup> (nec unus); il est resté, au contraire, dans un et son autre composé châcun, et, de plus, dans jun (de jejunum) et dans coumun (communem).

REMARQUE. — Une conséquence de la chute de l'n, comme son distinct, dans les mots tels que fontem, ardentem, c'est-à-dire dans ceux où il était suivi d'une autre consonne et où l'orthographe le maintient toujours pour figurer le son nasal qu'il a laissé, en disparaissant, à la voyelle qui le précédait; une conséquence, dis-je, de sa chute a été que cette voyelle, malgré les apparences, a cessé d'être en position. Ainsi s'ex-

- 'Demoun n'est pas une exception. La forme première du mot est demoni, où ni, à peu près identique à nh, a été traité comme cette consonne composée dans lonh, besonh, devenus loun, besoun. (Voir ci-après Nh.)
- <sup>2</sup> Noun ne fait pas réellement exception, car on ne l'emploie que devant une particule négative (pd. pouen ou gro), avec laquelle la prononciation l'unit comme en un seul mot, et on comprend qu'il échappe ainsi à la règle de l'n finale pour suivre celle de l'n intérieure.
- <sup>3</sup> L'n reparait dans degunlio (nec uno loco), parce que le tout ne forme qu'une espèce de mot composé, où l'n se trouve dès lors soumise à la même loi que dans noungro de la note précédente.

plique que l'o de pareils mots ait subi, en limousin, comme déjà probablement dans la langue classique, le même traitement que l'o long par nature, et que les rimes en en soient uniformément qualifiées d'étroites par le *Donat provençal*. (Voir ci-dessus, chap. III, p. 31-33.)

#### Nh

On a vu précédemment les sources diverses de cette consonne double. Je les rappelle ici :

Nh provient:

1º De ni ou ne (préalablement changé en ni) précédant une voyelle: ingeniosus, enginhos, ginhoû; — \*vinea, vinha, vinha;

2º De gn: regnare, renhâ;

3º De ng: plangere, planhei, ou nc 1: punctum, pr. ponh.

Nh a aussi quelquefois pour origine dans l'ancienne langue, comme en espagnol<sup>2</sup>, l'n redoublée. Ex.: estanh = stannum, gronhir = grunnire. Mais cette mutation de nn en nh, rare d'ailleurs, ne se remarque pas en limousin.

De même que !/h final de l'ancienne langue se réduit souvent à l, ce que nous avons vu, par exemple, en bas limousin, de même nh final se réduit quelquefois à n. Cette réduction est. comme celle de lh, particulière au bas limousin, bien qu'on la constate aussi parfois en haut limousin. Ex.: longe, lonh, loun; — besonh, besoun. Chez nous, on préfère, en général, les formes résultant de la dissociation des éléments de nh (n-y) et de leur transposition, formes déjà usitées d'ailleurs, concurremment avec les premières, dans la langue classique.

<sup>4</sup> Entre deux voyelles, nc, par exception, a donné également nh dans trounho, si du moins, comme je suppose, ce mot, qui signifie souche, tronc, vient bien d'une forme vulgaire et féminisée de truncus. Mais il est probable qu'une mutation du c en g avait dù précéder. Pareillement fanho, s'il vient de fan(t)ca (pour famica) a dù passer par fanga, comme le prouve d'ailleurs le fr. fange.

 $<sup>^{2}</sup>$  Ex.:  $\tilde{a}no = annum$ .

Ainsi nous disons louen ou luen, besouen et plen (= plaing), où la diphthongue ai, probablement sous l'influence française, est devenue e<sup>4</sup>. Dans jun = junh de junius, nous avons, comme en bas limousin, rejeté simplement l'y du nh<sup>2</sup>. Dans tous les cas, que l'y associé à l'n se transpose ou disparaisse, cette dernière consonne se conforme toujours à la règle générale de l'n finale, c'est-à-dire qu'elle perd sa valeur propre et n'est plus que le signe de la nasalité de la voyelle ou diphthongue antécédente. Même, dans deux ou trois mots d'un usage très-fréquent, elle s'est complétement effacée. Tels sont perpai (poitrine) = perpoing<sup>3</sup>, pouei 'no et pei 'no = point (ou ponh) una.

Les relations d'échange, que nous avons vu plus haut unir l et n, existent aussi naturellement entre lh et nh. Ces deux consonnes composés peuvent donc permuter ensemble. C'est ce qu'on voit dans borlhe, comparé au français borgne et à l'italien bornio, et dans tourlhou, qui se dit en bas limousin pour trounhou (= fr. trognon), usité chez nous.

- 'De même eiten = estaing, autre forme de estanh (stannum) et eitren = estrain ou estranh (extraneus).
- <sup>2</sup> L'ancienne langue nous offre déjà cette forme réduite à côté de la forme complète. Eitan (stagnum), qu'on pourrait être tenté de citer comme un autre exemple du rejet de l'y de nh, provient non de estanh, mais d'une deuxième forme concurremment usitée, estanc, ou le g de stagnum, au lieu de se ramollir, s'était au contraire renforcé en se transposant. De cette forme estanc dérive le féminin eitancho (stanca dans Raynouard).
- <sup>3</sup> Cette étymologie paraît certaine, le vêtement qui recouvrait la poitrine étant devenu, par métonymie, le nom de la poitrine elle-même. Voici, d'ailleurs, la série des modifications, toutes parfaitement normales, que suppose le passage de perpoing à perpai: perpoig, pεrpouei, perpei, perpai. Le même procès (sauf la perte de la nasale) se remarque dans (a)praimo = (a)proimo = (a)proueimo = aproisma (approximat) et dans sai = sei = souei = soi (sum).

### CHAPITRE SIXIÈME

#### ACCIDENTS DIVERS DES CONSONNES

SUPPRESSION ET ADDITION; — COMPENSATION: — ACCOMMODATION; — MÉTATHÈSE

Comme nous l'avons fait pour les voyelles, nous consacrerons ici un chapitre supplémentaire aux divers accidents éprouvés par les consonnes, dont nous n'avons pas traité encore ou dont nous n'avons parlé qu'accidentellement, d'une manière incomplète, et sans la suite et l'ensemble nécessaires.

#### I. - Suppression de consonnes.

A. — Aphérèse. — Cet accident, ordinaire à l'a, comme on l'a vu, mais que les autres voyelles n'ont subi qu'exception-nellement, atteint assez rarement les consonnes.

Le p de ptisana et de psalma est tombé, dès le temps de l'ancienne langue, en vertu d'une règle générale qui sera énoncée plus loin. Le g de grundire a également disparu, dès lors, bien qu'aucune loi phonique ne l'y contraignît, puisque, au contraire, nous avons vu le g normalement appelé devant r, dans granoulho. Après ces exemples, je citerai les deux suivants, qui paraissent plus particuliers à notre dialecte: liro = glirem; — eirisseü = petroselinum (pr. peiressil) et certaines prononciations rustiques et mangées du pronom vou, où le v disparaît, phénomène inverse de celui que nous avons constaté ci-dessus à l'article de l'h.

Dans quelques mots, l'aphérèse atteint non-seulement la consonne initiale, mais encore la syllabe entière. Ex.: lûto = beluto (fr. bluette), dissime = fr. grandissime. La seconde syllabe

a même disparu avec la première dans morfousa = fr. métamorphoser.

- B. SYNCOPE. Il faut distinguer trois cas:
- a. Consonne simple entre deux voyelles. En pareille position, le d est la seule muette dont la chute, dans notre dialecte, soit constante. Cela vient, je suppose, de la répugnance que nous avons à l'affaiblir en z, car au lieu de tomber, les autres muettes à qui cela reste possible se bornent en général à s'affaiblir. C'est ce qu'on a vu pour les fortes c,  $t^4$ , p, et même pour les douces g et b. Mais ce sont celles-ci naturellement qui devaient présenter et qui présentent en effet le plus grand nombre d'exceptions. (Voir, pour les développements et les exemples, le chapitre V ci-dessus,  $1^{re}$ ,  $2^{o}$  et  $3^{o}$  sections.)

La syncope des liquides et des spirantes est rare et exceptionnelle. Ex.:  $recheiv\hat{a} = pr$ . recalivar, biasso = \*bisaccia. C'est le v qui en présente le plus grand nombre d'exemples. Même, pour cette dernière consonne, la règle est qu'elle tombe entre i et a. C'est ce qu'on voit dans pio (dent de peigne ou de rateau) = pr. piva et dans les imparfaits en ia, où le v disparu n'était, d'ailleurs, qu'un affaiblissement du b latin des flexions ebam, iebam, remontant jusqu'au latin vulgaire.

b. — Groupes de deux consonnes. — Tout couple de consonnes dont la première est une muette et la seconde toute autre qu'une liquide se réduit à l'unité par l'élimination de la première , lorsqu'il n'y a pas eu vocalisation de celle-ci. Ex.: october, otobre; — september, setembre; — delectare, deletâ; — adversarius, aversiê³; — deb(i)tum, dete; — vidva, vevo; — gaudja, jôyo; — infectio, infecî; — et de même dans les mots empruntés au français, si la première des deux consonnes est

 $<sup>^{4}</sup>$  T est exceptionnellement tombé dans mialho (mealha) = metalla, mais après s'être préalablement changé en d.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La chute des muettes, en pareille position, a lieu aussi en initiale, comme on l'a vu ci-dessus dans tisano, saume = ptisana, psalma.

Le diable, comme en vieux français.

une muette forte, tels que aciden = accident, adotà = adopter. Si cette première consonne est une muette douce, on aime mieux quelquefois insérer une voyelle (e) entre elle et la suivante, pour éviter leur concours, que de la laisser tomber. Ex : ademirable = admirable. Cette prononciation est constante chez les paysans, et tout mot français qu'ils adoptent doit se plier à ces lois.

Quand les deux consonnes qui se suivent sont les mêmes, la règle s'applique également et, ici, sans distinction de classes, c'est-à-dire que les spirantes et les liquides s'y conforment comme les muettes. Ex.: russa, rousso (on ne fait sonner qu'une s); — terra, têro ; — gutta, gouto; — pulla, poulo; — medulla, meülo; — bella, bêlo; — anguilla, anguilo; — mappa, nâpo; — flamma, flâmo ².

Les couples composés de s et d'une autre consonne se réduisent presque toujours à l'unité par la chute de l's. D'autres fois aussi, comme on l'a vu (chap. V, section II, S), les deux consonnes persistent toutes deux. C'est la règle à Tulle et l'exception à Limoges.

Pour les couples dont la première consonne est une liquide ou une nasale, voir la section IV du précédent chapitre, particulièrement les articles de *l* intérieur et de *n* intérieur.

Les couples dont la seconde consonne est une liquide ou la nasale n, et dont la première ne s'est pas vocalisée, persistent, sauf à changer en r l ou n, si ces consonnes sont antipathiques à la première. (Voir le chapitre précédent, section IV.) Quelquefois aussi ils se réduisent à l'unité; mais alors, contrairement à la règle générale, c'est la seconde et non la première consonne qui tombe, et cela s'explique facilement par sa moindre consistance. Ex.: plorare, purâ; — plus,  $p\hat{a}$ ; — fr. plaît-il?, peti?; — prestre, pêtre; — clavicula, chavilho: — lam(i)na, lâmo; — dom(i)na, dâmo.

 $<sup>^4</sup>$  C'est la prononciation de Nontron, mais elle n'est pas générale. Plus bas, par exemple à Ribérac, on continue de faire sentir les deux r dans ce mot et dans les semblables.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Exception: annado (= \* annata). dont l'a initial est resté nasal.

Le même mode de réduction a été appliqué exceptionnellement à deux couples inversement composés (rv et nd) dans gara = vervactum (pr. garag), et dans prenei, reipounei =prendere, respondere. Contrairement encore à la règle générale, le v (ou u consonne) tombe souvent après t et s, comme nous avons vu ci-dessus (chap. V,  $3^c$  section) qu'il le fait toujours après g et q. Ex. : futuere, foutei; — sua, sa.

c. — Groupes de plus de deux consonnes. — La dernière consonne d'un groupe persiste et c'est d'elle que dépend la chute ou le maintien de l'avant-dernière. Celle-ci, à son tour, si elle a pu se maintenir, exerce sur l'antécédente la même action souveraine et ainsi de proche en proche. La règle générale qui régit les groupes de deux consonnes s'applique donc aussi aux groupes d'un plus grand nombre<sup>4</sup>. Il suffit de les diviser par couples successifs, en commençant par la dernière et en considérant chacune des autres tour à tour comme la première d'un couple, et, si elle est maintenue, comme la seconde d'un autre couple. Soit, par exemple, umbra. Nous avons d'abord br, qui, d'après la règle, persiste; puis mb, qui persiste également. Umbra donne donc régulièrement oumbro. On décomposera de même le groupe sbtr de presb(y)t(e)rum en tr, qui persiste; bt, qui se réduit à t; st, qui, à Nontron, dans ce mot, laisse tomber l's, et l'on aura pêtre. Autres exemples: hosp(i)tale: pt se réduit à t, st persiste; donc oustau; — alterum: tr persiste, l devant t se vocalise; donc autre; -ord(i)nem: d persiste, moyennant que n consente à se changer en r, rd persiste; donc ordre; — marm(o)r: r ne souffrant pas devant soi de nasale, m, pour éviter la chute, se change en b, rb persiste; donc marbre; — monstrare: tr persiste, st persiste, ns se réduit à s; donc mostrar (pr.), à Nontron moutrâ, par réduction subséquente de la forme provençale.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Elle y est aussi naturellement sujette aux mêmes exceptions. Ainsi l tombe dans sangu = pr. sanglut (singultus), comme dans purd = plorare; v tombe dans cousei = consuere, comme dans foutei = futuere.

C. — APOCOPB. — Les mots latins, dans leur passage en langue d'oc, en perdant, quand il y a eu lieu, leur voyelle désinentielle, avaient conservé intactes leurs consonnes finales, tant radicales que flexionnelles , excepté le m, déjà oblitéré, d'ailleurs, en latin vulgaire, de l'accusatif singulier. Ces consonnes, il suffit ici de le rappeler, sont toujours tombées en limousin, sauf les liquides et les nasales, dans les cas et sous les conditions déterminés dans la section IV du précédent chapitre. Lorsqu'il y en a plusieurs à la fin d'un mot, elles tombent toutes, à moins que la première ne soit liquide ou nasale, auquel cas celle-ci persiste, toujours sous les conditions déjà déterminées. Ex.: temps, tem; — corps, cor; — essartz, eissar; — forn, four; — serps, ser; — est, es, ei; — sept, set, se.

Remarquons ici que la consonne radicale (la dernière, quand il y en avait deux), supprimée ou vocalisée à la fin des mots, reparaît dans la dérivation ou dans la flexion, sauf à subir, s'il y a lieu, les affaiblissements imposés dans le corps des mots

<sup>&#</sup>x27;Il faut excepter quelques mots proparoxytons, dans lesquels, contrairement à la règle, la pénultième voyelle ayant été maintenue, la dernière a entraîné dans sa chute la consonne antécédente. Tels sont: orfe = orphanum, orgue = organum, (as)sale = salicem, pâle = pallidus, ôre = horridus, tebe = tepidus. Mais peut-être en de pareils mots la règle violée est-elle moins celle qui prescrit la chute de la pénultième voyelle atone que celle qui régit les groupes de consonnnes: râfe, par exemple, représenterait dans ce cas non rapha(num), mais raph(a)num. rafne, dont l'n, au lieu de persister en se transformant en r, comme dans côfre (coph(i)num), ou en imposant la chute à la consonne précédente, selon la règle générale, comme dans jaune (= galb(i)num), serait elle-même tombée.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'apocope a même atteint, dans notre dialecte, la syllabe finale entière de quelques mots, dont la dernière voyelle, conformément aux lois phoniques, avait persisté dans la langue classique. Ex.: pai, mai, frai\*; = paire, maire, fraire, qui, du reste, se disent aussi en quelques endroits. De même, eicri, deitrui, plus usités que les formes complètes eicrire, deitruire.

<sup>\*</sup> On trouve déjà frai dans l'ancienne langue, à côté de fraire et d'une troisième forme frar. Cf. faire et far de facere. Pour ce dernier mot, c'est far, réduit, selon la règle, à f4, qui a prévalu à Nontron.

aux consonnes de son espèce. Ex.: peū (pel), pelâ;—blan, blaneho; — ver, verdo (ou verto); — poû (pultem) eipoūti; — gru
(granum), engrunâ; — gran, grando; — cue (pr. cuech), cuecho.

Lorsque la consonne finale était l'une des deux mouillées,
lh ou nh, elle reparait également dans son intégrité, et pour
cela reprend à la voyelle antécédente ce qu'elle lui avait prêté
d'elle-même, pour la diphthonguer seulement si elle était lh,
pour lui donner de plus le son nasal si elle était nh, en sorte
que cette voyelle redevient simple et pure. Ex.: trabalh, trabai,
trabalhâ; — jinolh, janouei, janoulhâ; — besonh, besouen et besoun, besounho.

C'est ici le lieu de parler des liaisons. Notre dialecte en a peu de souci, ayant au contraire, comme on l'a vu, un goût prononcé pour l'hiatus. Aussi n'est-ce que par exception, dans des cas rares et particuliers, qu'on voit reparaître dans la prononciation une consonne finale devant la voyelle initiale du mot suivant. Les consonnes qui, absolument oblitérées ailleurs, reparaissent ainsi dans certaines positions, sont d, t, s, z, l et n.

Le d, de la préposition ad reparaît devant quelques mots tels que un, aqueü: ad uno fenno, ad aqueü pri; mais cela n'est ni général ni constant.

T final reparaît, à la troisième personne du singulier et du pluriel, dans les verbes, devant les pronoms personnels masculin et féminin eū et elo, à la fin de net (noctem) dans la locution net e jour, dans les noms de nombre set, huet , vint, cent, devant deux ou trois mots seulement, tels que an, ourā, dans tout, devant toutes les voyelles, et encore accidentellement à la fin de quelques autres mots, tels que petit, tant, quant.

S final reparaît, mais en prenant le son de z, entre les pronoms nous, vous, et le pronom en dans les locutions nan-nous-en, nâ-vous-en (fr. allons-nous-en, allez-vous-en<sup>2</sup>.)

<sup>&#</sup>x27; Dans certains lieux où la forme *huech* a prévalu, le *ch* reparaît également en liaison .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En bas limousin, l's de l'article pluriel, masculin et féminin, reparaît aussi en liaison. Il en est de même dans certaines parties du Périgord. Mais cela n'a lieu ni à Nontron, ni en haut limousin.

Le z final de diez (detz) reparaît dans les noms de nombres composés diez-ue, diez-e-nóu (18, 19) et devant an et ourā.

L'n de un, de boun et des pronoms moun, toun, soun, reprend devant tous les mots à voyelle initiale une existence réelle pour se lier à eux, et la voyelle antécédente de nasale redevient pure. Ainsi un ôme, boun ami, moun efan, doivent être prononcés u-nôme, bou-nami, mou-nefan.

L'l du pronom (a) quel, vocalisée en u partout ailleurs, reparaît en liaison devant les voyelles : quel ôme, quel efan. Il en est de même, mais non pas constamment, de l'l des pronoms tal, qual, et plus rarement encore de celle des adjectifs soul, bel.

Remarque. — On constate dans certaines locutions tresusitées quelques suppressions de consonnes, soit initiales, soit finales, mais qui ont plutôt le caractère d'une syncope que celui d'une aphérèse ou d'une apocope, parce que le mot qui les subit paraît toujours, dans la prononciation, n'en former qu'un avec celui qui le précède ou celui qui le suit, quelquefois même avec tous les deux. La chute de la consonne rend l'union plus intime encore, grâce à la contraction qui s'ensuit. Ex.: sisset-eü = se disset-eü (fr. dit-il); — dueinan = d'uei en un an (fr. l'an prochain); — peino (poueino) = pouen uno (fr. pas une). J'ajouterai, comme autre exemple de contraction violente, bien qu'ici la consonne disparue fût intérieure, la locution dabouro = de bouno ouro (fr. de bonne heure).

# II. - Compensation

« Ce phénomène constitue une sorte de balancement organique. Les voyelles radicales sont sujettes à s'affaiblir par compensation devant des suffixes chargés et pesants . Réciproquement, les voyelles sont sujettes à se renforcer par compensation, quand une consonne qui les suit vient à tomber.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est ce que nous avons déjà montré au chapitre II. Nous y revierdrons en traitant des noms et des verbes.

Il arrive souvent alors qu'à la place de la consonne tombée, il y a un renforcement de la voyelle précédente, par voie d'allongement ou de diphthongue<sup>4</sup>.»

Les consonnes dont la chute est ainsi compensée sont, en limousin, s, r, l, m, n, et dans quelques cas rares, d, c et g.

S, en tombant, soit en finale, soit devant une consonne intérieure, allonge par compensation la voyelle précédente. Ex.: pasta, pâto; — fust, fû; — pas, pâ. Si cette voyelle est un e, elle devient le plus souvent ei. Voir ci-dessus, aux chapitres III et V, les articles de l'e et de l's, pour les développements et les exceptions.

J'ai expliqué, au chapitre II, l'influence des consonnes explosives finales sur la voyelle qui les précède immédiatement et qui, grâce à elles, s'abrège si elle est longue, et si elle est brève reste telle sous l'accent. Le même phénomène doit à plus forte raison se produire, en vertu de la loi qui régit les voyelles en position, lorsque ces consonnes sont suivies d'une s. Ainsi, l'i d'ami est bref au pluriel où il représente ics, comme au singulier où il représente ic. Il en est ainsi au pluriel d'à peu près tous les noms terminés au singulier par une explosive. Mais dans beaucoup de cas, l's finale a exercé, par dessus l'explosive tombée avec elle, son action ordinaire sur la voyelle antécédente, en l'allongeant ou l'empêchant de s'abréger. C'est ce qui a eu lieu, par exemple, dans toutes les flexions verbales de la deuxième personne du pluriel, dont l'a et l'e, certainement brefs dans l'ancienne langue (atz, etz = atis, etis), et restés tels dans les dialectes qui ont conservé les consonnes finales, sont longs en limousin. Même, à certains temps, l'e de etz est devenue ei, comme celui de es; mais c'est là une véritable corruption qui n'est pas universelle. Ordinairement, si le t n'a pu empêcher l's d'allonger l'e dont il le séparait, il a, du moins, défendu celui-ci de la diphthongaison.

La chute de r final après e est compensée par la diphthon-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baudry, Gram. comp., p. 58-59.

gaison de cette voyelle en ei. J'ai déjà dit qu'en bas limousin ce phénomène ne se produit pas. Après la chute de l'r, l'e reste e et même il s'abrège. Il en est ainsi dans la même contrée de l'a et de l'i des infinitifs en ar et en ir, au contraire de ce qui a lieu chez nous et dans le haut Limousin, où ces voyelles, en devenant finales, conservent leur quantité originelle.

La chute de l après une voyelle est compensée par la diphthongaison de cette voyelle avec u ou avec i, ou par son allongement. Voir ci-dessus, chapitre V, à l'article de l'l.

La chute de m (comme son distinct) est compensée par la nasalisation de la voyelle antécédente. Il en est de même de celle de l'n, mais non pas dans tous les cas. Voir ci-dessus, chapitre V, aux articles de ces consonnes.

C'est probablement en raison de l'affinité des deux consonnes d et  $l^4$ , toutes les deux dentales, qu'on voit la chute du d compensée dans quelques mots, comme celle de l'l, par la diphthongaison de la voyelle antécédente en u. Ex.: credit,  $cre\ddot{u}$ ; — videt,  $ve\ddot{u}$ ; — vado, vau.

C'est aussi, sans doute, par suite d'une affinité, si anomale qu'elle paraisse, entre l'l et les gutturales dures g et  $c^2$ , que l'on voit la chute de ces consonnes compensée dans quelques mots par l'insertion d'un  $u^3$ . Le fait est certain pour saumo et esmerauda (pr.), comme le prouvent les formes intermédiaires b. lat. salma, esp. esmeralda et it. smeraldo, de sagma et smaragdus.

REMARQUE. — On pourrait, à la rigueur, considérer comme des compensations tous les phénomènes mentionnés dans les précédents chapitres sous le nom de vocalisation de consonnes.

<sup>&#</sup>x27; Aux exemples déjà allégués, à la page 77, de l=d, ajoutez pr. folrar, d'un radical germanique fodr, qui se retrouve intact dans l'italien fodero, foderare.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. cacau et calau, qui sont deux formes du même mot (fr. noix).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aux exemples déjà cités (p. 67 et 70) ajoutez ause, forme limousine du pr. classique ais, esp. port. cat. asco (= acso) = anxius. Voir Raynouard au mot ais et Diez au mot ansia.

Mais je crois devoir réserver cette dénomination pour les cas où une voyelle prend laplace d'une consonne sans qu'on puisse expliquer le fait par une permutation. Voilà pourquoi la substitution d'un i à c, à g, même à t, à d ou à p, ne constitue point pour moi une compensation proprement dite. Il n'y a là qu'une mutation normale à deux ou trois degrés, par exemple, pour creire = credere, de d en g (dentale en gutturale), de g en y (gutturale en gutturale), de y en i (semi-voyelle en voyelle); pour chai (pr. cais) = capsus, de p en c² (labiale en gutturale), de c en y (gutturale en gutturale), de y en i (semi-voyelle en voyelle).

La substitution d'un i à r et à l pourrait s'expliquer de même par la mutation préalable de ces liquides en y, semi-voyelle en laquelle j'ai montré ci-dessus qu'elles aiment à se fondre. Mais je ne découvre aucun intermédiaire du même genre entre let u, non plus qu'entre s et i, l'u et l'i consonnes n'étant pas en rapports immédiats d'échange, le premier avec l, le second avec s. Aussi la compensation paraît-elle ici la seule explication possible du phénomène.

## 111. - Addition de consonnes.

A. — PROSTRÈSE. — Phénomène assez rare. J'ai déjà mentionné (chap. IV), la prosthèse de y. Le mot jabre (= asper) nous offre un exemple unique, je crois, de celle de j. A l'y ou i consonne ajouté on prépose quelquefois z (Ex.: zióu = ovum) ou n (Voir ci-après niaure).

Sur la prosthèse de v, b, ou g, voir ci-dessus, aux articles de  $l^{\prime}h$  et de  $l^{\prime}r$ .

L'ancienne langue avait préposé n à altus dans naut, forme

<sup>&#</sup>x27;La mutation préalable en g du d de credere, videre, est prouvée, d'ailleurs, par les formes du participe passé cregu, vegu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La mutation préalable en c du **p** de capsus est prouvée par les formes catalanes quex, portugaise queixo, castillane quixada. Voir Diez au mot casso.

usitée concurremment avec aut. Nous avons conservé l'une et l'autre. La prosthèse de n se remarque dans quelques autres mots, mais plus rarement à Nontron que dans le Limousin proprement dit. Ex.: nen = en (inde); — ni = i (ibi); — nirai = irai (ire habeo); — niaure (à Limoges) = yeure (ebrius).

D'autres exemples de prosthèse sont celle de d dans den guêro, qui se dit plus fréquemment en haut limousin que ches nous, pour enquêro = pr. anquera, et celle de l dans l (= i = ibi), inusité à Nontron, mais très-commun en haut limousin.

- B. EPENTHÈSE. Il faut, comme pour les insertions de voyelles, distinguer quatre cas:
- a. Entre deux voyelles. Y s'introduit souvent (voir cidessus, p. 38) entre l'i tonique et l'o (= a ou e) des finales des mots indigènes en ia ou des mots français en ie transportés chez nous. Ex.: maniyo, fouliyo, patriyo. La même insertion a toujours lieu, à Nontron du moins, entre l'é ou l'u tonique et l'o (= e) des mots français que nous avons empruntés. Ex.: puréyo, fricasséyo, estatûyo.

Pour l'insertion de v et de g (h) entre deux voyelles, foir ci-dessus, chapitre IV, article de l'h.

- b. Entre deux consonnes. Lorsqu'une nasale est immédiatement suivie d'une liquide, elle appelle entre elle et cette dernière, pour faciliter la prononciation, la muette douce de sa famille. Ceci est de règle générale dans toutes les langues romanes, comme en latin et en grec. Ex.:
  - ml. \*Simulare, semblar, semblâ
  - mr. Numerus, nombre, noumbre.
  - nr. Minor. menre, mindre.
- nl. N, ici comme devant r, appellerait normalement d. Mais cette consonne, refusant de s'associer avec l' $l^4$ , permute avec la gutturale du même degré, et l'on a ngl au lieu de ndl: spin(u)la,  $eipinglho^2$ , où, conformément à la règle qui va ètre

<sup>&#</sup>x27;Si d ne se faisait pas suppléer par g, il imposerait à l'l suivante l'obligation de se changer en r, comme dans pr. escandre = scand(a)lum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eipinglho une fois formé, nous l'avons réduit à eipingo, qui est la

rappelée tout à l'heure, le groupe gl a attiré un g pour former la combinaison triple glh. On a peut-être un autre exemple de l'insertion du g entre glh et glh e

L et s appellent de même quelquefois, comme en français, d devant r. Ex.: \*Vol(e)re habeo, voldrai, voudrai; — val(e)re habeo, valdrai, voudrai; — \*ess(e)re, estre, être.

- c. Entre une consonne et une voyelle. Les seules consonnes qui s'introduisent en pareille position sont la semivoyelle y et les deux liquides, c'est-à-dire les plus fluides de toutes les consonnes. Sur l'insertion de l'y, voir ci-dessus, chap. IV, p. 58, d, et chap. V, l'e section, aux articles du c et du g. Quant aux liquides, elles aiment à s'introduire, l après les labiales, r après les dentales. Ex.: floucou = pr. falco (falconem); sablou = saponem; s'eiplāmî = \*spasmare; tartro = fr. tarte; mentrâtre = pr. mentastre; outrijo² = urtica (pr. ortiga); assedrá = pr. asseda (altéré); eicrupî = pr. escupir; froundo = funda.
- d.—Entre une voyelle et une consonne. La consonne qui s'introduit le plns fréquemment <sup>3</sup> en pareille position est l'n; mais elle n'y a pas ou n'y a plus, dans les mots où l'épenthèse remonte à l'ancienne langue, sa valeur propre. Le phénomène se réduit à la nasalisation de la voyelle <sup>4</sup>. Ex.: gingû (fr. giguer);

forme la plus usuelle, en éliminant l'l mouillée associée au g, comme nous avons éliminé l'l simple en pareille position dans purd,  $p\hat{u}$ , sangu. (Voir ci-dessus à l'article de la syncope.)

- <sup>4</sup> Janglhd vient plutôt peut-être de jaculari, moyennant la nasalisation de l'a radical.
- <sup>2</sup> La diphthongue initiale  $\dot{n}$  (= ol = or) prouve qu'il n'y a pas eu métathèse de l'r.
- <sup>3</sup> On ne constate que très-rarement, en pareil cas, l'épenthèse d'autres consonnes. Jargie (= gigerium) nous offre un exemple de celle de r. Celle de f a eu lieu dans moufle (pr. moflet), si du moins ce mot est le même que molet, concurremment usité dans la vieille langue, avec un sens identique.
  - 4 Cf, dans la vieille langue engal = egal (æqualis).

— cementêri (déjà tel en provençal) cæmeterium; — benlâ = balare; — engravisso (fr. écrevisse); — penche (le même en pr.) = pecten; — linchausso = lio-chausso du bas-limousin (fr. jarretière); — mandi, mandinā, mandinādo, mots plus particuliers au parler du haut-Limousin, =, à Nontron, mati, matinā, matinado, de matutinum.

Ce procédé de renforcement des voyelles par nasalisation est plus fréquent en bas-limousin que chez nous. A Tulle, on dit, par exemple, blan negre, chominjo, tominja, grounlo, au lieu de bla negre (blé noir), chamiso (chemise), tamisa (tamisé), groûlo (savate).

C.— Paragoge.— Le limousin ayant peu de goût pour les consonnes finales, on conçoit que la paragoge des consonnes y soit fort rare. Je n'y en connais d'exemples certains que l'addition d'un t à la préposition din et d'un d à la préposition en (= pr. am ou amb), lorsque le mot suivant commence par une voyelle. Ex.: dint un an, end uno fenno. Mais peutêtre ai-je eu tort de considérer, plus haut, comme organique le t que nous faisons sentir en liaison à la troisième personne du singulier ou du pluriel dans les verbes, et vaudrait-il mieux regarder aussi, dans ce cas, cette consonne comme épithétique. Ce qui peut induire à le penser, c'est que, dès l'ancienne langue, le t final des flexions latines était déjà complétement oblitéré dans toutes, sauf une seule, celle de la troisième personne du singulier du prétérit.

#### 1 V. - Accommodation.

Il arrive souvent que, de deux consonnes consécutives, l'une impose à l'autre, lorsqu'elle n'en exige pas la chute, l'obligation de subir un changement, soit de famille, soit de classe ou de degré, pour se mettre à son unisson et rendre la prononciation plus facile: c'est ce qu'on appelle accommodation. Si la consonne modifiée s'assimile complétement à l'autre, le phénomène est dit assimilation. On l'appelle dissimila-

tion lorsque, au contraire, les deux consonnes étant originairement semblables, l'une des deux se modifie, soit dans un but de renforcement, soit pour éviter la monotonie produite par le retour d'une même consonne dans deux syllabes consécutives.

La plupart des mutations de consonnes mentionnées, dans le chapitre précédent, comme accidentelles, c'est-à-dire qui ne trouvent pas une explication suffisante dans la règle générale énoncée au début de ce même chapitre, sont des phénomènes d'accommodation.

Il faut, dans l'accommodation proprement dite, comme dans l'assimilation et la dissimilation, distinguer deux cas: 1° celui où la consonne qui impose sa loi suit la seconde; 2° le cas inverse. Dans le premier cas, le phénomène est dit régressif, dans le second, progressif. C'est le premier qui se rencontre le plus fréquemment, en vertu de cette loi déjà mentionnée que, de deux consonnes consécutives, c'est en général la seconde qui gouverne la première.

#### A. - ACCOMMODATION PROPREMENT DITE

a. — Accommodation régressive. — La consonne dominante, qui est ici la seconde, force la première à changer, soit de classe, soit de famille, afin qu'elle lui devienne plus sympathique. Cette contrainte est très-fréquemment exercée par les liquides ou les nasales, malgré leur faiblesse relative, même sur les explosives.

Exemples: Changement de classe. Gutturale dure en gutturale molle ou semi-voyelle: pugnare, pounhâ (= pounyâ, par métathèse pour pouynâ); — viy(i)lare, velhâ(= velyâ, par métathèse pour veylâ); — dentale explosive en liquide : putnai, purnai; — \*fodrar, folrar (pr.); dentale sifflante en liquide

¹ Cf., en latin arbiter, arguere = adbiter, adguere, en français borne = bodne.

- (r): fr. esprit, arpri; juste, jurte; dentale nasale en liquide: an(i)ma, armo; min(i)mus, merme (pr.); an(i)malia, oumalho (= almalha). Changement de famille. Dentale en gutturale: ust(u)lare, ūclhā; vet(u)la, \*vecla, d'où vielho; sit(u)la, \*secla, d'où selho; nod(u)lum, \*noclum, d'où nouei (= nolh); labiale en gutturale: stup(u)la, \*stucla, d'où eitoulho'; labiale en dentale: vindemiare, vendenhā; rum(i)cem, rounze; gutturale en dentale: sagma, salma, d'où saumo.
- b.—Accommodation progressive.—Co phénomène, qui constitue une dérogation à la règle générale rappelée tout à l'heure, ne se produit, d'ordinaire, que lorsque la seconde consonne n'ayant à subir, pour s'associer euphoniquement à la précédente, qu'un changement léger et facile, celle-ci, au contraire, ne peut se prêter à aucune mutation susceptible de détruire l'antipathie existante, ou qui, du moins, lui permette de former avec la seconde consonne une société aussi intime que dans le premier cas. Ex.: ord(i)nem, ordre; carp(i)num. chaupre; volt(u)lare, voutrâ.
- B.—Assimilation.—L'ancienne langue nous présente, surtout dans le cas de deux consonnes consécutives, d'assez nombreux exemples de ce phénomène. Il en reste dans notre dialecte peu de traces sensibles, la consonne double résultant de l'assimilation s'étant presque toujours réduite à l'unité.
- a. Assimilation régressive. Ce phénomène doit être partout fort rare dans le cas où les deux consonnes restent sépa-
- 4 J'ai déjà, p. 83, note 3, rapproché de eitoulho le fr. écueil et l'it. scoglio, qui supposent l'un et l'autre un changement préalable de scopulum en une forme\*scoclum ou \* scoglum, prouvée en outre par les formes castillane escollo et portugaise escolho. C'est du reste un fait incontestable que pl (comme tl) a toujours donné dans ces deux langues, comme dans les autres idiomes romans, les mêmes dérivations que cl, d'où, ce me semble, la nécessité d'admettre pour pl la même mutation préalable en cl dont on la preuve pour tl. Ainsi pluere a donné en castillan llover. comme clamare llamar, en portugais chover, comme clamare chamar. Pareillement \* manup(u)lum (v. f. manoil), a donné en castillan manojo comme oc(u)-lum ojo, en portugais manolho, comme oc(u)lum olho.

rées par une voyelle. Je n'en trouve pas d'exemple en limousin. Il est, au contraire, assez fréquent quand les deux consonnes se suivent immédiatement. Ce sont exclusivement, dans ce dernier cas, les liquides, les nasales et la siffiante qui s'assimilent la consonne antécédente. Les autres consonnes, étant plus consistantes et ne se sentant pas dès lors le même besoin d'appui, la laissent tomber.

- l. Rot(u)lum, pr. rolle, aujourd'hui chez nous rôle; mod(u)lum, pr. molle.
- r. Quadraria, carriera, cāriêro; adripare, arribar, aribā.
- n. Adnare, annar et anar, anâ; columna, colonna, coulouno; — sem(i)nare, semnar, sennâ; — signare, sinnâ.
  - m. Sept i)mana, setmana, semmâno.
- s. Considerare, cossirar (mot éteint); -- adsatis, assatz; taxare, tassar. J'ai déjà dit plusieurs fois qu'en limousin deux s ne sonnent jamais que comme une seule.
- b. Assimilation progressive. Ce mode d'assimilation est très-rare. On peut citer, dans le cas où les deux consonnes restent séparées, memi menino; dans le cas où elles se suivent immédiatement, channhâ cambiare (\*canbiare); angoissa (pr.) angustia. C'est peut-être moyennant une assimilation du dà l'n, suivie de la réduction à l'unité du couple nn ainsi constitué, que prendere a formé prenei (prener). Cf., dans l'ancienne langue, les doubles formes bannier et bandier, baniera et bandiera, et rapprochez le fr. bannir de l'it. bandire et du pr. bandir.

4 On trouve dans la vieille langue à la fois banda et bana (fr. corne, par ex., d'un bœuf). Cette dernière forme, seule survivante chez nous, est peut-être aussi le résultat d'une assimilation du d à l'n, et d'une simplification consécutive de la lettre double ainsi obtenue. En catalan, nd s'est aussi réduit à n (Ex.: ona = unda); mais là aussi, virtuellement du moins, un n double a dù précéder. Dans un autre idiome roman, le sicilien, nd devient constamment nn. Ex.: quannu = quando. Grunnire, rapproché de la forme archaïque et restée populaire grundire, d'où en limousin rundi, nous offre en latin le même phénomène.

- C. DISSIMILATION. Ici, comme pour l'assimilation, les seules consonnes qui provoquent le phénomène sont les liquides, les nasales et la siffiante.
- a. Dissimilation régressive. Je distinguerai deux cas: celui où les deux consonnes semblables sont séparées par une ou plusieurs autres lettres, celui où elles se suivent immédiatement. La dissimilation, dans le premier cas, n'a d'autre objet que l'euphonie, dans le second, c'est le renforcement de la syllabe précédant la consonne double qu'elle a pour but, ou du moins pour effet, de procurer.

Premier cas.—R devient l: peregrinus, peleri;—arbor, aubre (albre);— armarium, eimari (\*elmari);— ou s, mirtre (fr. myrte), mistre. L devient n: lentic(u)la, nentilho. N devient r: venenum, venenosus, vere, verenoù.

Deuxième cas.—Le couple ll, dans la plupart des mots où il se rencontre, provient, comme on sait, de  $nl^2$ . On s'expliquera dès lors facilement que ll, dans notre dialecte, par un phénomène inverse, devienne assez souvent nl, c'est-à-dire que, l'l double se simplifiant, la voyelle précédente se nasalise. Ex.: molle (mod(u)lum), mounle;—ul(u)lare, unla;—espalla (spatula), eipanlo;—esquilla, eichinlo. Cf. dans la Passion de Clermont, st. 11, mantenls = \*mantellos, st. 33, benlement = bellement.

Le c du groupe cs (x) s'est toujours, en langue d'oc comme en langue d'oil, assimilé à l's, quand il ne s'est pas vocalisé. Inversement, ss s'est quelquefois dissimilé en cs. Je citerai ici, outre les exemples déjà allégués, pag. 79, l'adjectif rouei = russum, qui suppose une forme \*ruxum, d'où pr. \*rois, forme prouvée d'ailleurs par l'espagnol rojo (ancienne orthographe roxo), et le nom de ville Moueissido (fr. Mussidan), qui ne peut venir de Mussidanum que par l'intermédiaire d'une forme en x (= ss).

b. — Dissimilation progressive.—Ce phénomène se remarque,

<sup>1</sup> Cf. dans l'ancienne langue polpra à côté de porpra.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ex.: illuminare, illustris = inluminare, inlustris.

les deux consonnes étant séparées, dans leri = lilium, countrâli = contrarium, pruser = prurire et dans menêplo = \* memêplo, forme supposée, mais nécessaire, entre \* mespila et menêplo. Je n'en trouve pas d'exemple qui nous soit propre, dans le cas où les deux consonnes se suivent immédiatement.

### V. - Métathèse.

La métathèse, très-fréquente dans tous les idiomes populaires, a pour cause, en général, comme les phénomènes qui viennent d'être décrits, le besoin de rendre le mot plus coulant ou d'en renforcer telle ou telle syllabe. Mais, dans bien des cas, il faut dire que la cause véritable est difficile à déterminer, le nouvel arrangement des éléments du mot ne paraissant préférable à celui qu'on a détruit, ni au point de vue de l'euphonie, ni à celui de la solidité.

Je distinguerai cinq cas différents de métathèse:

- l° La métathèse sépare deux consonnes unies ensemble en une de ces associations que nous avons appelées précédemment consonnes-diphthongues, comme pl, tr, etc., et introduit entre elles la voyelle qui les suivait. Ex.: procurator, percuraire: prominare, permenâ; pr. (a)briaca, virajo. C'est ainsi qu'on dit en plusieurs lieux courchetâ, bourlâ ou burlâ, pour crouchetâ, brulâ, plus réguliers et plus usités.
- 2º Inversement, la métathèse rapproche d'une explosive et lui associe une liquide qu'une voyelle en séparait. Ex.: persicum, persica, pressé, presséjo<sup>4</sup>; sternutare, eitranudâ.
- 3° Elle transpose deux consonnes immédiatement consécutives, pour leur procurer une union plus intime. Ex: Sulpicium,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Remarquez le déplacement de l'accent qui, en latin, porte sur l'e initial. Pressé est ce qu'on appelle ailleurs, par exemple en Angoumois, persé, autrement pêche mâle, celle dont la pulpe est adhérente au noyau. La presséjo est la pêche femelle, celle dont la pulpe se détache sans peine du noyau.

Suplezi; — \* acucla, (a)gulho (= \* agulya = \* aguyla); — pugnare, pounhá (= \* pounyá = \* pouyná) \*.

4° Elle fait réciproquement permuter, sans les unir, deux consonnes séparées, dont chacune est la lettre initiale de sa syllabe. C'est, dans notre dialecte, un des cas les plus fréquents de métathèse. Ex.: batalh, tabai (on dit aussi batai);—anhelare, alenâ; — fr. camarade, caramado; — tantequan (tantum et quantum), tanquetan; — morbum (fr. morve), vormo. Quelquefois chacune des consonnes, en prenant ainsi la place de l'autre, en prend aussi le degré, c'est-à-dire de ténue devient moyenne, ou réciproquement ². Ex.: guespa (vesρa), bêco; pr. pastenaga, parcanado.

5° Elle dissout l'association existant entre une muette et une liquide subséquente, pour former avec celle-ci et une autre muette, dans la syllabe précédente<sup>3</sup>, une association semblable. Ex. temprare, trempû; — dubrî (deoperire), et drubî. Dans le Quercy, on dit de même crobi pour cabri, dans la Gascogne crambo pour cambro, etc.

N'ayant pas, au chap. IV, consacré d'article particulier aux métathèses de voyelles, je réparerai ici cette omission qui, du reste, à le bien prendre, comme on va le voir, n'en est pas une.

Les seules voyelles qui sont sujettes à se transposer sont l'i et l'u (ou), et cela tient sans doute à leur nature semi-consonnante. Cela paraîtra probable si l'on remarque:  $1^{\circ}$  que ces deux voyelles ne se transposent jamais que lorsqu'elles en

 $<sup>^4</sup>$  La mutation préalable de c ou de g en y, en de pareils mots, a été déjà expliquée.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf., dans l'ancienne langue et le languedocien moderne, lunh = nulh, où nous voyons, en mème temps qu'ils se transposent, n se fondre avec l'y (h) dont l se sépare c'est-à-dire n se mouiller tandis que l s'a-sèche; phénomène très-comparable à une réaction chimique qui ne détruit une combinaison que pour en former immédiatement une autre, en substituant un élément disponible à celui qu'elle a mis en liberté.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Qui est toujours, je crois, en pareil cas, la syllabe initiale, ce qui permet d'assigner ici pour cause au phénomène une intention de renforcement.

précèdent un autre, et 2° que, lorsque, dans des mots pareils à ceux où elles se transposent d'ordinaire, elles sont restées en place, elles se sont consonnifiées. C'est ce qu'on voit dans les formes limousines glôrio, memôrio, comme dans les formes correspondantes du très-vieux français glórie, memórie. C'est ce qu'on voit aussi dans vévo (fr. veuve) = vidua et dans terve (v. fr. tenve) = tenuem 1, rapprochés, le premier de boueida (pr. voidar, prononcez vouidar) = viduare, le second de teune, autre forme, également limousine 2, du même mot. On peut donc admettre sans témérité que la métathèse de ces voyelles a été précédée de leur consonnification. - Une fois transposées, selon que la voyelle nouvelle avec laquelle elles ont dû s'unir les précédait ou les suivait, ou elles sont revenues à leur premier état pour se fondre avec cette voyelle en une diphthongue, ou bien elles sont, le plus souvent du moins, restées consonnes.

1er Cas. — Tenuem, teune; — mansionem, maiso, meijou; — prensionem, preiso, preijou; — potionem, poiso, poueisou; — feria, feiro; — foria, foira, foueiro.

2º Cas.—C'est, en particulier, celui des noms en arium, aria, qui, généralement, chez nous comme en français, ont donné ier, iero, où l'i est indubitablement l'i consonne.

La métathèse de l'u est beaucoup plus rare que celle de l'i. Teune et voidar, cités tout à l'heure, sont les seuls mots que je connaisse où le phénomène remonte à l'ancienne langue. Elle se remarque encore, en solidarité avec celle de l'i, dans coun-

I Pour le changement de n en r devant une labiale, cf. charbe = cannabim. — Il ne faut pas oublier que le v de terve, comme celui de vevo, résuite de deux modifications successives de l'u latin, dont je n'ai ici en vue que la première: 1° transformation de l'u voyelle en u consonne, comme dans coud (monosyllabe) = cubare (c'est là que s'est arrêté l'u de viduare); 2° durcissement en v (qu'on peut ici appeler roman) de l'u consonne.

Teune est la forme classique. C'est la seule que donne Raynouard, et je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré l'autre dans mes lectures.

tunia, demunia (prononcez nha), formes qu'ont prises dans la bouche de beaucoup de personnes les verbes continuar, diminuar. La difficulté de consonnifier l'u, n'ont plus comme tout à l'heure le pur u latin (ou), mais l'u devenu français de ces deux mots, en d'autres termes de prononcer nua d'une seule émission de voix, comme le demande le génie de notre idiome, et comme il est, au contraire, si facile de prononcier nia, est certainement la cause déterminante de cette permutation réciproque.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE

# DEUXIÈME PARTIE

# DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE MOTS OU DES PARTIES DU DISCOURS

Nous avons étudié, dans la première partie de cet ouvrage, les éléments organiques du langage, c'est-à-dire les sons, sans autre préoccupation que la recherche des lois qui, en limousin et, en général, dans la langue d'oc, ont déterminé leur persistance ou leurs modifications dans le cours des âges. Il nous faut maintenant passer à l'étude des mots, c'est-à-dire des divers systèmes organisés de ces éléments primordiaux.

Cette nouvelle étude nous sera rendue singulièrement plus facile et plus prompte par la connaissance des principes dégagés dans notre première partie, car les phénomènes que nous aurons à décrire dans celle-ci ne sont guère que le développement nécessaire de ces principes. Étant données en effet, d'une part, la langue d'oc classique, telle qu'elle nous est connue par les poésies des troubadours et les textes en prose les plus purs du XIº au XIVº siècle, et d'autre part les lois phoniques que nous venons d'exposer, l'état actuel de notre dialecte se déduit de la langue classique, sauf quelques exceptions locales ou accidentelles, sans qu'il y ait à faire intervenir, comme par exemple dans le languedocien et le provençal, des causes efficientes particulières, je veux dire des

forces plastiques ou conservatrices distinctes de celles qui ont donné sa forme à la langue classique.

On compte ordinairement dans nos langues neuf espèces de mots. Nous les diviserons en trois classes, dont chacune fera l'objet d'un livre distinct, le premier traitant des mots déclinables, le second du verbe, le troisième des mots invariables.

### LIVRE PREMIER

### **DÉCLINAISON**

Lorsque la langue d'oc commença, en même temps que la langue d'oil, à se dégager du latin populaire, les flexions casuelles étaient en train de disparaître dans ce dernier idiome. La première déclinaison en avait déjà probablement perdu toute trace<sup>2</sup>, et les autres ne distinguaient plus que deux cas: le nominatif, remplissant toujours le rôle de sujet, et l'accu-

'Quelques exemples, en attendant la conclusion de cet ouvrage, où ceci sera repris et développé, me feront bien comprendre:

Le languedocien et le provençal disent, comme le castillan, son, sa, ses, au lieu de leur, conservant ici l'usage latin, que le limousin, comme la langue classique, n'a pas adopté.

Le languedocien donne des pluriels sensibles (es) aux substantifs dont le radical se termine en s (ex.: pas, passes). Ces formes sont étrangères au limousin comme à la langue classique pure.

Le languedocien et le provençal allongent en igu. le prétérit des verbes en ir (partiquet). Ces formes, étrangères à la langue classique, le sont aussi au limousin correct.

<sup>2</sup> C'est ce qu'on est autorisé à conclure de la présence en très-grand nombre, dans les textes mérovingiens, de nom. plur. en as. Cette forme devait être habituelle au latin populaire: elle était du reste fort ancienne. Nonius en relève un exemple dans Pompeius Præco: Lætitias insperatas mihi irrepsere in sinum. (Voir Burnouf, Gram. lat.. § 120. note, et A. Boucherie, Vie de sainte Euphrosyne, p. 28.)

satif, qui cumulait avec ses propres fonctions celles de tous les autres cas obliques<sup>4</sup>.

On sait que ce débris de la déclinaison latine fut conservé longtemps par la langue d'oil et par la langue d'oc, et que le caractère particulier d'archaïsme qu'elles en ont reçu est ce qui les distingue le plus, d'une part, d'elles-mêmes dans leur état moderne, et, d'autre part, de tous les autres idiomes romans, à quelque moment de l'histoire de ces derniers qu'on les y compare.

Simple produit dans le principe de la dérivation, je veux dire résultat absolument fatal du seul jeu des lois phonétiques, cette déclinaison, ainsi reçue par la langue naissante à l'état de ruine, ne tarda pas à devenir l'objet d'un essai de restauration partielle et de régularisation. L'analogie s'y appliqua, mais timidement, sans ensemble et comme avec le pressentiment de la vanité d'une pareille entreprise, pour y introduire, ici par retranchement, là par addition, des distinctions casuelles que la dérivation n'avait pas données<sup>2</sup>.

Tout porte à croire que ces distinctions, même celles qui étaient étymologiques, restèrent toujours peu observées du peuple, chez qui s'effaçait rapidement le sentiment des cas, devenu de plus en plus étranger au génie de la langue, tandis que l'instinct, cette fois large et vrai, de l'analogie, le portait à faire disparaître, en ramenant tout au type le plus simple, les anomalies d'une déclinaison qui laissait complétement en dehors de son système un nombre considérable 3, plus du tiers

<sup>4</sup> Même, dans beaucoup de mots de ces déclinaisons, soit au singulier, soit au pluriel, soit au singulier et au pluriel à la fois, le nominatif et l'accusatif devaient se confondre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ex.: la suppression de l's au nom. plur. des noms masc. de la 3° déclin. (fraire = fratres), l'addition de l's au nom. sing. des noms terminés autrement en latin (mars = mare, verges = virgo).

<sup>3</sup> Savoir, tous les noms provenant de la 1<sup>re</sup> déclinaison latine ou qu'on avait formés sur son modèle et, de plus, tous ceux qui se dégagèrent avec une siffiante en finale.

peut-être, des noms de la langue, et n'y admettait qu'à demi la moitié du reste 4.

Ceci n'est pas seulement une conjecture. On sait en effet, par le témoignage de Raymond Vidal de Bezaudun<sup>9</sup>, que, de son temps (XIIIe siècle), les noms dans lesquels la langue écrite distinguait le cas sujet du cas régime n'avaient guère dans l'usage commun qu'une forme pour chaque nombre, sans s au singulier, en sau pluriel. La déclinaison à deux cas n'était donc plus dès lors, et sans doute depuis longtemps, qu'une plante sans racines, artificiellement conservée par les lettrés pour leur seul usage, et qui, si la tradition littéraire venait à subir quelque notable affaiblissement, devait achever promptement de périr. C'est ce qui eut lieu dans le XIVe siècle, malgré les efforts tentés par l'école érudite des troubadours de Toulouse, dont le code pédantesque fournit lui-même la meilleure preuve de l'impossibilité du succès de ces efforts \*. Il n'y eut plus dès lors, dans la langue écrite non plus que dans la langue parlée, de cas sujet ni de cas régime, et la déclinaison se réduisit à marquer seulement le nombre et le genre, rapports dont le sentiment, loin de s'effacer comme celui des cas, s'était au contraire fortifié et étendu.

Parmi les mots qui se déclinent, les uns servent à désigner les personnes ou les choses, soit par leur nom, soit par le rôle qu'elles jouent dans le discours: ce sont les substantifs et les pronoms. Les autres servent, soit à qualifier les personnes ou

<sup>&#</sup>x27;Savoir, tous les noms féminins d'une autre désinence que a. Ex.: sing. suj. razos, rég. razo; plur. suj. et rég. razos. La règle de l's, comme on l'a appelée, ne s'appliquait au pluriel qu'aux noms masculins. (Voir Hugues Faidit et Raymond Vidal, 2° édit., p. 4-8 et p. 77.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. Grammaires provençales de Hugues Faidit et de Raymond Vidal, 2º éd., p. 74, 75, 77, et l'introduction de M. Guessard, p. xxxiv-xxxv

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. les Leys d'amors, t. II, p. 152, 154, de las Termenatios dels cazes. Ce passage montre clairement que l'ancienne déclinaison à deux cas n'était plus alors depuis longtemps, même pour les lettrés, que comme celle d'une langue morte, qu'il fallait apprendre dans les livres et qu'on ne pouvait apprendre que là.

les choses, soit à les déterminer plus ou moins précisément: ce sont les adjectifs qualificatifs et les adjectifs déterminatifs. Les adjectifs qualificatifs correspondent aux substantifs, dont ils remplissent d'ailleurs souvent la fonction et à qui réciproquement ils cèdent souvent la leur, et ils suivent les mêmes règles de déclinaison. Les adjectifs déterminatifs, qu'on pourrait aussi appeler pronominaux, jouent, comme adjectifs, un rôle analogue à celui des pronoms, des radicaux desquels ils sont pour la plupart formés, et dont ils suivent en général les règles de déclinaison.

Je passe à l'examen particulier de chacune de ces espèces de mots.

### CHAPITRE PREMIER

### SUBSTANTIF

### I. — Déclinaisons anciennes

Avant d'étudier, dans le limousin actuel, la déclinaison du substantif, il convient de présenter le tableau sommaire des flexions casuelles de l'ancienne langue. Il y faut distinguer. sous ce rapport, quatre déclinaisons.

#### PREMIÈRE DÉCLINAISON

Celle-ci, qui correspond à la première déclinaison latine, n'a jamais eu de cas proprement dits, le sujet et le régime y ayant eu toujours la même forme : a au singulier, as au pluriel. Il faut excepter, d'après Hugues Faidit, les deux noms

'L'adjectif qualificatif et le substantif sont d'ailleurs souvent confondus sous la dénomination de *nom*. Ils se confondent aussi par leur origine, le substantif n'étant qu'un ancien adjectif dont l'emploi s'est restreint à désigner, parmi toutes les choses auxquelles il pouvait s'appliquer, celle qui parut posséder au plus haut degré ou plus exclusivement la qualité exprimée par lui

masculins propheta et papa, qui, au pluriel, distinguaient le sujet (li propheta) du régime (los prophetas).

#### DEUXIÈME DÈCLINAISON

Cette déclinaison ne renferme que des noms masculins, et elle les renferme presque tous. Elle correspond essentiellement à la deuxième déclinaison latine en us, bien qu'elle comprenne en grand nombre des substantifs qui, originairement, avaient une autre désinence (er, um) ou qui appartenaient à une autre déclinaison. C'est le type complet de la déclinaison provençale. En voici le paradigme <sup>3</sup>:

Sing. suj. ans (annus). Plur. suj. an (anni).

- rég. an (annum). - rég. ans (annos).

J'ai déjà dit comment les noms originaires de la troisième déclinaison latine avaient été conformés à ce type par la suppression de l's au nominatif pluriel. Ceux, de toute origine, terminés autrement qu'en s au nominatif singulier, la reçurent au contraire à ce cas. Mais la règle souffrit ici de fréquentes exceptions, et pour certains noms, par exemple ceux en er d'origine, tels que paire, les textes la montrent plus souvent violée que respectée.

### TROISIÈME DÉCLINAISON

Cette déclinaison comprend tous les noms féminins (d'origine ou devenus tels) qui ne se terminent pas en a. Elle correspond

<sup>&#</sup>x27;Les Leys, d'amors (tom. II, p. 158) étendent l'exception à tous les substantifs masculins de cette déclinaison. Dans les plus vieux textes, ces substantifs sont considérés comme féminins: la papa, la propheta, la psalmista. Dans les textes plus récents, ils sont tantôt féminins (las prophetas, trad. de Bède, dans Bartsch, 230, 41;—la rostra papa, Guillem Figueira, ibid., 200, 23), tantôt masculins (al papa, chanson de la Croisade, ibid., 184, 17; — lo papa, Raimond de Cornet, ibid., 346, 34), comme ils devaient rester.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans c-tte déclinaison, comme dans les suivantes, z se substituait à s après une dentale : pratz, salutz, vertatz, etc.

à la troisième déclinaison latine parisyllabique; en voici le paradigme:

Sing. suj. tors (turris). Plur. suj. tors (turres).

— rég. tor (turrem). — rég. tors (turres).

La plupart des substantifs que renferme cette déclinaison, et un assez grand nombre de ceux qui sont compris dans la précédente, appartenaient à la troisième déclinaison latine imparisyllabique, c'est-à-dire qu'ils avaient au nominatif singulier une syllabe de moins qu'aux autres cas (Ex.: fons, fontem; -dolor, dolorem). Ceux qui étaient monosyllabes au nominatif singulier devinrent tels aux autres cas, par suite de l'élision nécessaire de l'e des flexions em, es. Quant à ceux qui avaient deux syllabes ou un plus grand nombre au nominatif singulier, les deux formes sous lesquelles ils se dégagèrent durent, en vertu des lois phoniques, rester pour la plupart imparisyllabiques 4. Ainsi, de soror, sororem, durent venir et vinrent en effet sor, seror. Mais, sauf un petit nombre d'exceptions, la forme du cas sujet fut immédiatement abandonnée, et l'on donna sa fonction à celle du cas régime , que l'on munit à cet effet de l's de flexion. C'est ainsi que, pour ratio, rationem, par exemple, qui avait dû donner au début, outre raison ou raiso, un nominatif comme raice, on ne trouve jamais dans aucun texte, si vieux qu'il soit, que razos, razo.

C'est de cette manière que furent ramenés au type régulier de la deuxième et de la troisième déclinaisons provençales tous les substantifs imparisyllabiques, à crément bref ou long, du latin, moins ceux, en assez petit nombre, qui composent la quatrième déclinaison.

'Ce fut le cas de tous les substantifs à crément long. Parmi les substantifs à crément bref, il n'y avait que ceux qui se terminaient, au nominatif singulier, en r ou en l, qui pussent devenir parisyllabiques. Ainsi les deux formes arbor et arborem durent donner albre l'une et l'autre; mais homo, hominem, donnèrent hom, ome; — comes, comitem, donnèrent coms, comte.

<sup>2</sup> Tel fut aussi, très-probablement, le cas des monosyllabes. Cela est certain pour flor, puisque le cas sujet est flors et non flos

### QUATRIÈME DÉCLINAISON

A la règle qui vient d'être mentionnée, et d'après laquelle le nom. sing. de la déclinaison latine imparisyllabique ne donna pas de dérivés en provençal, il n'y eut d'exception systématique que celle qui concerne les substantifs originairement terminés en tor, toris,—o, onis. Ces substantifs, qui sont tous masculins, composaient, avec quelques autres de terminaisons diverses, dont un seul, sor, est féminin, la quatrième déclinaison provençale, laquelle a pour caractère essentiel de déplacer l'accent. Ex.:

```
Sing. suj. pastre (pastor).

— rég. pastor (pastorem).

— rég. pastor (pastorem).

— rég. pastors (pastores).

— rég. pastors (pastores).

— Plur. suj. lairo (latrones).

— reg. lairo (latronem).

— reg. lairos (latrones).
```

La plupart des noms de ce dernier type perdirent complétement, au nominatif singulier, conformément aux lois phoniques, leur voyelle terminale. Tels furent falx (falco), Ucs (Hugo), companhs, fels, glotz, etc.

Une fausse analogie fit souvent ajouter une s, qui n'était ni étymologique ni nécessaire, au cas sujet des noms de cette déclinaison. Cette faute fut assez rarement commise dans les noms terminés en  $e^4$ ; elle fut, au contraire, générale dans ceux dont la désinence était une consonne, comme on vient de le voir dans les exemples cités tout à l'heure (falx, etc.).

A cette déclinaison appartiennent encore, comme je l'ai déjà noté, quelques mots isolés qui n'y doivent figurer que par exception; car leurs analogues sont entrés dans la seconde ou dans la troisième déclinaison, par suite de l'abandon qu'ils ont fait de la forme dérivée de leur nominatif singulier latin. De ce nombre sont les suivants:

<sup>4</sup> L'absence normale de l's, au nominatif singulier des noms tels que pastre, pastor, fut probablement ce qui conduisit, par fausse analogie, à laisser aussi le plus souvent sans s le nominatif singulier des noms en m à accent fixe, tels que paire. (Voir ci-dessus, page 176.)

Abas, abat (abbas, abbatem). Éfas, efant (infans, infantem). Neps, nebot (nepos, nepotem). Sénher, senhor (senior, seniorem). Sor, seror (soror, sororem).

Ce dernier, qui est féminin, suivait naturellement la règle générale des noms féminins, c'est-à-dire qu'au pluriel il faisait le nominatif en s comme les autres cas. Contrairement à ce qui a eu lieu pour les quatre premiers noms de la liste, c'est, comme en français, sous la forme du nominatif singulier que nous l'avons conservé. On voit d'ailleurs, par les textes, que cette forme prévalait déjà sur l'autre dès les plus hauts temps.

Un certain nombre de substantifs ne se laissent pas ranger dans les cadres qui précèdent. Ce sont ceux qui se dégagèrent avec une sifflante (originaire ou produit d'une transformation) au radical, tels que emperairitz (imperatric-em), pas (passus). Ceux-là restèrent toujours privés de flexions casuelles. Mais comme, tandis que s'effaçait le sentiment des cas, celui des nombres conservait sa vivacité, la langue, qui ne tenta rien nulle part pour faire revivre les cas de ces substantifs, donna de très-bonne heure, dans quelques dialectes, des pluriels sensibles à la plupart d'entre eux.

La forme du cas régime était, dans les deux nombres, celle

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dans ceux de ces mots où la sifflante provenait, comme ici, d'un c, elle se doubla généralement d'un t, dont l'effet fut d'abréger la voyelle antécédente. Autres exemples: crucem, crotz; — vocem, votz; — perdicem, perditz; — vervecem, berbitz; — pacem, patz; — vicem, vetz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le languedocien, par exemple. On trouve déjà corses, pluriel de cors (corpus), dans un document en ce dialecte de 1178. (V.Bartsch, Chrestom., col. 95.) Cf. l'espagnol dios, dioses. — Dans le patois angoumoisin, on donne de même des pluriels sensibles en es à quelques pronoms. Ex.: leures = leurs, queles = ces. Prononcez l'es final de ces mots comme dans l'article les.

qui était le plus fréquemment employée. Or, on vient de le voir, tous les noms sans exception, au pluriel, l'avaient en s. De plus, tous les noms féminins, sans exception, avaient aussi leur sujet pluriel en s, tandis qu'un certain nombre de noms masculins et tous les noms féminins en a ne recevaient d's à aucun cas du singulier. De là résultait que l's devait, dans le discours, se montrer attachée à un nom pluriel au moins trois fois contre une qu'on la trouvait attachée à un nom singulier, et n'apparaître au singulier qu'à peu près une fois sur quatre. Il n'en fallait pas davantage pour que, lorsque le sentiment des cas se fut effacé, l's ne parût plus que la flexion nécessaire du pluriel, et l'absence de l's le signe essentiel du singulier.

Aussi, absence de l's au singulier, présence de l's au pluriel, telle fut la règle fort simple de la déclinaison nouvelle qui s'établit, au XIVe siècle, sur les ruines de l'ancienne, et qui dure encore. C'est, en effet, de la présence au pluriel d'une s qui manque au singulier que résulte, en général, dans les dialectes actuels de la langue d'oc, la distinction des nombres. Mais, dans quelques-uns, cette s n'a conservé qu'une existence pour ainsi dire virtuelle. Le limousin est un de ces dialectes; la prononciation, sauf quelques exceptions déjà notées, ne la fait plus sentir, et la différence du pluriel au singulier y résulte aujourd'hui essentiellement de l'allongement de la finale, compensatif de la chute de l's. Mais, comme à cette différence générale s'en ajoutent, selon les désinences, de particulières, et qu'il y a d'ailleurs des substantifs qui conservent au pluriel la même forme qu'au singulier, une énonciation si sommaire ne saurait ici suffire. Il faut entrer dans le détail, et, pour cela, je dois distinguer en limousin quatre classes ou, si l'on veut, quatre déclinaisons différentes de substantifs.

### II. — Déclinaisons actuelles

### PREMIÈRE DÉCLINAISON

| Singul.     | Pluriel |
|-------------|---------|
| ŏ           | ã       |
|             | _       |
| Lat. rosa,  | rosas.  |
| Prov. rosa, | rosas.  |
| Lim. rôso,  | rôsā.   |

Cette déclinaison correspond exactement à la première déclinaison latine et à la première déclinaison provençale. L'affaiblissement de l'a bref du singulier en ŏ est, comme on l'a vu, un fait général en langue d'oc. Dans d'autres dialectes, tels que le languedocien et le gascon, cet affaiblissement a gagné aussi l'a long du pluriel (roso, rosos). En provençal moderne, où le même affaiblissement a eu lieu, l's étant tombée comme en limousin, toute distinction des deux nombres s'y est effacée.

La chute de l's au pluriel doit être fort ancienne dans notre dialecte; mais il est difficile de constater directement à quelle époque elle remonte, cette consonne ayant été par tradition maintenue là comme ailleurs, dans l'écriture, pour marquer le pluriel et la quantité, longtemps encore après qu'elle s'était effacée dans la prononciation<sup>2</sup>. Quant à l'affaiblissement en o de l'a bref du singulier, on a des preuves qu'il remonte,

¹ Il faut excepter le sous-dialecte de Montpellier, où l'a tant du pluriel que du singulier, est resté a (rosa, rosas).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est, du reste, le double rôle qu'attribuent encore aujourd'hui à cette consonne la plupart de ceux qui écrivent dans notre dialecte; car, non-seulement ils la maintiennent au pluriel des noms, mais encore ils l'ajoutent aux infinitifs des verbes. (Ex.: parlas = parler.) Cette confusion orthographique, dont les anciens textes offrent aussi des exemples (voir ci-après, pag. 188), est sans doute ce qui a conduit un Allemand trop crédule (Schnackenburg, je crois) à émettre cette assertion extraordinaire, qu'en limousin l'r finale des infinitifs se change en s.

en limousin comme dans les autres dialectes, au moins au XVe siècle.

Cette déclinaison est essentiellement la déclinaison féminine, comme en latin et comme dans l'ancienne langue, bien qu'elle comprenne aussi et même en plus grand nombre, par suite d'accidents divers et de fausses analogies, des noms masculins. Elle renferme:

1º Tous les noms féminins ou masculins compris dans la première déclinaison de l'ancienne langue qui ont survécu, tels que fénno, fénna, pâpo, pápa;

2º Plusieurs noms originairement en anus ou anis et qui appartenaient, dans l'ancienne langue, selon leur genre, à la deuxième ou à la troisième déclinaison. Grâce à la chute complète de l'n et à l'effacement des flexions proprement casuelles, les désinences de ces noms sont devenues identiques avec celles de la première déclinaison, et c'est pour cela que nous croyons devoir les y classer. Ils sont, du reste, peu nombreux. En voici la liste à peu près complète, à ce que je crois, pour Nontron, du moins. Un seul, le premier, est féminin:

```
mo, mâ = ma, mas (manus).

po sans pluriel = pa ou pan (panis).

auto sans pluriel = autan (altanus).

Sen Junio (n. pr. de ville) = San Junian (S. Junianus).

Moueicido (n. pr. de ville) = Muycida (Mussidanum).
```

A ces substantifs il faut ajouter l'adjectif germo, germà = germa, germas (germanus). En bas-limousin on dit de même chrestio (christianus);

3° Les noms féminins empruntés au français et qui se terminent, dans cette langue, en e muet, que cet e muet provienne d'ailleurs d'un a latin, ce qui est le cas de beaucoup le

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Déjà tel dans des textes de Limoges du XV° siècle. Le pluriel y est pas, selon la règle.

plus fréquent, ou de toute autre origine. Ex.: chopine, chopino; — mère, mêro<sup>1</sup>.

Exception: louange, que nous avons fait du masculin en lui en donnant les flexions (e-ei);

 $4^{\circ}$  Un certain nombre de noms masculins empruntés au français, en e muet dans cette langue, et auxquels nous avons imposé abusivement, tout en leur conservant leur genre, les flexions féminines  $\delta$ ,  $\bar{a}$ . Cette faute paraît plus fréquente à Limoges qu'à Nontron<sup>2</sup>. Ex.:

fr. reste, — resto, restās.

maire, — mêro, mêrā.

père, — pêro, pêrā 4.

camarade, — caramádo, caramadā.

scrupule, — escrupulos.

russe, — rūsso, rūssā.

Bonaparte, — Bounaparto.

gendarme, — jandarmo, jandarmā.

A ces substantifs ajoutons les deux suivants: emplanco, emplanca (homme présomptueux, vaniteux), et oustièro, oustièra, qui a le même sens que la locution française gueux de l'ostière. C'est sans doute ce dernier mot qui, usurpant la signification du tout, a donné naissance à notre oustièro. Quant à emplanco, je n'en découvre pas l'étymologie.

- <sup>4</sup> Au sens de religieuse (lá méra dou couvent). Au propre on dit mai, rarement maire.
- <sup>2</sup> La même faute se remarque, mais bien plus fréquemment, dans le languedocien, et particulièrement dans le sous-dialecte de Montpellier. Elle y est plus sensible que chez nous, en ce que l'a, en lequel l'e français masculin s'est changé, n'y subit d'affaiblissement ni au singulier, ni au pluriel. Ex.: pèra, frèra, lou resta. silença (silence), blama (blame), acta (acte), zèla (zèle).
  - <sup>3</sup> A Limoges, ce mot est devenu féminin, ce qui fait cesser l'anomalie.
- <sup>4</sup> Seulement dans l'acception de religieux ; au sens de *genitor*, on ne dit que pai, rarement paire.
  - <sup>8</sup> Inusité au pluriel, au moins chez nous, à ce que je crois.

Remarque I<sup>re.</sup> — En vertu de la règle générale énoncée dans la phonétique, chap. III, 3° section, quand la pénultième d'un substantif de cette déclinaison est l'une des diphthongues ai ou au, cette diphthongue s'affaiblit devant l'a long du pluriel, savoir : ai en ei, et au en óu<sup>4</sup>. Ex.: aigo (aqua), eigā; — aucho (auca), óuchā. — Si la pénultième est un a simple et non en position, cet a, nécessairement long au singulier, s'abrége au pluriel: câno, cánā. Là s'arrête, à Nontron, l'affaiblissement; mais, à Limoges, il va jusqu'à la mutation de l'a en o: châbro, chobrā. — Les autres voyelles ne subissent aucun changement, et elles conservent au pluriel la quantité du singulier.

Ces changements doivent être anciens dans la langue; mais il n'est pas facile de déterminer l'époque à laquelle ils remontent, parce qu'on a jusqu'à nos jours continué d'écrire, conformément à la tradition, au et ai, au singulier comme au pluriel, bien que le son, de l'un à l'autre nombre, eût varié. Le plus ancien exemple que je trouve de 6u = au dans un nom féminin en a, c'est-à-dire à la tonique, se rapporte à l'année 1514: c'est, dans les registres consulaires de Limoges, p. 73, chousas, plusieurs fois répété. Chousas alterne, dans ce même texte, avec chausas, qui s'y rencontre d'ailleurs plus fréquemment, et il est clair que c'est une faute d'orthographe du scribe. Mais cette faute est précieuse en ce qu'elle indique la vraie prononciation de chausas et, en général, de au au pluriel des mots analogues.

Quant à ei pour ai tonique au pluriel d'un nom en a, je n'en puis découvrir aucun exemple ancien dans les textes que j'ai à ma disposition; mais j'y trouve assez fréquemment ei = ai avant la tonique (par ex.: peyri = payri dans un texte de 1436 (Lim. historique, p. 411), feyssou = faysso, dans les registres consulaires de Limoges, p. 14, année 1508), ce qui permet de supposer que, conformément à ce qui se passe aujourd'hui (V. *Phonétique*, p. 45), ai s'affaiblissait en ei dans l'un comme

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A Limoges, aujourd'hui, on ne dit plus que o. Ex.: chauso, chosa.

dans l'autre cas, et que caissas, par exemple, se prononçait dès lors queissa comme aujourd'hui.

REMARQUE II.—Dans des documents limousins du XVº et du XVI° siècle, on voit souvent la désinence e alterner, au singulier des noms de cette déclinaison, avec l'ancienne désinence a et avec la nouvelle désinence o, qui devait définitivement prendre sa place de l'et e n'avait pas là probablement sa valeur propre, et il devait servir seulement à figurer par à peu près le son affaibli, mais sans doute encore indistinct, qu'avait pris l'a à cette place. Quoi qu'il en soit, on constate aujourd'hui quelquefois, mais rarement et accidentellement, cette mutation d'a final atone en e (au lieu de o) dans le bas Limousin. Dans la Marche et sur les limites occidentales du dialecte, elle est constante. Même, de ces côtés, c'est en un son presque identique à l'e muet français que l'a primitif s'est affaibli.

REMARQUE III. — Les noms de cette déclinaison ont, au point de vue de l'accent, ce caractère commun que leur voyelle désinentielle est atone et qu'ils sont conséquemment paroxytons<sup>3</sup>. Il faut excepter ceux qui proviennent de noms latins en anus, anis, dont l'a, en devenant o, a gardé son ac-

- <sup>4</sup> Ex.: chauso cerlaine. ma paubre arma, ouro incertaine, la diche esglieso (Testament d'un gentilhomme de la basse Marche (près de Bellac), 1475, dans Bull. de la Soc. archéol. et hist. du Limousin, année 1846, p. 58-60.) Dans ce texte, a, contre l'ordinaire à cette date, est très-rare, o fréquent, e plus fréquent encore. Dans les registres consulaires de Limoges (1508 à 1520), a se rencontre aussi très-rarement, et e y est beaucoup plus fréquent que o.
- <sup>2</sup> On sait que, dans plusieurs variétés du languedocien, cette même mutation a lieu d'une façon constante. (Voir Revue des langués romanes, t. I, p. 102, article de M l'abbé Vinas; p. 147, article de M. de Tourtoulon.)
- <sup>3</sup> Ils conservent, bien entendu, ce caractère au pluriel, comme je l'ai déjà noté, malgré l'allongement qu'y subit leur désinence. J'insiste ici sur ce point, parce que c'est là fréquemment une pierre d'achoppement pour les étrangers, et aussi pour les indigènes, lorsque, sans connaissance suf-lisante de la prosodie, ils se mèlent de rimer. C'est ainsi que dans les œuvres de l'abbé Ribierre, qui fut curé de Rochechouart, on trouve pau

cent', et de plus un certain nombre d'autres provenant pour tant de la première déclinaison latine ou provençale, mais chez lesquels l'accent tonique a dû, conformément aux exigences phoniques de notre dialecte, s'avancer de la pénultième sur la désinence. Ce sont ceux où la finale est immédiatement précédé d'un i ou d'un u tonique, tels que via, gruo. Grâce à la contraction que nous imposons toujours aux voyelles consécutives, l'accent a passé de l'i et de l'u demiconsonnifiés sur la finale, et l'on a eu vió, viá, gruó, gruá monosyllabes, au lieu de vío, vía, gruío, gruã. C'est ainsi qu'ont été traités la plupart des noms de formation provençale (par le suffixe ia = fr. ie), tels que cavalaria, tricharia, paria, ainsi que des noms français en ie que nous avons empruntés, comme ménagerie, gendarmerie, etc. ?

douzaine, à chaque page, des vers comme ceux-ci, faits en dépit de la mesure et de la rime:

> Di sas meliours *obras* ny o tonjour quauquo târo.... Di tas chansous ny en o que soun trop charmen*tas*....

Bras et tas sont, dans ces vers, des syllabes atones qui ne peuvent ni rester à la césure, ni rimer à elles seules, pas plus que vres et tes des mots français correspondants æuvres et charmantes.

- 'Même quelques-uns de ceux-ci sont devenus paroxytons, sinon généralement, du moins dans la prononciation la plus ordinaire, par suite du recul de l'accent. Ainsi on dit lou ven d'auto et non d'auto (ventus altanus), Sen Júnio, plutôt que Sen Junio (Sanctus Junianus). De même l'adjectif germanus est plutôt chez nous gérmo que germó. Ce recul de l'accent, en de pareils mots, s'explique facilement par l'affaiblissement préalable de l'a en o et par l'instinct de l'analogie qui porte à rendre semblables en tout tous les noms de la même désinence.
- <sup>2</sup> J'ai déjà noté (1<sup>re</sup> partie, chap. 111, I tonique, et chap. v1, III, B) que plusieurs des noms en ia pr., ie fr., ont pris chez nous la forme iyo par une sorte de développement de l'i. Ce développement de l'i ne se produit pas dans les noms en aria (fr. erie), qui sont de beaucoup les plus nombreux. Là ia devient toujours ió (monos.). Il n'a lieu que dans les autres désinences, mais non pas d'une manière constante. Ainsi on dit jalousiyo, vileniyo, mais aussi souvent jalousió, vilonió. Le nom propre Marie a aussi deux formes, Marió et Mariyo; les mots suivants et quelque, sametriyo.

Dans plusieurs noms en ia, qui paraissent d'erigine savante en pro-

REMARQUE IV.—Dans le provençal moderne, les noms à finale en ia atone, et conséquemment monosyllabe, de l'ancienne langue, tels que gloria, ont cette finale réduite à i par l'effet d'une confusion avec les noms en ius ou ium originaire, tels que cameterium, dont c'est la désinence régulière. Ex: glori, memori, siénci. Cette faute est rare chez nous. Je n'en connais d'exemple à Nontron que óudâci (audacia), usité concurremment avec óudaço; mais, en bas-limousin, elle paraît assez fréquente. Ex: murali = muralha (muralia). De même chanili = chanilha, bien qu'ici lh provienne de cl et non de li.

### DEUXIÈME DÉCLINAISON

| Singul.<br>ĕ |          | Pluriel<br><i>ei</i> |  |
|--------------|----------|----------------------|--|
|              |          |                      |  |
| Lat.         | turturem | turtures             |  |
| Prov.        | tortre   | tortres              |  |
| Lim.         | tourtre  | tourtrei             |  |

Les flexions de cette deuxième déclinaison sont celles qui sont propres à la troisième déclinaison latine. Mais elles devinrent, dès le début de la langue, communes à tous les noms autres que ceux en a, qui, en vertu des lois phoniques, purent conserver une voyelle flexionnelle. Ainsi e de patrem, patres, u et o de populum, populos, donnèrent également e dans paire, paires, et dans pople, poples.

Ces flexions sont aussi celles que l'on a attribuées à tous les noms qui, ayant perdu les leurs dans leur passage du la-

vençal comme en français, l'accent se trouve aujourd'hui chez nous, par suite probablement d'un recul subséquent, à la même place qu'en latin. Ex.: coumédio. ceremoúnio, cópio. Nous disons de même, à tort ou à droit, eicúrio (== fr. écurie) plutôt que eicurio. Fanteisio nous vient-il du français fantaisie ou du pr. fantasia? Il a dans tous les cas l'accent sur ei. Je ne sais quelle était l'accentuation de malaptia et de malaudia; mais on dit à Nontron maladio, qui est le premier; à Limoges malaúdio, qui est le second.

tin à la langue d'oc, les ont plus tard voulu reprendre dans le développement de la langue, ainsi qu'aux noms masculins en e muet que nous avons empruntés au français, sauf le petit nombre de ceux qui ont été introduits abusivement dans la première déclinaison et dont nous avons ci-dessus mentionné la plupart.

Cette déclinaison comprend donc:

1° Tous les noms survivants de la deuxième et de la troisième déclinaison de l'ancienne langue, qui faisaient en e le cas oblique du singulier et en es celui du pluriel, tels que aubre (m.), dete (debitum) (m.), tortre (f.);

2º Les noms des mêmes déclinaisons qui, dépourvus à l'origine de voyelle flexionnelle et restés tels dans l'âge classique de la langue, en ont reçu une plus tard. Le nombre est plus grand des adjectifs que des substantifs qui ont été ainsi allongés. De ces derniers, il n'y a guère que des noms en m final. Ex.: crim, crime; — vim, vime; — verm, verme; — fam, fome. Mais fome ne se dit pas à Nontron; cette forme est celle de Périgueux et des environs. Nous disons seulement fam et de même fem (= fimus);

3º Les mots français masculins à e muet final que nous nous sommes appropriés, sauf ceux, déjà exceptés, qui ont passé abusivement dans la première déclinaison.

Notre deuxième déclinaison renferme en outre un certain nombre de substantifs en re, surtout aire (= átor), originaires de la quatrième déclinaison de l'ancienne langue, tels que sartre, chantaire. Contrairement à la règle générale, c'est d'ordinaire, en de pareils mots, la forme du cas sujet singulier qui a prévalu sur celle du cas régime, et, lorsqu'on a conservé les deux, ç'a été comme deux mots synonymes mais distincts, et non comme deux formes à fonction différente d'un seul et même mot. Cette scission remonte au moins au XIV° siècle, comme on le voit par les Leys d'amors, dont les auteurs n'ont plus conscience (V. p. 3) du vrai rapport dans lequel étaient entre eux des mots tels que emperaire et emperador, salvayre et salvador, puisqu'ils donnent à emperador

et à salvador l's flexionnelle du nominatif singulier. Une fois envisagés comme des noms complets par eux-mêmes, ces substantifs en re reçurent naturellement une s au pluriel, ce qui les rendit identiques à ceux de même désinence, tels que paire, fraire, qui appartenaient d'origine à la deuxième déclinaison.

Enfin il faut encore classer dans cette déclinaison un petit nombre de substantifs qui s'étaient dégagés sans voyelle flexionnelle et qui n'en ont pas reçu depuis, mais dont la désinence, qui est ou qui représente leur dernière voyelle radicale, est un e bref. Ex.: orfe (orphanum), assale<sup>4</sup> (salicem), paré (pr. parelh = fr. paire), fé (fenum), bé (bonum), ché (canem), endré (pr. endreg ou endreit), valé<sup>4</sup> (pr. vaslet), secré (secretum). Ajoutez les noms français analogues à ces deux derniers, que nous avons empruntés, tels que cabinet (cabiné, plur. cabinei).

REMARQUE Ire. — Cette déclinaison, bien qu'elle renferme, ainsi qu'on l'a vu, quelques substantifs féminins, est essentiellement, en limousin, et plus généralement en langue d'oc, la déclinaison masculine, et c'est le type sur lequel se façonnent les noms nouveaux masculins que la langue créc de l'est substantifs qui la composent ont pour caractère commun, — sauf le petit nombre de ceux qui font l'objet de l'alinéa précédent,

Li o un tresor cota; ne vou dise på l'endre.

<sup>4</sup> Voir cependant, pour les noms tels que ces deux derniers, la note 1'e de la page 112.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous donnons ici à *endre* et à *vale* l'accentuation régulière; mais, en réalité, dans la prononciation ordinaire, l'accent de ces deux mots recule sur la voyelle initiale, ce qui les rend plus conformes au type de leur déclinaison. Voici, comme exemple, un vers de Foucaud, où *endre* rime avec le verbe *vendre*:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Je ne dis pas qu'elle emprunte, car les noms français masculins terminés autrement qu'en e muet, ou en et, é, se rangent dans les diverses subdivisions de la troisième ou de la quatrième déclinaison (voir ci-après), où leur désinence les appelle.

— que leur désinence est une flexion véritable distincte du radical et que cette désinence est atone.

REMARQUE II. — J'ai déjà noté (*Phonétique*, ch. V, S) qu'en bas-limousin la chute de l's finale n'est pas compensée par la diphthongaison de l'e précédent en ei. Les noms de notre deuxième déclinaison ont donc, dans cette variété de notre dialecte, le pluriel semblable au singulier.

REMARQUE III. — Le changement de es en ei, aussi bien au pluriel des noms en e que dans les autres cas où il se produit, paraît fortancien dans notre dialecte. On le constate déjà dans des textes du XIV° siècle (voir Limousin historique, passim), et il devient de plus en plus fréquent dans l'orthographe, à mesure qu'on se rapproche de notre époque. A la vérité, c'est presque toujours eis ou eys qu'on écrivait ; mais il est probable qu'on ne prononçait pas l's (pas plus que celui de l'as du pluriel de la première déclinaison). Cela peut être induit d'abord de son absence qui se remarque quelquefois , et en second lieu de la

Ex.: autreys (1394, Lim. historique, p. 192; autreys arneys (1416, ibid., p. 406); usaigeys, venerableys homeys, prebtreys (1508. Registres consulaires de Limoges, p. 15). Je trouve déjà entrepreis = entrepres dans Arnaut de Mareuil (Domna genser que no sai dir), à la rime, et même sans s, également à la rime, dans Bertran de Born (Pos als baros enoja elor pesa), Mansei, Francei, Valei = Manses, Frances, Vales.

Dans une Prière à Notre Dame des Sept Douleurs, publiée par M.P. Meyer dans la Romania, I, p. 409, que ce savant croit de la fin du XIV° siècle et qui a dû être transcrite, sinon composée, par un Limousin, je lis, v. 6, preys (= pres), et sans s, v. 69, cortey = cortes. Le même document offre, v. 47, deychargada (où ey = es) et eys = es (lat. est).

<sup>2</sup> Ex.: preytade, dans le même texte que prestat (1508), dimercrei avec dimercres et dimercreis, eylegit avec eyslegit, deipuey avec despues et deispueys, eytat à côté de estat et de eystat, peytor et pestor (1394.—Lim. hist. p. 193), ey concurremment avec eys et es (est), meytier avec meistier (1403), tramey et trames, etc. Au pluriel des noms en e, l'orthographe traditionnelle es paraît s'être maintenue sans mélange plus longtemps que dans les autres cas, bien que, selon toute apparence, es y fût devenu et aussi tôt qu'ailleurs.

substitution fréquente de eis à eir à l'infinitif des verbes en ere, place où l's ne pouvait évidemment qu'être muette, d'où la conséquence qu'elle devait l'être également ailleurs.

### TROISIÈME DÉCLINAISON

| Singulier      | Pluriel   |
|----------------|-----------|
| bref           | long      |
| <u> </u>       | _         |
| Lat. vicarium, | vicarios. |
| Prov. vicari,  | vicaris.  |
| Lim. vicâri    | vicārī.   |

Les substantifs qui composent cette déclinaison proviennent de la deuxième et de la troisième de l'ancienne langue. Ils ont pour caractère commun d'être terminés par une voyelle appartenant à leur radical, et qui, brève au singulier, s'allonge au pluriel sans autre modification. Dans le plus grand nombre, terminés en i = ium, comme vicari, la désinence est atone. Elle est tonique dans tous les autres.

Cette déclinaison comprend:

1° Tous les substantifs en i atone provenant de noms latins en ium ou eum. Ex.: purgatôri = purgatorium; - empêri = imperium; - <math>oli = oleum;

2º Tous les substantifs en i tonique provenant de noms latins en inum, inem, tels que fi (finem), vezi (vicinum), auxquels il faut en ajouter quelques autres de même désinence, qui n'appartiennent à cette déclinaison que par exception, ayant été soit allongés au pluriel, soit abrégés au singulier, contrairement aux lois phoniques qui gouvernent leurs pareils. Tels sont perdri, berbi, douzi, qui devraient être, les deux premiers brefs au pluriel comme au singulier, le dernier long au singulier comme au pluriel;

<sup>&#</sup>x27;Ex.: esseis = esser(1394), teneis = tener(1424). (Lim. hist., p. 192,197) — Une autre conséquence qu'on doit tirer de ces orthographes, c'est que rétait également muet après ei. Teneir (=tener) se prononçait donc dès lors tenei, de même que homeis devait se prononcer homei, absolument comme aujourd'hui.

3° Tous les substantifs en ou == pr. o ou on (lat. onem pour la plupart), tels que rasou (rationem), meijou (mansionem), char. bou (carbonem), et de plus, par exception, quelques autres de même désinence qui, ayant en provençal cette voyelle sui vie d'une explosive, devraient, d'après la règle, rester brefs au pluriel comme au singulier. Tels sont crou (pr. crotz = crucem), pou (potz = puteum), nebou (nebot = nepotem), nou (not = nodum), lou (lob = lupum);

4° Par exception encore, deux ou trois mots en a et un seul (?) en e, qui, pour le même motif que lou, nebou, etc., qui viennent d'être cités, devraient être brefs au pluriel comme au singulier: pra (prat = pratum), bla (blat = \*bladum), pe (ped = pedem). — Le d de ce dernier mot paraît être tombé dès les plus hauts temps. Dans tous les cas, s'il n'a pu complétement neutraliser l'influence de l's du pluriel, il l'a du moins réduite à son minimum, en empêchant l'e précédent de se diphthonguer<sup>4</sup>;

5° Enfin un subst. en u, gru (= fr. grain), qu'on trouve déjà dans l'ancienne langue.

### QUATRIÈME DÉCLINAISON

Je classe sous cette rubrique, ici un peu abusive, les substantifs qui ont au pluriel la même désinence qu'au singulier, soit qu'il en fût ainsi déjà dans l'ancienne langue, soit que, ce qui est le plus fréquent, cette similitude des deux nombres soit propre au limousin moderne, n'étant que le résultat de la chute non compensée de l's du pluriel.

Ces substantifs sont nombreux; ils ont tous sans exception, outre la similitude des deux nombres, cet autre caractère commun que la voyelle finale, qui appartient toujours au radical, y est toujours aussi la voyelle tonique. Je les diviserai en deux sections principales, la première comprenant les noms

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Non pas en haut-limousin. Là, selon la tendance habituelle, pes est devenu pei. Cf. ci-dessus, 1<sup>re</sup> partie, pag. 115.

terminés par une voyelle longue ou une diphthongue, par une voyelle nasale ou par r; la seconde comprenant les noms terminés par une voyelle brève . Un certain nombre des uns et des autres étaient déjà, je viens de le rappeler, indéclinables dans l'ancienne langue. Ce sont ceux qui y étaient terminés par une siffiante radicale, précédée ou non d'une autre consonne. J'ai déjà dit que quelques dialectes de notre langue, par exemple ceux du Languedoc, du Quercy, etc., ont rendu ces noms (la plupart du moins) déclinables, en leur prêtant au pluriel la flexion atone es (Ex.: pas, passes ). Mais aucune tentative de ce genre n'a été faite, que je sache, sur aucun point du territoire du dialecte limousin.

### A. — Désinence longue, nasale, ou en R

a. — Désinences à voyelle longue.

- 1. â (pr. as). Ex.: pâ (pas), nâ (nas), brâ (bras ou bratz).
- 2.  $\dot{e}$  (pr. es). Ex.: francê (frances), anglê (angles). Désinence exceptionnelle, es, comme on l'a vu, devenant régulièrement ei et non  $\dot{e}$ . Cette exception ne se remarque que dans les noms ethniques, et elle n'est pas générale. A Limoges, par exemple, angles donne anglei, comme espes donne eipei.—Pour  $\dot{e} = e\ddot{u}$ . el, voir ci-après  $e\ddot{u}$ .
- 3. iê (pr. ier = lat. arium). Ex.: bergiê (bergier), graniê (granier), periê (perier).
- 'C'est d'après la prononciation nontronnaise que j'établis ces catégories; il se peut qu'ailleurs plusieurs des noms de la 2° section de cette quatrième déclinaison soient plutôt à classer dans la troisième déclinaison, c'est-à-dire qu'ils allongent au pluriel la voyelle du singulier. C'est ce qui, je crois, a lieu, en haut-limousin, pour beaucoup d'entre eux.
- \* La même flexion a été donnée aussi, dans les mêmes dialectes, aux noms à finale chuintante. Ex.. fruch fruches.
- <sup>3</sup> Parmi les noms de cette désinence (as) empruntés au français, plusieurs, en perdant l's, ont aussi abrégé la voyelle, tant au pluriel qu'au singulier, par suite de quelque fausse analogie. Tels sont cabas, chasselas, lilas, matelas, etc., que nous avons traités comme les noms en at.

- 4. i (pr. is)<sup>4</sup>. Ex.: paradi (paradis), pai (pais), chanteiri (cantairis ou cantairitz), et ainsi de tous les substantifs féminins en airis ou airitz, la désinence is ayant été préférée chez nous à itz, qui normalement aurait laissé, en se réduisant à i, cette voyelle brève. Cf. ci-dessus  $br\hat{a} = bras$  et non bratz. Pour i = iu = il ou iv, voir ci-après iou.
- 5.  $\delta$  (pr. os). Ex.:  $cr\delta$  (cros corrosum),  $tr\delta$  (tros = thyrsus),  $\delta$  (os). Ajoutons  $p\delta$  (= fr. planche), dont je ne connais pas d'exemple ancien et dont j'ignore l'étymologie.
- 6. où (pr. os², ol, ols ou olz, où o = ou). Il n'y a pas, je crois, de substantif, mais il y a en revanche de très-nombreux adjectifs de cette désinence. Ex.: amouroù (amoros), soù (sol = lat. solus), doù (dolz = dulcis). Ces deux derniers sont, je crois, les seuls dans lesquels l'où provienne d'une autre source que os.
- 7.  $\hat{u}$  (pr. us (ux) ou ust, ul). Désinence fort rare. Les noms en us originaire paraissent provenir en majeure partie du français. Ex.:  $ref\hat{u}$  (fr. refus),  $fl\hat{u}$  (flux),  $f\hat{u}$  (fust),  $c\hat{u}$  (cul). Par exception, nous avons conservé l's dans  $p\bar{u}s$ , que l'on prononce plutôt pur, et l'l dans carcul (= fr. calcul). Par exception encore, l'u s'est abrégé dans Jiesu (=  $Jes\bar{u}s$ ), et, tant au pluriel qu'au singulier, dans ju (jus), ainsi que dans les adjectifs counfu, perclu (= ...usum), et semblables, ce qui paraît dû à l'influence des participes en u (= utum), qui, d'après la règle, sont brefs aux deux nombres.

# b. — Désinences à diphthongue

1. ai (pr. ai, ais, alh). Ex.: eimai (esmai), chai (cais =

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Par exception, l's a été conservée dans lis (lilium), peut-être sous l'influence du français. Dans les campagnes, on préfère la forme leri ou liri. — La plupart des noms en is empruntés au français ont été traités comme les noms en i indigènes, c'est-à-dire que leur i, laissé ou rendu bref au singulier, a été allongé au pluriel. Ainsi nous disons surpeli — surpeli (surplis), comme vezi — vezi.

<sup>1</sup> Fr. euw.

- capsus), fai (fais = fascem), dai (dalh), mirai (miralh). Ajoutons proubai (= propago), forme du cas sujet exceptionnellement conservée dans notre dialecte et qui n'a pas été, que je sache, retrouvée dans les textes classiques. Raynouard ne donne pour ce mot que la forme du cas régime probage (=propaginem), que nous n'avons plus.
- 2. au (pr. au, al, suivis ou non d'une consonne). Ex.: clhau (clau = clavem), chavau (caval), jau (jal = gallus), fau (fals = falsum), chau (cald).
- 3. ei (pr. ei, eis, elh, es , er ). Ex.: lei (lei = legem), rei (rei = regem), piei (peis = pectus), soulei (solelh), pei (pes = pensum), mei (mes = mensis), devei (dever), sei (ser).
- 4. ouei ou uei (pr. oi ou ois, olh, uey, uelh), bouei (bois), bruei (bruelh), janouei (genolh), einuei (enuey).
- 5. eü (pr. eu, el). Ex.: seü (seu = sebum), empeü (empeut), manteü (mantel), gouneü (gonel). Les noms de cette désinence s'abrégent souvent, je l'ai déjà dit, en ê. Ex.: mantê, chapè. Par exception, seü fait sî et non sê.
- 6. iou, iéu (pr. iu (iv, il), ieu, io). Désinence propre au bas Limousin et aux parties du Périgord plus méridionales que la contrée de Nontron. Ici, je l'ai déjà dit, iou s'est réduità i³ ou est devenu eü, probablement par l'intermédiaire de la forme iéu. Ex.: rî et reü, b.-l. riéu (riu = rivum), passî et passeü, b.-l. passiéu (passio = passionem), abrî et abreü (abriu = aprilem).
- 7. óu (pr. ou (ov<sup>4</sup>), ol). Ex.: yóu (ou = ovum), bióu (bou = bovem), cóu (col), sóu (sol = sölidum), vervóu (vertibolum). REMARQUE. En bas-limousin, les noms dont la diph-

<sup>1</sup> Bas-lim., é: mé (mensis), pé (pensum) (v. Phon., pag 80).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bas-lim., er: plaser, dever (Phon., pag. 93).

<sup>3</sup> La réduction à i doit être fort ancienne. On la constate déjà au XII• siècle dans des noms où iu provient de iv. Voir, dans Gérart de Rossillon (v. 3,711 — 728), une laisse en is où l'on trouve vis (= vius), ris (= rius), estis (= estius), caitis (= caitius).

<sup>&#</sup>x27;En bas-lim., ou = ov devient éu béu = bovem, eu = ovum, néu = novum. (Phonét., pag. 51.)

thongue finale provient chez nous de la vocalisation d'une l conservent la distinction des nombres, parce que l'l ne s'y vocalise qu'au pluriel l. Ex.: choval - chovau, fial - fiau, chopel - chopeu. — La plupart de ceux en ai, ei, ouei, où l'i est un résidu de lh, y sont en al, el, oul (miral, coussel, jonoul). lh, dans ce sous-dialecte, se réduisant non à i, comme en haut-limousin, mais à l (v. Phonétique, pag. 99), et ils restent tels au pluriel, au contraire de ceux, tels que choval, chopel, dont l'l est originairement pure.

### c. - Désinences nasales.

- 1. am et an (pr. am ou an = lat. an, suivi d'une consonne). Ex.: ram (ramus), liam (ligamen), eissam (examen), fam (fames), cham (champ = campus), san (sang = sanguis), an (annus).
- 2. em et en (pr. em ou en). Ex.: fem (fimus), tem (tems = tempus), gen (gens), den (dens).
- 3. ouen (pr. onh ou oin). Ex.: pouen (ponh = pugnum), couen (conh = cuneus), besouen (besonh).
  - 4. im (pr. im), rasim (racemus), prim, adj. (primus).
- 5. oum et oun (pr. om et on = lat. on ou un, suivi d'une consonne). Ex.: noum (nomen), soum (somnum), ploum (plumbum), foun (fontem), poun (pontem), foun (fundum), segoun, adj. (secundum).
- 6. um et un (pr. um, un = lat. ūm ou ūn, suivi d'une voyelle.) Ex.: fum (fumus), betum (bitumen), coumun, adj. (communem).

# d. - Désinences en R

- 1. ar (pr. ar, suivi ou non d'une consonne). Ex.: char (carn), eissar (eyssart = exartum), lar (lart), par (part), char, adj. (car = carus).
- 2. er (pr. er = lat. er, suivi d'une consonne). Ex.: ser (serp), fer (ferrum), iver (ivern).

<sup>1</sup> Voir ci-dessus Phonétique, pag. 97, note 1rd.

- 3. ir (pr. ir). Ex.: soupir, desir.
- 4. or (pr. or où o = o). Ex.: sor (soror), por (porcus), cor (corpus), tor (tort). Ajoutons or, tresor, pris au français ou modifiés par son influence.
- 5. our (pr. or où o = ou). Ex.: four (forn), bour (borg), tour (tor = turris), chalour (calor). Nous avons donné cette désinence à la plupart des noms français en eur (= orem), que nous avons empruntés. Ex.: voulour, talhour, etc.
- 6. ur (pr. ur). Ex.: mur, segur, adj. (securus). Quelques substantifs de cette désinence ont été empruntés au français; mais ur y représente un eur correspondant à une autre désinence latine que orem. Tels sont bounur, malur ( = fr. bonheur, malheur).

### B. — Désinence brève

On s'explique facilement que les substantifs terminés au singulier par une voyelle dont la quantité n'est pas susceptible de s'allonger gardent au pluriel la même désinence, puisque notre dialecte, grâce à la chute de l's finale, ne peut plus former de pluriels sensibles que par l'allongement — avec ou sans modification — de la voyelle du singulier. Mais cet obstacle à la distinction des nombres n'existait pas pour les substantifs qui composent cette deuxième section de notre quatrième déclinaison. C'est donc pour un autre motif qu'ils restent invariables, et ce motif est la loi phonique exposée dans la première partie de cet ouvrage (chap. II), en vertu de laquelle une explosive terminale abrége la voyelle antécédente.

La voyelle qui termine aujourd'hui ces substantifs était en effet suivie, dans l'ancienne langue, d'une consonne explosive qui nécessairement la rendait brève ou, si elle l'était déjà, l'empêchait de s'allonger. Bien que l'explosive soit tombée, la voyelle est restée brève. Elle est aussi demeurée telle au pluriel, malgré l's, parce que cette s, qui ne contrariait pas l'action de l'explosive, a dù tomber en même temps qu'elle. Il y

a eu pourtant, en assez grand nombre, des exceptions ', soit que l's, ayant pu survivre plus ou moins à l'autre consonne, ait eu le temps d'exercer sur la voyelle son action ordinaire, c'est-à-dire de l'allonger, soit que l'analogie ait seule agi pour amener ce résultat <sup>2</sup>. Je vais passer en revue les diverses désinences, en notant les exceptions au fur et à mesure.

1.  $\acute{a}$  (pr. ac, at, ap.) Ex.: sa (sac), ta, (tac), dra (drap), cha (cat). Ajoutez tous les participes en  $\acute{a}$  ( $at = fr \cdot \acute{e}$ ).

Exceptions: pra — prâ (prat), bla — blâ (blat).

2.  $\dot{e}$  (pr. ec, et, ep). Ex.: be (bec), ve (vetz = vicem), ce (cep).

Exceptions: lie—liei (liet—lectum), dre-drei (dret = directum), secré—secrei (secret), etc.—Ici c'est pour ainsi dire la règle qui est l'exception, la plupart des noms en et, provenant du lat. et.., ect.., ict, ayant été assimilés aux noms en e atone et introduits par analogie dans notre deuxième déclinaison.

3. i (pr. ic, it, ip). Ex.: ami (amic), pi (pic), espri (esperit), cri (crit). Ajoutez les adjectifs et participes de cette désinence.

Exceptions: jari - jarî (garric), chabri - chabrî (cabrit), berbi - berbî (berbitz), perdri - perdrî (perdritz).

- 4. 6 (pr. oc, ot, op). Ex.: so (soc), bro (broc), jio (joc), fio (foc), lió (loc), chabó (cabot), co (cop)<sup>3</sup>, et de même les noms empruntés au français, tels que escró, siró, abricó, gigó, impó.
  - 5. ou (pr. oc, ot, op où o=ou). Ex.: bou (boc), mou (mot).

Exceptions (elles sont ici plus fréquentes que l'application de la règle): lou-loû (lob), nebou-neboû (nebot), crou-croû (crotz), nou-noû (not), pou-poû (potz = puteus). Pareille-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Exceptions plus nombreuses en haut Limousin que chez nous. (Voir la note 1<sup>re</sup> de la pag. 149 ci-dessus)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette dernière alternative paraît la plus vraisemblable, comme on peut l'induire de ce que les plus nombreuses exceptions à la règle se constatent dans les noms que leur désinence rend facilement assimilables à ceux de la  $2^{\circ}$  ou de la  $3^{\circ}$  déclinaison, par exemple ceux en e et en ou.

 $<sup>^3</sup> Colp$  (pour colp = colaphus) est déjà dans Gérart de Rossillon (V. 2057).

ment l'adjectif tou — toû (tot) et quelques mots empruntés au français, tels que ragou — ragoû (ragout), eigou — eigoû (égout).

6. u (pr. uc, ut, ud). Ex.: salu (salut), bru (brut = fr. bruit), maloutru (malastruc), cru, adj. (crud), et de même tous les participes en u (ut = utum). Les mots français en u, ut, que nous avons empruntés, restent également brefs au pluriel.

### CHAPITRE DEUXIÈME

### ADJECTIF QUALIFICATIF

Il y avait dans l'ancienne langue, comme en latin, deux classes d'adjectifs. La première, qui distinguait les genres aux deux nombres et aux deux cas, suivait pour le masculin la deuxième déclinaison et pour le féminin la première déclinaison des substantifs. La seconde, qui ne distinguait les genres qu'au nominatif pluriel, suivait au masculin la deuxième déclinaison et au féminin la troisième déclinaison des substantifs. Voici les paradigmes de l'une et de l'autre.

### Première classe

A. - Sans voyelle flexionnelle

| Masc. |           | Fém. |
|-------|-----------|------|
|       | Singuliar |      |

Suj. segurs (securus) segura (secura)
Rég. segur (securum) segura (securam)

Pluriel

Suj. segur (securi) · seguras (securæ)
Rég. segurs (securos) seguras (securas)

B. — Avec voyelle flexionnelle.

### Singulier

Suj. negres (niger) negra (nigra)
Rég. negre (nigrum) negra (nigram)

<sup>4</sup> Dans cet adjectif et les semblables, l's flexionnelle était souvent omise au nominatif singulier. Voir ci-dessus, p. 136, la note sur paire.

#### Pluriel

| Suj. | negre (nigri)   | negras (nigræ)  |
|------|-----------------|-----------------|
| Rég. | negres (nigros) | negras (nigras) |

### Deuxième classe

### Singulier

| Suj. | fizels (fidelis) |         | fizels (fidelis) |
|------|------------------|---------|------------------|
| Rég. | fizel (fidelem)  |         | fizel (fidelem)  |
|      |                  | Pluriel |                  |

Suj. fizel (fideles) fizels (fideles)
Rég. fizels (fideles) fizels (fideles)

J'ai déjà observé que le sentiment des genres, loin de s'affaiblir graduellement pour finalement s'effacer, comme celui des cas, était au contraire devenu de plus en plus fort et impérieux. Aussi pouvons-nous constater, dès les plus hauts temps de la langue, une tendance à distinguer complétement les deux genres dans les adjectifs de cette seconde classe. Cette tendance triompha d'abord dans les adjectifs en e flexionnel, tels que noble, feble', agre, parce que l'e, grâce sans doute à l'analogie des substantifs de cette désinence, presque tous masculins, et des adjectifs de la première classe tels que sengle, negre, qui le changeaient en a au féminin, dut paraître de bonne heure la flexion essentielle et exclusive du masculin. Elle ne fut pas si générale et si dominante dans les adjectifs de cette classe, sans voyelle flexionnelle, tels que fort, grant; mais là aussi elle finit peu à peu par imposer la flexion a au féminin, et il est probable qu'avant même la fin de l'âge classique, les deux genres, dans le langage courant, devaient être déjà presque toujours distingués?. Quoi qu'il en soit, tous les

<sup>&#</sup>x27; Febla (frebla) est déjà dans Boëce (v. 146). V. aussi Gérard de Rossillon, v. 6715: ela fo febla e cassa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On trouve déjà dans Gérard de Rossillon, à côté de formes des deux genres, beaucoup plus nombreuses, quelques formes féminines, telles que granda (v 4259), dolsa. Ces féminins en a doivent remonter, pour plusieurs adjectifs, jusqu'au latin lui-même. On en a la preuve pour deux ou

adjectifs, moins quatre ou cinq exceptions qui seront mentionnées plus loin en leur lieu, ont aujourd'hui en limousin, comme,
je crois, dans les autres dialectes de la langue d'oc, deux formes distinctes, tant au singulier qu'au pluriel, l'une pour le
masculin, l'autre pour le féminin. Ils suivent tous uniformément,
pour ce dernier genre, la première déclinaison des substantifs.
Mais, au masculin, ils sont loin de présenter la même uniformité. La classe la plus nombreuse est composée de ceux qui
se règlent sur la deuxième déclinaison des substantifs, c'est-àdire dont la désinence est en e atone. Leur déclinaison peut
être considérée comme la déclinaison type des adjectifs. En
voici le paradigme:

## Déclinaison type des adjectifs

|       | Masc.           | Fém.    |     |
|-------|-----------------|---------|-----|
| Sing. | negre (negre)   | negro ( | • / |
| Plur. | negrei (negres) | negrā ( |     |

Ainsi se déclinent:

1º Tous les adjectifs qui, d'après les lois phoniques, se dégagèrent du latin avec un e flexionnel, soit aux deux genres, comme terrible, agre, soit seulement au masculin, comme jaune, tendre ;

2º Un grand nombre d'autres qui ayant perdu, soit seulement au masculin, comme ferm, honest, soit aux deux genres, comme fizel, leur voyelle flexionnelle, en ont plus tard repris une, à l'exemple des substantifs tels que crim, vim, mentionnés au chapitre précédent.

Le nombre est assez grand des adjectifs qui ont été ainsi

trois, par exemple pauper, tristis, qui avaient tous les deux, dans le latin vulgaire, une deuxième forme en us, a. Paupera est déjà dans Plaute, e<sup>t</sup> on lit: tristis non tristus dans l'Appendix ad Probum.

' Aux adjectifs de cette catégorie il faut ajouter ceux que nous avons empruntés en français, et qui, dans cette langue, n'ont qu'une désinence (e) pour les deux genres.

munis de l'e flexionnel au masculin', mais beaucoup plus nombreux sont ceux qui sont restés réfractaires à l'unification; aussi trouve-t-on encore aujourd'hui, parmi les adjectifs, une aussi grande variété de désinences que parmi les substantifs. Je vais ici les énumérer toutes, en mettant en regard les formes féminines correspondantes, parce que celles-ci, dans la plupart des cas, se distinguent du masculin non-seulement par l'adjonction de la flexion  $o \ (= a)$ , mais encore par la présence de consonnes radicales tombées au masculin, soit immédiatement, soit durant ou depuis l'âge classique. Je suivrai ici le même ordre que dans les tableaux donnés cidessus des désinences des substantifs.

# LISTE DES TERMINAISONS DES ADJECTIFS PRIVÉS DE FLEXION AU MASCULIN<sup>2</sup>

### l. – Désinences variables au masculin

(Voyelle brève au singulier, voyelle longue ou diphthongue au pluriel)

- 1. 6,  $\acute{a}$   $\acute{a}$ no,  $\acute{a}$ n $\ddot{a}$ <sup>3</sup> (lat. anus, pr.  $\acute{a}$  ou an):  $germ\acute{o}$   $germ\acute{a}$ no (germanus).
- 2. é, ei éno, énā (lat. enus, enis, pr. é ou en): plé pléno (plenus); le léno (lenis).
- 'En voici quelques-uns: dunéte (honest), ferme, triste, riche, large, brave (brau), rauche, freiche (fresc), juste, rare, avare, boueide (voit viduus), chauve, nete, freule, gente. On peut remarquer, pour les trois derniers, que les formes actuelles sont phonétiquement plus correctes que celles de l'ancienne langue (net, freul, gent), les originaux latins étant proparoxytons. Cela pourrait induire à penser que, au lieu d'être plus récentes, ellos sont, au contraire, plus anciennes que celles-ci. Citons encore, comme analogue des précédents, asse (de assus), dont la forme première, que je n'ai pas rencontrée, dut être as.
- <sup>2</sup> Je comprendrai dans cette liste les participes et aussi les substantifs masculins qui changent de désinence quand ils s'appliquent à un être du genre féminin ou considéré comme tel.
  - <sup>3</sup> La virgule sépare les nombres, le tiret les genres.
  - ' Ajoutons les substantifs che cheno, de canis.

- 3. e, ei écho, échō (lat. ectus, pour ictus, pr. ech, eit): dré drécho (directus); eitré eitrécho (strictus), Plusieurs laissent dré et son composé adré invariables au pluriel masculin.
- 3 bis. ue, uei uêcho, uêchā (lat. octus, pr. uech): cué cuêcho (coctus). Même observation que pour dré ci-dessus.
- 4.  $\tilde{i}$ ,  $\tilde{i}$  io,  $i\tilde{a}$  (monosyllabe) (lat. ius, pr.  $\tilde{i}$  atone):  $n\dot{e}ci$   $n\dot{e}cio$  (nescius);  $n\dot{o}vi$   $n\dot{o}vio$  .
- 5. i, i ino, inà (lat. inus, pr. i ou in): vezi vezino (vicinus); fi fino; lemouzi lemouzino 3.
- 6. ou, oû oudo, oudā ou outo, outā (lat. otus, otis, pr. ot): nebou neboudo; tou touto.

### ll. - Désinences invariables au masculin '

- A. Désinence longue, nasale ou en R
- a. Désinences à voyelle longue ou à diphthongue
- 1.  $\hat{a}$   $\hat{a}sso$ , assa (lat. assus, pr. as):  $gr\hat{a}$   $gr\hat{a}sso$ ;  $b\hat{a}$   $b\hat{a}sso$ .
- <sup>4</sup> Je donne ici a eitré l'accentuation régulière; mais dans le langage ordinaire l'accent recule sur la syllabe initiale, comme on le voit dans ces vers de Foucaud:

Må si yau sai pû a l'eitre

Dau min sai tranquille e meitre.

Voyez Phonétique, chap. II, p 13.

- <sup>2</sup> Nous avons ramené à la déclinaison type, c'est-à-dire muni d'un e au masculin, plusieurs adjectifs de cette désineuce. Tels sont borlie et marfie, qui, en bas-limousin comme en languedocien, sont restés en i pur. Par suite de cette adjonction, l'i s'est consonnifié, et il faut écrire le premier borlhe.
- <sup>3</sup> Ajoutons chi chino, autres formes, plus usuelles, de che cheno, dérivées également de canis; l'ancienne langue offre déjà che et chi (ou chin) à côté de la forme régulière can.
- <sup>4</sup> Dans plusieurs variétés du dialecte languedocien, on donne au masculin des pluriels sensibles non-seulement à ceux de ces adjectifs terminés par une siffiante ou une chuintante (gros grosses, estrech estreches), comme on le fait aux substantifs de même désinence, mais souvent encore

- 2.  $\hat{a}$   $\hat{a}$ so (lat. asus, pr. as):  $r\hat{a}$   $r\hat{a}$ so.
- 3. e éso, ésā (lat. ensis, pr. és): francê francêso. Jai déjà dit que c'est seulement dans les noms ethniques que la désinence és ne s'est pas changée en ei à Nontron; à Limoges, ces noms suivent la règle générale.
- 4. iê iêro, iêrā. Cette désinence a plusieurs sources: 1° arius, pr. ier; ex.: bergiè bergièro; pariè parièro (parier¹); mouniè mounièro; 2° eger, pr. ier; ex.: entiè entièro; 3° ērus; ex.: sanciè sancièro (sincerus). A Limoges, l'e de cette désinence se diphthongue en ei: pariei parieiro.
- 5. i iso,  $is\bar{a}$  (pr. is): gri griso. De même, marqui marquiso, pris du français. Pour i iso = lat. iosus, voir ci-après iou.
- 6. i ivo,  $iv\bar{a}$  (lat. ivus, pr. iu iva): vi vivo; cheiti cheitivo. La désinence du féminin est pour ces adjectifs la même partout; mais celle du masculin varie selon les lieux. A Nontron et en haut Limousin la désinence i est la plus habituelle. Les autres sont iu, forme classique, usitée dans la contrée de Périgueux; ieu, que connaît aussi l'ancienne langue, plus particulière au bas Limousin, et enfin  $e\bar{u}$ , commune aux environs de Nontron.
  - 7. 0 ôsso, ôssā (pr. os): grb grbso; 0 ôsso<sup>2</sup>.
- 8. où oulo, oulā (lat. ōlus, ullus, pr. ol où o = ou): soû soulo (sōlus); sadoû sadoulo (satullus).

à ceux qui se terminent par une explosive, une nasale ou une liquide. Dans ces derniers cas, c'est ordinairement en is, non en es, qu'a lieu l'allongement. Ex.: Mountat — mountadis; vengut — vengudis; boun — bounis; michant — michantis; noubel — noubelis; poulit — poulidis; loung — lounguis; darnier — darnieris; bieil — bieillis. (V Rev. des langues romanes, I, 316; III, 396-399, passim, pour l'Aude et l'Ariége; les mêmes formes sont très-usitées dans le bas Quercy.)

- <sup>4</sup> Cette forme suppose un type bas-latin \* pararius, comme pareth (fr. pareil) suppose \* pariculus. Pareth, dans l'ancienne langue, était à la fois adjectif et substantif. Il n'est plus chez nous que substantif  $\ell$  paré = fr. paire).
  - 2 Gros os.

- 9.  $o\hat{u}$  ousso, oussā (lat. ulcis, ussus, pr. ols, os où o = ou):  $do\hat{u}$   $do\hat{u}$ sso;  $ro\hat{u}^i$  rousso.
- 10.  $o\hat{u}$  ouso, ousā (lat. osus, pr. os où o = ou): boueitou boueitouso (boitos); durmilhoû durmilhouso<sup>3</sup>. Cette désinence correspond à la désinence eux du français. Nous l'avons substituée à celle-ci dans les adjectifs empruntés à cette langue, tels que afroû, chansoû, crassoû, etc.

10 bis. ioù — ioùso, ioùsā (lat. iosus, pr. ios où o = ou): gracioù — gracioùso. De la forme classique en io (iou) dériva, par contraction et recul nécessaire de l'accent³, une forme secondaire en iu (iou). Celle-ci, à son tour, a produit trois autres formes, ieu, i et eü, dont les deux dernières seulement sont usitées à Nontron. La forme en i y est la plus commune ·. Celle en eü est préférée dans les campagnes. Quant à la forme primitive en ioû, elle est, je crois, fort rare partout. Ex.: curi, cureü — curiso, cureüso (curiosus). Remarquons ici que, après l et n, l'i de l'iosus latin, au lieu de rester voyelle et d'usurper l'accent, s'est toujours consonnifié pour former

¹ Inusité. On le remplace par le diminutif rousseü, inusité de son côté au féminin, du moins à Nontron. Une autre forme de russus est rouei; mais on s'en sert moins que de rousseü, et, par sa signification plus spéciale, elle ne cadre pas aussi exactement que rousseü avec le féminin rousso.

Me prejavatz qu'eu no fos dormilhos,, Enans velhes tota noit tro al dia. (GIRAUT DE BORNEIL.)

- <sup>3</sup> Chaque fois quedeux voyelles, dont l'une est accentuée, se contractent en une syllabe, c'est la plus forte des deux qui garde l'accent ou qui s'en empare Ainsi i prend l'accent dans passio (où o = ou), devenu passiu, passieu, passi, mais il le perd dans vio (via), comme dans tous les autres mots en io représentent ia latin.
- Par exception c'est à û, non à i, que s'est réduite la diphthongue . dans relejûso (relegiosa); ex.:

Relejûso de sen Francei, Douâ têtā sur un chabei,

dicton qu'on applique aux jeunes filles qui parlent de se faire religieuse et à qui l'on suppose peu de vocation pour cet état.

avec ces consonnes les combinaisons lh ou nh. C'est ainsi que ingeniosus n'a donné que ginhoû (pr. ginhos).

- 11. ai ayo, aya (pr. ai aia): gai gayo.
- 12. ei êlho, êlhā (lat. eclus, iclus, pr. elh): viei viêlho; vermei vermêlho.
- 12. ei éso, ésā (lat. ensus ou ensis, issus, pr. es (estreit)): prei préso; mei méso. L's reste dure dans eipesso de eipei (spissus). Bourgei (burgensis) garde la diphthongue au féminin (bourgeiso). C'est ce que font aussi quelquefois prei et mei.
- 13. iei io, iā. Il n'y a à placer ici que miei (medius) et son composé plus usité demiei. La forme complète du féminin est mieia, restée en bas-limousin (miejo), mais dont nous avons fait mio par contraction, comme de enveia envio, de correia courio.
- 14. au audo, óudā (lat. alidus, pr. ald ou aud): chau chaudo; baudo, féminin de baud que nous n'avons plus, usité seulement dans le mot composé gerbo baudo. Ajoutons cacaudo, forme féminine du substantif cacau, par laquelle nous désignons une grosse noix, et l'adjectif sournhau—sournhaudo, correspondant à sournaru du provençal moderne et dérivé comme lui du classique sorn.
- 15. au auto, outā (lat. altus, pr. alt ou aut): nau, nauto.
- 16.  $au \hat{a}lo$ ,  $\hat{a}l\bar{a}$  (lat. alis, pr. al ou au): Mourtau mourtâlo. Les adjectifs de cette désinence sont de ceux qui, dans l'âge classique, n'avaient qu'une forme pour les deux genres. Notre dialecte en a encore trois qui sont dans ce cas, et cela tient sans doute à ce que, ces adjectifs étant, par essence, inapplicables au masculin, le besoin d'y distinguer les genres ne s'imposait pas; ce sont boucau, pourchau et tourau, qui s'appliquent respectivement à la chèvre, à la truie et à la vache, pour indiquer que ces animaux sont en chaleur. Je ne sais si ces adjectifs se rencontrent dans des textes anciens; mais on ne les trouve ni dans Raynouard, ni dans Rochegude.
- 17. au ausso, oussā lat. (alsus pr. als ou aus): fau fausso.

- 18.  $e\bar{u}$   $\hat{e}lo$ ,  $\hat{e}l\bar{a}$  (lat. ellus, pr. el ou eu ela):  $be\bar{u}$   $b\hat{e}lo$ ;  $nouve\bar{u}$   $nouv\hat{e}lo$ . A Nontron et dans le haut Limousin, cette désinence se réduit ordinairement à  $\hat{e}$  au masculin.
- 19. 6u 6lo, 6lā (lat. ollis, pr. ol): fou folo; mou molo.
- 20. óu ouno, ounā. Je n'ai à citer ici que le subst. sou (solidum) et son féminin souno, formé en dépit de l'étymologie, qui signifie un gros sou, une pièce de deux sous.
- 21. ióu ióvo, ióvā (lat. övus, pr. ou, ova): nióu nióvo. L'o bref latin, devant v comme devant c, se diphthonguait en ue dans l'ancienne langue. De là, à côté de la forme pure nou, une autre forme nueu nueva, qui, réduite à néu-nêvo, persiste en haut et bas Limousin.

## b. — Désinences nasales

- 1. an âno, ánā (lat. anus, pr. an). Les noms de cette désinence paraissent tous empruntés au français : catalan—catalâno; peisan peisâno ; artisan—artisano. Une variante est en—eno, enā (fr. ain—aine) : vilen vilêno; umen umêno; ancien ancieno; certen—certeno .
- 2. An ando, andā (lat. andis, pr. ant, pour and): gran grando. De même, d'après le français, marchan marchando; gourman gourmando.
- 3. an-anto, antā (lat. ans, antis, pr. ant.): pesan pesanto, et de même tous les participes présents de la première conjugaison.
- 4. an—ancho, anchā (pr. anc—anca ou ancha): fran—francho; blan—blancho. De même les substantifs eitan—eitancho. Exceptionnellement man de mancus (pr. manc—manca) fait au féminin manso.
  - 5. en eno (lat. anus). Voir ci-dessus 1, an.
  - 6. en ento, entā (lat. ens, entis, pr. ent): luzen luzento,

<sup>&#</sup>x27;Plusieurs disent, par abus, peisanto, qui se lit même dans Foucaud.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ancienas et certenas se lisent déjà dans un document de 1436 (V. Limousin historique, pag. 410).

saben — sabento, et de même tous les participes présents des verbes en ir, er et re.

Aux adjectifs en en—ento, il faut ajouter sen—sento (sanctu, sancta), formes probablement empruntées au français <sup>4</sup>. L'ancien san réduit à sa (comme gran à gra dans gramarcei) nous est resté dans le nom de lieu Sa Mathio (Saint Mathieu).

- 7. im imo, imā (lat. imus, pr. im): prim primo.
- 8. in—ino. La terminaison in s'est toujours, en limousin, réduite à i (voir ci-dessus, p. 161). Parmi les adjectifs de cette désinence empruntés au français, un petit nombre seulement ont conservé la prononciation française: tel est cālen—cālino. La plupart ont au singulier repris le son de l'i et perdu le son nasal. Ex.: couqui—couquino.
- 9. oun—ouno, ounā (lat. onus, pr. on): boun—bouno. Le pluriel masc. est où, parce que, dans l'ancienne langue, la nasale tombait devant l's: bos, pour bons, d'où boû. Dans mignoun, emprunté au français, la nasale persiste au pluriel, qui reste ainsi semblable au singulier.
- 10. oun oundo, oundā (lat. undus, pr. on onda): redoun redoundo; bloun bloundo; prigoun prigoundo.
- 11. oun ounjo, ounjā (lat. longus, pr. long—longa): loun—lounjo.
- 12. un, û—uno, unā (lat. unus, unis, pr. un): coumun—coumuno. Le pluriel masculin, dans cet adjectif, garde ordinairement la nasale; mais il la perd dans un et ses composés, comme dans boun (V. ci-dessus, 9) et pour le même motif. Brun la garde toujours au pluriel comme au singulier, excepté quand il est employé neutralement, comme dans ca fai bru = fr. il fait noir, le temps est sombre.
  - 13. un-unto, untà : defun -defunto (defunctus, pr. defunct).

## c. - Désinences en R

- 1. ar âro, arā (lat. ārus, pr. ar): char--châro; clhar clhâro.
- ' Cependant on trouve déjà sens (= sanctos) dans une charte périgourdine de 1290, publiée par M. P. Meyer dans la Bibl. de l'École des chartes. année 1861.

Amar (amarus) a pris la prononciation française: amer—amêro .

- 2. ar ardo, ardā (pr. art, ardo): batard bâtardo; galhar, galhardo. Plusieurs des adjectifs de cette désinence sont empruntés au français; tels sont bavar, cafar, minhar.
- 3. (i)er—(i)êro, (i)erā (lat. erus, pr. er) : fier fiêro (pr. fer).
  - 4. er-erso, ersa (lat. ersus, pr. ers): perver-perverso.
  - 5. er-erto, erta (lat. ertus, pr. ert) cuber-cuberto.
- 6. er—erdo, erdā (lat. iridis, pr. ert erda): ver verdo. On dit plus souvent verto, à l'imitation du français.
  - 7. ors orso, orsā (lat. orsus, pr. ors): tor torso.
- 8. or orto, ortā (lat. ortis, ortus, pr. ort; for forto, mor morto.
- 9. our ouro, ourā (lat. orem, pr. or où o ⇐ ou): minour minouro (fr. mineur, mineure). Melhour (meliorem) est resté, par exception, indéclinable comme dans l'ancienne langue.

A cette désinence our, commune à beaucoup de substantifs, correspondent plusieurs désinences féminines que je vais énumérer :

- a. eirî (pr. airitz, lat. atricem). Celle-ci correspond en réalité, non à our, mais à adour (pr. ador), qui le plus souvent est resté tel, mais qui dans quelques mots, à l'exemple du français, s'est contracté en our. C'est ce qu'on voit dans flatour flateirî. Nous trouvons la forme pleine dans meitivadour meitiveirî (fr. moissonneur euse), fenadour feneirî (fr. faneur euse). Je rappelle ici que ces substantifs en adour ont conservé une autre forme, celle-ci variable au pluriel, en aire, que nous préférons même à la première, bien qu'elle provienne du cas sujet (ator). C'est donc à la fois aux deux masculins aire et adour que correspond le féminin eirî?.
  - b. eûso, eûsā, désinence empruntée au français. Nous la

<sup>&#</sup>x27;A la campagne, on dit généralement amar au masculin. Mais ici l'a n'est pas primitif; c'est une altération de l'e, comme dans far, cubar, dubar, etc. (Voir la Phonétique, E tonique).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le bas-limousin donne à ces substantifs en aire des féminins en airo :

laissons en général aux substantifs pris de cette langue, dont nous changeons pourtant en our le masculin eur: voulour – voulenso; talhour — talheuso.

- c. ourno, ourna. Cette désinence remplace souvent euso: voulourno, talhourno, mantourno. L'introduction de l'n dans ces formes, qui passent pour grossières, est due probablement à une fausse assimilation de la désinence du masculin à celle des mots tels que jour, four, dont l'n effacée reparaît dans les dérivés journâdo, fournâdo.
- d. riço, riçā. C'est le français rice, désinence propre, comme on sait, au féminin de plusieurs substantifs en eur. Nous l'avons maintenue à ceux de ces substantifs que nous avons empruntés: diretour diretriço; acusatour acusatriço; emperour emperatriço.
- 10. dour doueiro, doueirā. Le bas-limousin, où les adjectifs de cette désinence (qu'il ne faut pas confondre avec dour = torem) sont moins rarement employés que chez nous, fait le féminin en douiro: maridadour maridadouiro (nubile); paradour paradouiro (propre à parer). De pareils adjectifs se rencontrent assez fréquemment dans les chartes, coutumes et autres documents diplomatiques, tant du Limousin que des autres provinces; mais ils paraissent étrangers à la langue littéraire. Comme ils ne correspondent phonétiquement à aucun type latin, il faut les considérer, je pense, comme formés de toutes pièces par la langue d'oc.
- 11. our ourdo, ourdā (lat. urdus, pr. ord où o = ou): sour sourdo; lour lourdo.
- 12. our ourto, ourtā (lat. urtus, pr. ort où o = ou): cour courto.
- 13. ur uro, urā (lat. urus. pr. ur): segur seguro; dur-duro.

#### B. - DÉSINENCE BRÈVE

1. á — âcho, achā. Je ne trouve à citer ici que les deux

revendaire — revendaire; fenaire — fenaire, etc., ce que font aussi les dialectes du Quercy et de la Gascogne (Montauban, Agen, etc.)

altisme, carisme, santisme. Nous n'en avons conservé aucun. On dit bien quelquefois grandissime, réduit à dissime par une violente aphérèse; mais cette forme nous vient du français, où elle est d'origine savante.

# CHAPITRE TROISIÈME

#### **PRONOM**

Dans les tableaux synoptiques qui vont suivre, les formes de la colonne de gauche sont celles de l'ancienne langue <sup>1</sup>, les formes de la colonne de droite celles du limousin moderne.

# I. — Pronoms personnels

Les pronoms personnels sont, parmi les mots déclinables, les seuls qui aient conservé jusqu'à nos jours des traces des anciens cas; ils nous offrent encore distinctement des formes de nominatif, d'accusatif, de datif et même de génitif (lour). Mais l'emploi de ces formes, déjà fort confus dans l'ancienne langue, l'est devenu de plus en plus dans la nouvelle.

#### A. - Première personne

| Sing. suj. eu, ieu.   | yéu, you, yau.    |
|-----------------------|-------------------|
| — iou <sup>2</sup> .  | you, yo, î.       |
| — rég. me, mi, mei.   | me.               |
| Plur. nos (nos autres | ³). noû, nautrei. |

#### **OBSERVATIONS**

1. — La forme préférée à Nontron est î. Yéu, you, you et yo y sont également connus, mais moins employés qu'un peu plus au sud et dans l'arrondissement de Périgueux. You est

<sup>&#</sup>x27;Je néglige en général, pour les formes rapportées dans cette colonne, les variantes orthographiques.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Forme récente dans les textes et qui y paraît dialectale. Les formes classiques sont eu et ieu.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nos autri, d'après les Leys d'amors (tom. II, p. 214).

autre, précédé d'une autre consonne. C'est ce que semblent indiquer les formes à t redoublé de l'italien pitetto, petitto.

- 10. ou oubo, oubā. Je ne trouve ici à citer que les substantifs lou loubo (pr. lob loba) du latin lupus lupa.
- 11. u udo,  $ud\bar{a}$  (lat. utus ou udus, pr. ut ou ud, uda): mu mudo; pounchu pounchudo; vengu vengudo, et tous les participes en u (= ut). Dans les adjectifs qui avaient d en latin, cette consonne tombe souvent. Ainsi on dit au moins autant nuo (monosyllabe) que nudo. Pour cruda, on ne dit plus que cruo.
- 12. u— uso, us $\bar{u}$  (lat. usus, pr. us): counfu— counfuso. Contrairement à la règle générale, l'u, dans cet adjectif et dans quelques autres (perclu, par exemple, pris du français), a été traité comme s'il eut été suivi, non d'une s, mais d'une consonne explosive.
- 13.  $\acute{u}$  uyo,  $uy\~{a}$ : blu bluyo. Cet adjectif, qui est, je crois, le seul de cette désinence, vient du français bleu bleue et non du blau blava de l'ancienne langue (cf.  $\bar{u}ro\~{u}$  = heu-reux,  $estat\~{u}yo$  == statue).

REMARQUE. — Toutes les observations que nous avons faites au chapitre précédent concernant les substantifs, et particulièrement les remarques I et II sur la première déclinaison, II et III sur la seconde, s'appliquent également aux adjectifs. Ainsi, par exemple, raucho, féminin de l'adjectif rauche, fait au pluriel rouchā, comme aucho fait ouchā.

# Degrés de comparaison

# A. - COMPARATIF

Le comparatif dans le limousin moderne, comme dans la langue classique, s'exprime par  $p\hat{u}$  (plus) et le positif: beŭ,  $p\hat{u}$  beŭ; — grando,  $p\hat{u}$  grando. Si l'adjectif est remplacé par un pronom neutre, on substitue mai (magis) à  $p\hat{u}^{i}$ . Exemple: tu sê  $p\hat{u}$  for que mé, mâ Jan z'ei mai que tu.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mai s'emploie aussi devant l'adjectif, mais non pas à Nontron.

L'ancienne langue avait conservé un certain nombre des comparatifs organiques du latin (ior, iorem) et en avait ellemême formé quelques-uns sur leur modèle (par ex.: nuallor, gensor, belazor). Ces comparatifs suivaient la quatrième déclinaison des substantifs; mais, pour plusieurs, on ne trouve dans les textes qu'une seule forme, soit celle du sujet singulier, en er (atone) ou re, soit celle des autres cas, en or. Ils étaient naturellement des deux genres, sauf que, au sujet pluriel, conformément à la règle générale, le féminin conservait l's, que rejetait le masculin.

De ces comparatifs, dont il n'y avait guère plus d'une vingtaine , et dont la plupart paraissent n'avoir été usités que rarement et seulement en poésie, il ne reste aujourd'hui comme tels , dans notre dialecte, que melhour — miei, mindre et piei, le premier survivant à la fois dans la forme du masculin-féminin (cas oblique) et dans celle du singulier neutre; le second dans la forme du cas-sujet singulier, masculin-féminin; le dernier seulement dans la forme du singulier neutre. Melhour continue d'être employé à peu près exclusivement comme comparatif de boun , et il est resté invariable au féminin comme il l'est devenu au pluriel. Mindre ne sert plus guère qu'au superlatif (voir ci-après), et il prend au féminin la flexion o-ā. — Quant à miei et piei, on les emploie de la même manière que les correspondants français mieux et pis, quand on veut exprimer l'idée de chose meilleure ou de chose

<sup>\*</sup> En voici une liste, d'après Raynouard, Bartsch et mes propres notes: ausor (altiorem); belaire, belazer — belazor (\* bellatior — orem, de \* bellatus, de bellus): génser — gensor (positif gens, de genitus probablement, comme le croit Diez); grandior (grandiorem); gréuger (gravior); leuger (lévior); forsor (fortiorem); lonsor (longiorem); menre — menor (minor — orem); majer — major (major — orem); melher — melhor (melior—orem); nuallor; péjer—pejor (péjor—orem); sordéjer—sordejor (sordidior—orem).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je ne compte pas en effet ceux qui sont devenus substantifs, comme senhour, ou adjectifs ordinaires, comme minour.

<sup>3</sup> Dans les campagnes, pourtant, beaucoup disent pû boun.

pire: Jan ei miei que soun frai; quelo fenno ei piei qu'uno jasso; qu'ei piei que jamai (en fr. Jean est mieux que son frère; cette femme est pis qu'une pie; c'est pis que jamais).

La relation entre les deux termes de la comparaison s'établit aujourd'hui exclusivement par que. Mais l'ancienne langue, outre cette conjonction, employait aussi au même usage la préposition de, comme l'italien emploie encore la préposition di. C'est ainsi que Richard de Barbezieux appelait sa dame Mielz de domna, c'est-à-dire Mieux que dame, expression que plusieurs de ceux qui se sont occupés de ce troubadour paraissent n'avoir pas comprise 4.

## B. - SUPERLATIF

L'ancienne langue exprimait le superlatif absolu par molt, et plus rarement par fort ou ben, précédant le positif. Nous employons encore les deux derniers à cet usage (ben sous la forme française bien), mais nous avons perdu molt. Par compensation, nous avons pris le très du français, qui nous sert concurremment avec bien et fort, mais plus rarement que ces derniers.

Le superlatif relatif s'exprimait dans l'ancienne langue, et s'exprime encore en limousin, par le comparatif, composé ou simple, précédé de l'article: lou pû gran, la pû forto, la melhour, lou mindre, lou piei. Ce dernier, bien que neutre d'origine, s'emploie aussi pour le masculin et le féminin, et traduit ainsi le français le pire ou la pire, comme dans ce vers de Richard:

(Lou vi) lou pû pebra n'ei pas lou piei.

Il n'est pas rare d'entendre dire lou pû melhour, lou pû piei, lou pû mindre. Ces sortes de pléonasmes sont habituels, comme on sait, au langage populaire.

La vieille langue avait quelques superlatifs simples, tels que

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Entre autres, M. Baret. Voir son livre intitulé les Troubadours et leur influence sur la littérature du midi de l'Europe, 3° édition, in-12. p. 72.

altisme, carisme, santisme. Nous n'en avons conservé aucun. On dit bien quelquefois grandissime, réduit à dissime par une violente aphérèse; mais cette forme nous vient du français, où elle est d'origine savante.

# CHAPITRE TROISIÈME

#### PRONOM

Dans les tableaux synoptiques qui vont suivre, les formes de la colonne de gauche sont celles de l'ancienne langue 1, les formes de la colonne de droite celles du limousin moderne.

# 1. - Pronoms personnels

Les pronoms personnels sont, parmi les mots déclinables, les seuls qui aient conservé jusqu'à nos jours des traces des anciens cas; ils nous offrent encore distinctement des formes de nominatif, d'accusatif, de datif et même de génitif (lour). Mais l'emploi de ces formes, déjà fort confus dans l'ancienne langue, l'est devenu de plus en plus dans la nouvelle.

#### A. — Première personne

| Sing. suj. eu, ieu.       | yéu, you, yau. |
|---------------------------|----------------|
| — iou <sup>2</sup> .      | you, yo, i.    |
| - rég. me, mi, mei.       | me.            |
| Plur. nos (nos autres 3). | noû, nautrei.  |

#### **OBSERVATIONS**

- 1. La forme préférée à Nontron est î. Yéu, you, you et yo y sont également connus, mais moins employés qu'un peu plus au sud et dans l'arrondissement de Périgueux. You est
- ' Je néglige en général, pour les formes rapportées dans cette colonne, les variantes orthographiques.
- <sup>2</sup> Forme récente dans les textes et qui y paraît dialectale. Les formes classiques sont eu et ieu.
  - 3 Nos autri, d'après les Leys d'amors (tom. II, p 214).

plus particulier au bas Limousin et aux cantons voisins du Périgord. Yau, renforcement de you, dû, à ce qu'il semble, à une influence auvergnate. est surtout usité en haut Limousin. A Limoges même, la prononciation actuelle le réduit à yo.

- II. A Nontron comme en haut Limousin, i et les autres formes tirées du nominatif (ego) ne servent jamais que comme sujet. Mais dans le bas Limousin, dans l'arrondissement de Périgueux et dans plusieurs cantons de celui de Nontron, on les emploie aussi comme régimes de préposition: a you, per you. Cette faute contre la syntaxe, et dont la langue classique n'a pas trace, est, je crois, commune dans les dialectes méridionaux de la langue d'oc.
- III. Me (qui traduit à la fois me et moi) et noû peuvent être, comme dans l'ancienne langue et comme en français, régimes directs ou indirects, et, dans ce dernier cas, employés sans préposition avec la signification du datif: vou me dounâ, dounâ-me = vous me donnez, donnez-moi; preitâ-noû = prêtez-nous.

Nautrei (noû autrei, cf. esp. nosotros) est surtout régime de préposition, et on l'emploie à cet usage aussi souvent que noû; mais il sert aussi parfois comme sujet dans des phrases telles que: qu'ei nautrei que z'an vougu = fr. c'est nous qui l'avons voulu. Au singulier, c'est aussi en général le cas-régime (me), et non le cas-sujet, que nous employons dans des phrases comme celles-ci: qu'ei me que z'ai dit, me é Jan ou Jan e mé noû anērem' = c'est moi qui l'ai dit, Jean et moi nous allâmes. — Dans ce cas particulier, la contrée de Périgueux et le bas Limousin, qui emploient abusivement le nominatif (you) comme régime de préposition, parlent en revanche plus correctement que nous, disant qu'ei you que..., Jan e you.

#### ' Cf. Bernard de Ventadour :

Mon escudier e me Avem cor e talen.

Bertran de Born:

E veus sui al vostre plazer Mi e mos chans et mas tors.

## B. - DEUXIÈME PERSONNE

Sing. sujet. tu. tu.

— rég. te, ti, tu. te, tu.

Plur. vos (vos autres 1). vou. vautrei.

#### OBSERVATIONS

- I. Tu, régulièrement, est sujet; mais il sert encore comme régime de prépositions, abus qui remonte loin dans la langue, car on en a des exemples du XII<sup>e</sup> siècle. Te sert aussi à cet usage, mais plus rarement, son rôle ordinaire étant celui de régime direct (datif) sans préposition: î te zou dône = je te le donne. Traduisant le fr. c'est toi qui, on emploie tu ou te, mais plutôt tu que te.
- II. L'usage de vautrei est plus fréquent et plus étendu que celui de nautrei, et cela provient sans doute de l'emploi abusif que la politesse a fait de vou. Ce dernier, avec la signification du pluriel, ne sert plus guère que comme régime direct ou indirect sans préposition (datif). Les rôles de sujet et de régime de préposition sont presque toujours dévolus à vautrei<sup>3</sup>.

## C. - Troisième personne

## a. - Masculin

Sing. suj. el, eu, elh. el, éu, ou, au, yau, ei. acc. lo. lou. li, lhi. dat. li Rég. de prép. el, elh, lui, lhui. el, éu. Plur. suj. il, ilh, els, elhs. 1. loû. los. acc.

Vos autri d'après les Leys d'amors (II, 214).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. Leys d'amors, t. II, p. 88-90: Qual diferensa farem entre vos singular e plural? Dizem que la diferensa es aytals, sos assaber quel vos..... prendem per singular si be ha votz do plural e vos autri prendem per plural, en votz et en significat, quar segon romans nos pauzam vos autri per una dictio, so es per un mot.

Plur. dat. lor, lur. lour, lur. Rég. de prép. els, elhs, euz; lor, lur. î, éu, yéu.

## b. - Féminin

Sing. suj. ela, ella, elha, ilh, il. elo, la, lo. acc. la. la, lo. li. dat. li. Rég. de prép. ela, ella, lei, leis, lieis. elo. Plur. suj. elas, elhas. elâ, lâ. Rég. gén. et dat. lor, lur. lour, lur. lâ. Rég. acc. las.

elas, elhas.

c. — Neutre.

elâ.

se.

Suj. el. el, ou, au, yau. Rég. o, lo. ou, au, yau.

d. - Des trois genres.

Rég.

Rég. de prép.

se, si, sei.

#### **OBSERVATIONS**

I. — La forme éu, résultant de la vocalisation de l'e dans el (=ille), est aussi ancienne que la langue. On la trouve déjà dans Boëce (v. 49, 57, 155), simultanément avec el. De éu procède óu, dont le plus ancien exemple que je connaisse se trouve dans un texte de 1641 (Vie de sainte Valérie). Ce dernier, renforcé, a produit au, qui est la forme propre au haut Limousin, et qui devient yau quand le pronom suit le verbe au lieu de le précéder. A Nontron, dans ce dernier cas, on emploie toujours eū, qui sert aussi à Limoges concurremment avec yau 3. Si le pronom précède le verbe, c'est seulement de óu que nous faisons usage: óu vengué, óu ei mor. —

s ....

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C'est un pet t poëme limousin en vers de huit syllabes, publié au t. Il du Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin.

<sup>2</sup> A Limoges, on prononce aujourd'hui o et yo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eü sal ya un t euphonique, yau s'il n'y en a pas: disset-eü, creit-yau = dit-il, croit-il.

La forme el est celle du bas Limousin et des parties voisines du Périgord. A Tulle, grâce à la tendance que nous y avons signalée d'affaiblir l'e en i et de changer en r l'l finale, on prononce plutôt ir. — L'ancienne forme elh, réduite selon la règle à ei, reste usitée en divers endroits, par exemple à Rochechouart.

- II. Avec une préposition, l'ancienne langue employait au masculin singulier el ou lui, surtout lui. Ce dernier est aujourd'hui hors d'usage. Quant à el ou éu, on n'en use guère de cette manière qu'en bas Limousin et dans la contrée de Périgueux et au delà. A Nontron et en haut Limousin, on emploie de préférence, et presque exclusivement, le pronom réfléchi se, le détournant ainsi de sa destination pour lui attribuer tous les rôles du fr. masculin lui. Ex.: Ca ve de se = cela vient de lui; i fau coqui per se = je fais ceci pour lui; qu'ei se que parlo = c'est lui qui parle; se mai sa gen, toù soun parti = lui et ses gens, tous sont partis¹. Cela du reste n'empêche pas se de conserver en même temps son emploi normal de pronom réfléchi: la se facho = elle se fâche; lou ven s'ei pousa = le vent s'est calmé; ca s'en vai mieijour = il s'en va midi.
- III. A Nontron et en haut Limousin, i (pluriel masculin) sert comme sujet et comme régime de préposition<sup>2</sup>. En bas
- \* Les exemples de cet emploi abusif de se abondent dans la Vie de sainte Valérie (1641). Je n'en ai pas trouvé dans les textes limousins antérieurs, sauf peut-être un seul, que je ne relève pas parce qu'il est douteux, dans un document de 1587 (Limousin hist., p. 29). Mais j'en ai remarqué un dans le mystère provençal de St Jacques (Ludus sancti Jacobi, XV• siècle), V. 618: an besi me cogaray (lisez ambe si) = je me coucherai avec lui, comme traduit l'éditeur.— Le même abus existe en Auvergne, au moins depuis le commencement du XVII• siècle, comme en témoignent des noëls de ce pays qui remontent à cette époque et où il se montre déjà fréquent.
- <sup>2</sup> Ce dernier rôle commence à lui être attribué dès la fin du XIV<sup>e</sup> siècle. Je lis à ilhs e a lors successors, dans un texte de Limoges de 1371 (Lim. hist., pag. 649). Des exemples plus récents sont les suivants: envers ils (Testament de J. Faulcon, 1475, dans le Bulletin de la Société archéologique du Limousin, tom. I<sup>e</sup>, pag. 59); contre ilz, per ilz (1513), dans les Registres consulaires de Limoges, pag. 76.

Limousin et dans le sud-est du Périgord, ce dernier rôle est rempli par  $\acute{e}u$ , souvent adouci en  $y\acute{e}u^4$ , qui est le euz (= els) de l'ancienne langue. Lour ou  $lur^2$ , qui autrefois était trèsfréquemment régime de préposition, ne l'est plus jamais aujourd'hui. Il est réduit aux mêmes usages que le français leur: lour ai envouya lur  $mal\~a = je$  leur ai envoyé leurs malles.

IV. - Le sujet féminin, quand le pronom précède immédiatement le verbe, est toujours la (lo en haut et bas-limousin) au singulier, là au pluriel<sup>3</sup>. Si le pronom suit le verbe immédiatement, on emploie de préférence elo, elā, sans exclure pourtant la et là. Dans ce dernier cas, même à Nontron, la, devenant enclitique, affaiblit son a en o. Ex.: la vai, là van venî = elle va, elles vont venir; - disset-elo ou disse-lo = ditelle: - venquerent-elā ou venqueren-lā? = vinrent elles? - L'ancien leis est depuis longtemps aussi complétement périmé que la forme masculine correspondante lui. On n'emploie que elo comme régime de préposition. C'est également elo (au pluriel elā) qui sert exclusivement dans des phrases comme celles-ci: qu'ei elo qu'o parla = c'est elle qui a parlé; elo e sa sor soun vengudā = elle et sa sæur sont venues. - D'autres formes de elo sont ilo (Tulle) et yelo, yeilo, qui se disent en divers lieux du Périgord.

V. — La seule forme du pronom personnel neutre qui soit usitée à Nontron est ou, qui est sujet et régime : ou fou =il faut; — n'ou vole pa = je ne le veux pas. Au, yau, sont du

<sup>1</sup> Souvent prononcé you en bas Limousin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lour et lur se disent l'un et l'autre et dans les mêmes lieux. Lur est très-ancien dans la langue ; on le trouve déjà dans Gerard de Rossillon.

La ne vezent, ne parlent pas,
 La n'auvent, ne fant aucun pas. (Sainte Valéris, 1641.)

C'est le seul exemple que présente ce texte de ela réduit à la, et je n'en ai pas trouvé de plus ancien.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> On les trouve encore, l'un et l'autre, dans des textes de Limoges de la fin du XV• siècle; mais ils cessent d'apparaître dès le commencement du XVI• siècle.

haut-limousin, el (il) du bas-limousin.— Mais, beaucoup plus fréquemment que ces formes, nous employons aujourd'hui au même usage, surtout avec les verbes impersonnels, les pronoms démonstratifs co (ou ca) pour le sujet, (zou ou zóu) pour le régime: ca plou = il pleut; — que fou-co fâ? = que faut-il faire? — qui zou so? = qui le sait?

VI. — De même que l'ancienne langue, nous attribuons souvent encore le rôle de pronom personnel aux adverbes en (inde) et i (ibi). Le dernier sert autant pour les personnes que pour les choses; mais le premier ne s'applique plus guère aujourd'hui qu'aux choses. Ex.: douna z'i = donnez-le-lui; — pensa-i = pensez-y (à cela); — douna-m'en = donnez-m'en.

# REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES ÉLISIONS ET CONTRACTIONS DANS LES PRONOMS

Dans l'ancienne langue, les pronoms personnels à consonne initiale, lorsqu'ils suivaient un mot terminé par une voyelle, perdaient quelquefois leur voyelle finale ou intérieure et faisaient corps ainsi avec le mot précédent: me, mi, te, ti se réduisaient à m, t; lo, même la, à l, qui quelquefois (quand il représentait lo) se vocalisait en u; li, au lieu de rejeter complétement son i, se bornait le plus souvent à le consonnifier et devenait lh (variantes orthographiques ill, il); los, nos, vos devenaient respectivement ls, ns, vs, et le v de ce dernier se vocalisait.

De toutes ces formes réduites, qui paraissent d'ailleurs avoir été usitées surtout en poésie, nous n'avons gardé qu'une

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Je ne sais si l'accusatif lou, qui était dans l'ancienne langue (lo) à la fois neutre et masculin, conserve encore ces deux genres dans quelque<sup>8</sup> dialectes, comme son correspondant le en français; mais il n'est plus chez nous que masculin.

trace de la dernière dans la locution siéu plâ == sius \* plats (si vos plats), qui est à Nontron si plâ ou seü plâ, en haut Limousu siau plâ.

Au contraire, nous usons beaucoup plus que l'ancienne langue du procédé qui consiste à unir le pronom, moyennant élision ou contraction, non pas au mot qui le précède, mais au mot qui le suit. Voici les règles que l'on peut poser et quelques exemples à l'appui:

Tu, sujet, élide souvent son u devant une voyelle: t'eimà = tu aimes. Me, te, se, élident toujours leur e dans les mêmes cas que les mots français pareils; ils le gardent ordinairement quand ils correspondent à moi, toi, soi: î m'en vau = je m'en vais, mais fai-te ouvî = fais-toi entendre.

Lou et la précédant le verbe, que le dernier soit sujet ou régime direct, élident leur voyelle; ils la gardent après le verbe: dôno-lou a toun pai, porto-la a ta mai.

Li n'élide pas son i, mais il se contracte avec la voyelle ou diphthongue suivante et devient lh. Ainsi li ai di, li eidă se prononcent, sinon toujours, du moins le plus souvent, thaidi, theidā. Au contraire, i (à lui ou à elle) reste voyelle et forme toujours une syllabe à lui seul: z'î ai di = je le lui ai dit. Cette différence provient de ce que l'i est bref dans li et long dans i.

I (prem. pers. sing. ou 3<sup>me</sup> pers. masc. plur.), bien qu'il soit long dans les deux cas, forme toujours crase avec la voyelle ou diphthongue initiale du verbe dont il est le sujet. Cela a lieu, à la prem. personne du sing., même dans les contrées où l'élision préalable de ou, de o ou de au, est nécessaire. Ainsi on dit à Limoges yaime, comme chez nous, pour yau aime. Si le pronom suit le verbe, il ne se contracte pas avec le mot suivant: qu'ai-i ouvi? ou qu'ai-you ouvi? = qu'ai-je entendu?

Au pluriel, les pronoms de la troisième personne (loû, lâ, elā)

¹ Voici la liste de toutes les variantes: siéu, sióu, siau, st, seü; elles sont toutes usitées, mais non pas dans les mêmes lieux, et dérivent de sius comme de rius (rivus), riéu, rióu, riau, ri et reü. Sieus se lit déjà dans Gérard de Rossillon (v. 3086), où les deux éditeurs veulent qu'on supprime l'e

- n ne souffrent pas l'élision, mais si fait bien ceux de la première
- te et de la seconde, noû, vou. Si ce dernier précède le verbe, qu'il soit d'ailleurs sujet ou régime, il perd toujours sa voyelle:
- v'avê = vous avez; v'en vole balhâ = je vous en veux donner; per
- v'amusa = pour vous amuser; après le verbe quelquefois aussi,
- mais rarement: voulê-v'ouvî?=voulez-vous our? Quant à noû,
- p il n'élide jamais sa voyelle que s'il est sujet et s'il précède le verbe immédiatement: n'amassem dou bé = nous amassons du bien. Cette différence provient de ce que l'ou de vou s'est abrégé, tandis que celui de noû est resté long.

Dans l'ancienne langue, nos et vos, perdant leur s, se contractaient avec le pronom en en non, von. La dernière de ces deux formes est restée en haut-limousin (voun).

Vou est sujet à une espèce particulière d'altération, c'est de perdre sa consonne initiale: peiqu'ou î sê = puisque vous y êtes. On pourrait croire que c'est encore là une trace de l'ancien us affixe (comme Raynouard l'appelle) de l'ancienne langue. Mais deux raisons s'y opposent: premièrement, cet ou ne se contracte pas avec la voyelle antécédente, et, en second lieu, il commence souvent la phrase: ou sê un fa = vous êtes un sot. — Si une voyelle vient à suivre, il se consonnifie ordinairement pour s'unir à cette voyelle en une seule et même syllabe, comme nous l'avons tout à l'heure vu faire à l'i: ou â na = vous êtes allé.

J'ai parlé dans la phonétique (H) du v que développe quelquefois la voyelle ou, soit isolée, soit engagée dans une diphthongue. Notre pronom ou (=el) nous offre parfois ce phénomène quand il précède un verbe commençant par une voyelle : ouv ei mor =il est mort. Mais il est très-rare, en pareil cas, que le pronom reste entier; ordinairement ou disparaît, et le v qu'il a développé demeure seul pour le représenter. Ex. : ount out out

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eu vieipousario = il vous épouserait (Sainte Valérie).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est-à-dire qu'il prend le son du w anglais.

Loû, la, ela n'élident jamais leur voyelle. En bas Limousin et dans plusieurs contrées du Périgord, leur s originelle reparaît en liaison; mais, à Nontron et à Limoges, on ne fait rien pour corriger les hiatus que le concours de ces pronoms et de mots à voyelle initiale amène fréquemment.

# II. — Pronoms relatifs et interrogatifs

| Suj. masc. et fém.      | qui, chi, que. | que, qui  |
|-------------------------|----------------|-----------|
| - neutre                | que.           | que.      |
| Rég. direct             | que, qui.      | que, qui. |
| Rég. ind. masc. et fem. | cui¹.          | quî.      |
| - neutre                | que.           | que.      |

#### OBSERVATIONS

- I. En tant que pronom relatif, qui ne sert plus aujourd'hui que comme régime de préposition. Le rôle de sujet et de régime direct est rempli exclusivement par que . Il faut excepter les cas où l'antécédent n'est pas exprimé; alors on emploie toujours qui, comme dans l'ancienne langue et comme en français: qui refuso muso; vou sabé qui. L'ancienne forme cui est depuis longtemps périmée 3.
- II. Le pronom interrogatif, masculin et féminin, n'a qu'une forme, qui, pour le sujet, le régime direct et le régime indirect.
- <sup>4</sup> Cui était aussi quelquefois régime direct; mais son emploi ordinaire était celui de génitif ou de datif (avec ou sans préposition).
- <sup>2</sup> On voit dans les *Leys d'amors* (II, 76) que *qui*, au XIV<sup>•</sup> siècle, avait déjà perdu comme relatif beaucoup de terrain. Cet ouvrage n'autorise au féminin que l'emploi de *que*, et il constate que cette forme était au masculin plus usitée que *qui*.
- 3 Je ne la trouve dans aucun des textes (XIV°-XVI° s.) publiés dans le Limousin historique. Au contraire, j'y lis (p. 578), sous la date de 1371: a qui las letras pervenrant, selon l'usage d'aujourd'hui. Les Leys d'amors (II, 76-78) blàment cet emploi de qui. Il devait être dès lors très fréquent

III. — Le neutre, tant interrogatif que relatif, est toujours que, qui traduit ainsi, selon les cas, le fr. qui, que ou quoi.

IV. — A Tulle, le pronom qui est cu, lorsqu'il commence la phrase: cu per soun be per soun sen; — cus oco? ( = qui es oco?) <sup>4</sup>. Ces formes sont quercinoises; on les trouve aussi en Provence.

L'adjectif qual ou cal (voir ci-après), joint à l'article, a formé un autre pronom, à la fois relatif et interrogatif. Dans l'ancienne langue, il était des deux genres; mais, comme tous les adjectifs de cette catégorie, il a pris depuis longtemps la flexion féminine, et on dit lou cau — la câlo, loû cau — la câlā. Cependant l'ancien usage n'est pas tellement périmé qu'on n'emploie encore quelquefois cau a u féminin comme au masculin: la cau ei-co? lâ quau ei-co? — laquelle, lesquelles est-ce?

Comme interrogatif, ce pronom est indifféremment sujet, régime direct ou régime indirect; mais, comme relatif, son emploi est aujourd'hui borné au rôle de régime indirect, et il sert principalement quand il s'agit de rappeler un nom de chose.

Un synonyme de cal est quin ou quinh. Ce pronom, toujours interrogatif, et qui, d'après les Leys d'amors (II, 46), « demanda de la qualitat, » n'appartenait pas, à ce qu'il semble, à la langue commune, et il est toujours resté étranger au dialecte

- <sup>4</sup> Cf. lu=lui, qu'on trouve dans quelques textes anciens, par exemple dans la trad. de l'Albucasis, dont M. de Tourtoulon a publié des fragments au tome I<sup>er</sup> de la *Revue des langues romanes*, pages 3 et 301.
- <sup>2</sup> Les Leys d'amors, qui réprouvent quala, qualas, montrent que l'usage en était déjà très-répandu au XIV<sup>o</sup> siècle. Dans les textes de Limoges de cette époque et des siècles suivants, ces formes sont employées concurremment avec qual, quals.
- <sup>3</sup> Moins rarement, à ce qu'il semble, en haut Limousin qu'à Nontron. Ici cau féminin ne sert plus guère que comme pronom interrogatif. A Limoges il est aussi exclamatif: quau têto! quau coressa! (Foucaud) = quelle tête! quelles caresses!

limousin. Il était, je pense, propre à celui du Languedoc, où il est encore fort usité.

# Can (lat. quantus)

Can (dans l'ancienne langue quan ou can-quanta) est aujour d'hui indéclinable et ne sert plus (à Nontron du moins) que comme interrogatif: can sount-i? can sount-élà? (quanti, quanta sunt?) Autrefois il était aussi relatif, mais comme tel ne servait qu'au neutre: vos ren... tot quant ai (Pistoleta). Je le trouve encore employé de même dans un texte de 1641 (Vie de sainte Valérie): mas aqueu qu'o fat tout quant ey.

# III. — Pronoms démonstratifs

Nous n'avons plus aujourd'hui, pour le masculin et le féminin, de pronom démonstratif que aqueü (aquel)—aquélo, aqui—aquélā, réduit le plus souvent par aphérèse à queü-quelo, quiquélā. Mais ce pronom est également adjectif, et, comme nous devons le retrouver tout à l'heure, je remets à ce moment, pour éviter de me répéter, les observations qui le concernent.

Outre aquel, l'ancienne langue employait aussi tour à tour, comme pronoms ou comme adjectifs, aicel, dérivé de même de ille, et est, cest, aquest, qui viennent de iste. Elle avait en outre cel, qui ne servait que comme pronom.

Au lieu de queü—quelo, nous employons souvent lou—la, qui est l'article (voir ci-après), lorsqu'un pronom relatif ou une préposition suit immédiatement : lou qu'ei vengu = celui qui est venu; — lâ que v'avé = celles que vous avez: — lâ de Pière, loû de Francei = celles de Pierre, ceux de Francois.

Au neutre, les formes du pronom démonstratif sont comme

<sup>&#</sup>x27; Cet usage est ancien, comme en témoignent les Leys d'amors (II, 222), mais il paraît étranger à la langue des Troubadours. Les deux seuls exemples qu'en rapporte Raynouard (L. R., IV,2) sont tirés d'un texte (Elucidari de las proprietatz de totas res naturals), dont le caractère dialectal a été établi par M. de Tourtoulon dans la Revue des langues romanes, t. Is, p. 7.

dans l'ancienne langue so (co) et aco (oco), souvent réduites à co (quo) <sup>1</sup>. J'ai déjà dit que ce dernier usurpe souvent le rôle de pronom personnel. Dans ce dernier cas, à Nontron, on le renforce en ca (ca fai fré = il fait froid). Les formes aisso, aiso sont périmées <sup>2</sup>. — Co (ou cé, comme quelques-uns prononcent) n'est jamais employé qu'avec un pronom relatif. Aco et co remplissent toutes les fonctions des pronoms français cela, ça, ce. — Co, sujet et précédant le verbe, se renforce en ca. Si le verbe est ei (est), il reste co, mais il contracte sa voyelle et quelquefois l'élide. Aco en fait autant de la sienne, mais pour celle-ci la contraction est beaucoup plus fréquente que l'élision: acouei aco = c'est cela; — qu'ei co qu'i disio = c'est ce que je disais; — ca ne vai pâ bien; — tout aco vai mau.

Au pronom démonstratif, pour le déterminer plus précisément, nous ajoutons souvent les adverbes de lieu qui, d'aqui 3 (= fr. ici, d'ici), ou lai, d'alai (= fr. là, de là). Au masculin et au féminin, cette adjonction est forcée, quand le pronom, sans être suivi d'un relatif, précède le verbe; elle ne l'est pas si le pronom suit le verbe : queu-qui ei parti; — qu'ei quelo ou quelo-d'aqui = c'est celle-ci.

Par suite d'une méprise singulière, nous allongeons ordinairement au pluriel l'i, bref de sa nature, de l'adverbe ajouté, comme s'il était un second pronom, disant queu-qui, mais quiqui; quélo-d'aqui, mais quélā-d'aqui.

- <sup>4</sup> On trouve déjà quo dans un texte limousin du XI siècle (P. Meyer, Anc. poésies religieuses en langue d'oc, p. 18). So est le latin ecce hoc; aco eccum hoc. Une autre forme de so est zo (zou), qui ne sert plus que comme pronom personnel: zou vôle = je le veux.
- <sup>2</sup> Aisso est un renforcement de eisso (ecce hoc). On le trouve encore sous cette forme primitive dans la Vie de sainte Valérie (1641). Dans les textes de Limoges des XIV\*, XV\* et XVI\* siècles, aysso et eysso sont employés concurremment. Tous deux se lisent également (sous les formes aizo et eyzo) dans le fragment de traduction de l'Evangile de saint Jean (XII\* siècle) reproduit dans Bartsch, Chrestom., 7-16, et qui, je crois, appartient au dialecte limousin.
- <sup>3</sup> Exemple de 1589 (Lim. hist., p. 28): aqueu d'aqui que ly bailhoro. Je n'en trouve pas de plus ancien.

## IV. — Pronoms indéfinis

Ces pronoms, sauf un seul, sont formés d'adjectifs indéterminés, ou ne sont que des adjectifs indéterminés employés pronominalement<sup>1</sup>. Voici la liste de ceux qui nous restent:

- 1. Un, avec l'article l'un 2 (c'est celui que l'exception concerne) = fr. on, l'on, pr. om. Régulièrement devrait être oun; mais ou ici sera devenu u comme dans lur, lu, autres formes de lour et de lou. On pourrait aussi penser à unus. Cf. l'espagnol uno 3. A Tulle on dit l'an, comme en ancien français.
- 2 3. L'un—l'autre, au pluriel loû û,—lou autrei;—outrui. Ex.: l'un vou, l'autre ne vou pâ; lou bé d'outrui. Altre avait un neutre, al (venant de aliud), que nous avons perdu.
  - 4. Chācun chācuno, chācû chācunā (pr. chascu ou cascu).
  - 5. Coucun coucuno (fr. quelqu'un, quelqu'une).

Le masc. sing. ne garde, à Nontron, la nasale que s'il rappelle un nom masculin déjà exprimé ou suffisamment désigné. Au sens absolu du fr. quelqu'un (opposé à personne), on dit caucu.

Les deux éléments de ce pronom, qui sont toujours indivisibles au singulier, peuvent, au pluriel, ou rester tels ou se décliner séparément: cauquei-û ou coucû, coucã-unã ou coucunã.

— Pour le neutre, l'ancienne langue avait qualacom, queacom, quecun (quid cumque). Cette dernière forme est restée à Tulle

- ¹ Nous réservons en conséquence, pour le chapitre suivant (Adjectifs déterminatifs), la plupart des observations qui les concernent.
- <sup>2</sup> L'article ici se change très-fréquemment en n': n'un m'e dit = l'on m'a dit. C'est le seul cas où cette mutation se produise.
- <sup>3</sup> Dans les vers suivants de Boëce, us, qui est certainement unus, se traduirait très-bien par on :

Nos jove omne menam ta mal jovent Que us non o preza sis trada son parent.

Dans l'ancien français un avait aussi quelquefois le même emploi. Ex.: Ki ne prent mies warde a ce k'un fait (Sormons de saint Bernard, p. 557); ke vuelent-il c'un lor facet (ibid., 558). Remarquons ici que notre un est moins usité que le on français. Nous employons de préférence la  $3^{\bullet}$  pers du pluriel avec le pronom masculin : i m'an di = on m'a dit.

(quicom); mais, chez nous, on ne dit que cauco-re (fr. quelque chose).

- 6. Oucun oucuno, oucû oucunā (fr. aucun).
- 7. Degu (pr. degu et negu \_ necunus) = fr. personne. Nous n'employons jamais ce pronom sans la négation, bien qu'il en contienne déjà une, sauf quand il y a dans la phrase une particule restrictive ou quand il forme à lui seul une réponse: Nai vu degu; Qui ei vengu? Degu. Ce pléonasme est, du reste, aussi ancien que la langue. En voici des exemples du X° et du XII° siècles: Cel non quaira ja per negu tormen (Boëce, v. 157); E eizo negus non ossaub (Trad. de l'Ev. de saint Jean, Bartsch, 11, 46).

Le pendant de degu pour les choses est le substantif indéterminé re (fr. rien): ne no posg re donar (Boëce, v. 89). Dans l'ancienne langue, res avait aussi quelquefois le sens de personne, qu'il a gardé en divers lieux, p. ex. dans la Drôme.

- 8. Tou touto, toû toutā, au neutre tou. N'est employé comme pronom qu'au neutre ou au pluriel masculin et féminin.
- 9. Tau tâlo (fr. tel-telle): uno tâlo ei vengudo = une telle est venue; tau ri desei que puraro demo = tel rit ce soir qui pleurera demain.

# CHAPITRE QUATRIÈME

# ADJECTIFS DÉTERMINATIFS

# I. - Article

## A. — ARTICLE DÉFINI

Il a été formé dans toutes les langues romanes d'un des adjectifs déterminatifs du latin: en langue d'oc comme en français, italien, espagnol, etc., de ille; dans quelques dialectes, comme le sarde central et méridional et certaines variétés du catalan, de *ipse*<sup>4</sup>.

Grâce à la contraction des prépositions de, a, suppléantes des flexions casuelles disparues, avec l'article masculin, celuici se trouve avoir des formes particulières pour représenter le génitif et le datif. Nous les désignerons sous ces noms pour abréger, comme nous l'avons déjà fait pour les pronoms personnels.

a. - Masculin

Sing. nom. lo, le2, l'

lou, lu8, l'

A Mayorque es, sa (V. Boffaruil, Sistema gramatical de la lengua catalana. p. 24, 80); en Sardaigne, su (plur sos ou is), sa. Un article de même origine a existé, existe peut-être encore, dans quelques variétés méridionales de la langue d'oc. Les Leys d'amors (II, 122) le constatent, car elles blâment ceux qui disent so vergiers, es cavals, sa taula, au lieu de lo vergiers, lo cavals, la taula. On trouve plusieurs exemples de cet article dans Flamenca (v. 1550, 3147, 3554), et le Mystère de sainte Agnès, publié par M. Bartsch en 1869, en offre un assez grand nombre. Il y en a deux dans le Ludus sancti Jacobi, v. 366, 367. Je dois dire que M. Meyer (Rev. critique, 1869, 2° sem., art. 184) considère simplement ces formes comme une particularité de prononciation, comme le résultat d'une substitution bizarre de s à l. M. Bartsch n'y voit qu'une faute à corriger. L'une et l'autre opinion me paraissent peu soutenables, surtout en présence de la forme masculine es, attestée par les Leys d'amors.

[Ceci était écrit lorsque, grace à une obligeante communication de M. de Tourtoulon, faite d'ailleurs à propos d'une question toute différente, j'ai pu lire dans le Diario de Barcelona. du 25 février 1870, un article consacré précisément à la Sainte Agnès de M. Bartsch et dont l'auteur, M. Milà y Fontanals, exprime, quant à l'origine de ces formes de l'article en provençal, la même opinion que j'émets ici. Je suis heureux de me rencontrer sur ce point avec le savant professeur. — Autre exemple, précieux par son antiquité, à joindre à ceux que j'ai relevés ou signalés ci-dessus: per za ma mi tens = me tiens par la main. Je le trouve dans un extrait du cartulaire de Lérins (3° quart du XI° siècle), pag. 162 du Recueil d'anciens textes bas-latins, provençaux et français, que M. Paul Meyer vient de publier.]

<sup>2</sup> Ces formes n'appartenaient pas à la langue commune. Elles étaient et sont restées particulières au dialecte languedocien. On les trouve à la vérité, assez fréquemment même, dans des documents limousins du

| Sing. gén. | del, deu, de l'  | del, déu, dóu, dau, de l' |
|------------|------------------|---------------------------|
| - dat.     | al, au, a l      | au, óu, a ľ               |
| — acc.     | lo, le, l'       | lou, lu, l'               |
| Plur. nom. | li 4, los, les²  | loû                       |
| — gén.     | dels, deus, dals | dóu, dau.                 |
| - dat.     | als, aus         | au, óu.                   |
| - acc.     | los, les²        | lo.                       |

## b. - Féminin.

| Sing. | nom. | la, l', lhi, li | la (lo), l'       |
|-------|------|-----------------|-------------------|
| _     | gén. | de la, de l'    | de la (lo), de l' |
|       | dat. | a la, a l'      | a la (lo), a l'   |
| _     | acc. | la              | la (lo), l'       |
| Plur. | nom. | las             | lâ                |
| _     | gén. | de las          | de lâ             |
|       | dat. | a las           | a lâ              |
|       | acc. | las             | lâ.               |

#### **OBSERVATIONS**

I. — Nous employons l'article contracte devant les noms commençant par une consonne, l'article non contracte devant ceux qui commencent par une voyelle, et nous élidons alors, comme le faisait l'ancienne langue, sa voyelle finale tant au masculin qu'au féminin singulier. — Au pluriel, la voyelle étant longue ne s'élide pas, sauf quelquefois, par exception, au féminin (Ex: l'eigā = les eaux).

XVI siècle (Registres consulaires de Limoges); mais ce sont ici des formes françaises introduites par les rédacteurs de ces registres, qui, écrivant tantôt en limousin, tantôt en français, écorchaient pareillement les deux langues.

- $^3$  Lou et lu s'emploient concurremment, de même que lour et lur, dans les mêmes lieux.
- L'article li a survécu assez longtemps, dans le rôle exclusif de sujet masculin pluriel, à l'ancienne déclinaison. C'est ce qu'on peut observer dans des textes de la fin du XIV siècle publiés dans le Limousin historique, où les règles de la déclinaison, quant aux noms, ne sont jamais observées, tandis qu'elles le sont encore (sauf un petit nombre d'exceptions) pour l'article.

Plus bas que la contrée de Nontron, ainsi qu'en bas Limousin, l's reparaît pour former liaison, tant aux formes non contractes qu'aux formes contractes.

- II. Dans l'ancienne langue, et principalement en poésie, l'article, comme nous l'avons vu faire aux pronoms personnels, s'affixait, après élision ou (pour li) semi-consonnification de la voyelle, au mot qui le précédait. Ex.: am mais quel rossignol (que lo); els riu son clar (e los); abans queil (que li) blanc puoi sion vert. L'article féminin éprouvait rarement ce traitement au singulier et il ne le subissait jamais au pluriel, ce qui s'explique par le poids de l'a, qui rendait cette voyelle nécessairement plus résistante que l'o.
- III. Les formes résultant de la vocalisation de l'l, deu, au, deus, aus, sont fort anciennes dans la langue. On les constate dès le XI° siècle, dans des textes dont l'origine limousine paraît certaine ¹. Elles abondent, sans y régner pourtant exclusivement, dans les documents des XIV°, XV° et XVI° siècles, tirés des archives de Limoges, et publiés par Leymarie et Ruben ². Dóu, unique forme usitée aujourd'hui à Nontron pour le génitif des deux nombres, et qui est née de deu, comme le pronom óu de eu (el), n'apparaît qu'une fois dans ces documents ³. La Vie de sainte Valérie (1641) n'a encore elle-même que la forme deu. Au contraire, le datif des deux nombres ou, qui est aussi pour ce cas la seule forme nontronnaise, commence, dès le XIV° siècle, à alterner avec au.

Per re dou mond(e) che poges far

A rapprocher de ce fait que, dans le même poëme, le pronom singulier sujet de la première personne est toujours iou (pour ieu).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anciennes poésies religieuses publiées par M. Paul Meyer, dans les pièces In hoc anni circulo et Versus sancte Marie, tirées l'une et l'autre d'un ms. de Saint-Martial de Limoges.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Limousin historique et Registres consulaires de Limoges.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Doudiz = desdits (Reg. consul., pag. 75, année 1514). Il est remarquable que cette forme dou se trouve (une fois seulement) pour del, employé partout ailleurs, dans le poëme de Blandin de Cornouailles, v. 350:

C'est pourtant ce dernier qui a prévalu en haut-limousin, où deu s'est de son côté, probablement sous l'influence du dialecte auvergnat, renforcé en dau. Cette forme est déjà la seule, tant pour le pluriel que pour le singulier, qui se rencontre dans des lettres de 1666-1668, publiées par Ruben, dans son édition de Foucaud, pag. IV-VI. Elle est constante, ainsi que au, dans les œuvres des poëtes du haut Limousin qui ont écrit au siècle dernier et au commencement de celui-ci. Aujourd'hui, j'en ai déjà fait l'observation, grâce à la réduction de la diphthongue, dau et au ne se prononcent plus, à Limoges, que dô et ô.

A Tulle, l'l de del ou reste sans se vocaliser, et alors le plus souvent on prononce der, ou se vocalise en i. Au pluriel, la vocalisation se fait toujours, mais elle se fait en u, d'où naît, au contraire de ce qui a lieu chez nous, la distinction des nombres. — Il en est de même au datif, qui, dans cette variété du dialecte, est, non pas al, mais el, le vrai datif y ayant été supplanté, au singulier du moins, par le locatif de l'ancienne langue (el = en lo, els = en los). Les formes correspondantes à dóu et à ou, de Nontron, y sont donc, pour dou, dei et dous; pour ou, ei et ous. L's du pluriel ne sonne qu'en liaison.

- IV. Dans l'ancienne langue, l'article se contractait nonseulement avec de, a, en, mais encore avec deux autres prépositions, per et sur: pel, pels; sul, suls. C'est ce qui a lieu encore en bas Limousin et dans les cantons voisins du Périgord. De là les formes pel ou pei = pour le, peus = pour les, pella = pour la, sul = sur le, etc.
- V. On sait qu'en français quelques substantifs se sont si bien agglutiné l'article que, la valeur de ce dernier ayant cessé d'être sentie, on a dû leur en préposer un autre; tels sont *loriol*, *lierre*<sup>4</sup>. Ces mêmes mots présentent chez nous le

<sup>&#</sup>x27;Ex. du phénomène inverse recueilli en Saintonge: de la belle vande-de belle lavande.

même phénomène. On y dit la lhêdro (hedera), usité surtout au pluriel, pour l'yêdro, lou louriou pour l'ouriou (auriol), lou landié pour l'andié. L'agglutination de l'article n'est pas encore achevée dans l'endemo; mais elle est en train de s'accomplir, car beaucoup disent lou lendemo, à l'exemple du français (le lendemain).

## B. -- ARTICLE INDÉFINI

Sing. masc. suj. us, uns, rég. u, un.

— fém. suj. et rég. una.

Plur. masc. suj. u, un, rég. us, uns.

— fém. suj. et rég. unas.

unā.

L'article indéfini n'est autre que l'adjectif numéral un, una, et il se décline absolument de même dans les deux acceptions. L'aphérèse lui enlève ordinairement son u initial: 'n ôme, 'no fenno = un homme, une femme; una forcei = des cisailles (forfices). Ce dernier exemple montre dans quel cas on l'emploie au pluriel: c'est quand il se rapporte à un substantif usité seulement au pluriel, ou qui, l'étant aussi au singulier, reçoit au pluriel une signification plus ou moins différente, mais désignant d'ailleurs dans les deux cas une chose unique. - Dans l'ancienne langue, cet article avait au pluriel un emploi un peu plus étendu. On s'en servait pour rendre l'idée que nous exprimons en français par le génitif pluriel de l'article défini. Ex.: unas novas vos vuelh contar (R. Vidal de Bezaudun, dans Raynouard, L. R., V, 446); - avian unas autras doublas (Forleaux de Limoges, 1489, dans Lim. hist., pag. 486). Aujourd'hui, en pareil cas, nous suivons l'usage français: dou hômei, de lâ fénnā 1. C'est aussi, comme en français, du génitif de l'article défini que l'on se sert pour rendre la signification partitive: dou po, dou vi2.

<sup>&#</sup>x27; Per deu diableys = pour des diables (Vie de sainte Valérie, 1641).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Exemple du XV<sup>•</sup> siècle (1436): am deu pa e fromage ho am deux especis (Lim. hist., pag. 413). J'en trouve même un dans G. de Rossillon, v. 4039: ilh demanden de l'aigua.— Dans les dialectes plus méridionaux

# II. — Adjectifs personnels ou possessifs

Nos adjectifs possessifs ne sont autres que les adjectifs latins correspondants, lesquels sont formés des mêmes radicaux que les pronoms personnels me, nos, — te, vos, — se. Il faut remarquer que, tandis que noster et vester n'ont donné respectivement qu'un dérivé, meus, tuus et suus en ont donné chacun deux.

## A. — Première personne

```
a.--Masc. sing. suj. mos
                                      { moun.
              rég. mon, mo
              plur. mos
                                        moû.
    Fém.
              sing. ma
                                        ma (mo).
              plur. mas
                                       та̂.
b .-- Masc. sing. suj. meus, mieus
               rég. meu, mieu
          plur. suj. mei, miei
                                       meü, mê.
               rég. meus, mieus
              sing. mia, mieua
                                        mio (monos.)
    Fém.
              plur. mias, mieuas
                                        miâ
                                                (Id.).
c .-- Masc. sing. suj. nostre, nostres
                                       nôtre.
               rég. nostre
          plur. suj. nostre
                                       nôtrei.
               rég. nostres
    Fém.
              sing. nostra
              plur. nostras
                                        nôtrà.
```

que le notre, gascon, languedocien, provençal, on n'emploie que la préposition: de pan, de vin — du pain, du vin; d'homes al ton brutal — metion lou fet a nostre oustal (Jasmin) — des hommes... mettaient le feu....

¹ Réduit à mi devant dons (dame, littéralement seigneur (dominus)), terme appliqué fréquemment par les troubadours aux dames qu'ils célèbrent.

## B. — DEUXIÈME PERSONNE

```
a .- Masc. sing. suj. tos
                                          toun.
                rég. ton, to
                                          toû.
                plur. tos
                sing. ta
                                           ta (to).
     Fém.
                                          tâ.
                plur. tas
b.-Masc. sing. suj. teus, tieus
                                        } teü, tê.
                 rég. teu, tieu
           plur. suj. toi, tei, tiei
                                        } teü, tê.
                 rég. teus, tieus
     Fém.
               sing. toa, tieua
                                          touo (monos.)
                                          touâ
               plur. toas, tieuas
                                                    (Id.).
c .- Masc. sing. suj. vostre, vostres
                                          vôtre .
                rég. vostre
          plur. suj. vostre
                 rég. vostres
     Fém.
               sing. vostra
                                           vôtro.
                plur. vostras
                                           vôtrā.
                 C. — TROISIÈME PERSONNE
a. - Masc. sing. suj. sos
                                        soun.
                 rég. son, so
                                          soû.
                plur. sos
     Fém.
                sing. sa
                                           sa (so).
                plur. sas
                                           sâ.
b.-Masc. sing. suj. seus, sieus?
                                        seū, sē.
                 rég. seu, sieu
           plur. suj. soi, sei, siei, si
                                        } seü, sê.
                 rég. seus, sieus
     Fém.
                sing. soa, sieua
                                           souo (monos.)
```

souâ

(Id.).

plur. soas, sieuas

<sup>&#</sup>x27; De voster, forme archaïque et vulgaire.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Réduit à si devant dons, comme mieu à mi. (Voir la note de la page précédente.)

#### **OBSERVATIONS**

- I. Le latin, on le sait, ne distinguait pas, à la troisième personne, entre un et plusieurs possesseurs; aussi n'avait-il pas pour cette troisième personne de forme correspondant à noster et vester. Pater suus signifiait également son père et leur père. Il en est encore de même en espagnol et dans les dialectes méridionaux de la langue d'oc, le gascon, le langue-docien, le provençal; mais la langue classique n'employait son, sa, que pour un seul possesseur, réservant pour plusieurs le génitif pluriel conservé du pronom ille (lor = illorum). C'est encore la règle également dans le limousin moderne.
- II. Mon, ton, son, aux premiers âges de la langue, pouvaient recevoir l'article. C'est ce qu'on voit dans Boëce, dans le fragment de traduction de l'Evangile de saint Jean, dans la pièce In hoc anni circulo, publiée par M. P. Meyer, tous textes que je crois d'origine limousine . Mais les troubadours ont laissé ces adjectifs sans article. C'est ce que nous faisons toujours aujourd'hui. Grâce probablement à l'influence française, c'est sous la forme masculine que ces adjectifs sont employés au singulier, devant les noms féminins commençant par une voyelle: moun armo = mon âme; soun eipêyo = son épée. Cet abus date de loin, car je le constate déjà dans des textes du XV° siècle. Une trace de l'ancien usage correct

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cet usage de mon, ton, son, avec l'article, rejeté de la langue littéraire, paraît s'être maintenu en Limousin, dans le langage populaire, jusqu'à une époque relativement récente. La Vie de sainte Valérie (1641) offre un exemple de son accouplé avec l'article indéfini : un son nebout (fr. un sien neveu). Je lis lo ton bon char filh dans un texte antérieur d'environ deux cent cinquante ans (Prière à N.-D. des Sept-Douleurs, Romania, I. 409), dont l'origine limousine, je l'ai déjà dit, me paraît probable — Quant aux documents imprimés tirés des archives de Limoges, ils ne présentent pas trace d'un pareil emploi de mon, ton, son.

(élision de l'a) nous reste dans l'exclamation marmo! = (par)  $mon \ ame!$  qui, du reste, à présent ne se dit plus guère.

III. — Meü, teü, seü, plus fréquemment employés à Nontron sous la forme réduite mê, tê, sê, ne précèdent plus jamais, comme ils faisaient souvent dans l'ancienne langue, le substantif auquel ils se rapportent. Ils prennent l'article, que ce substantif soit exprimé dans la proposition ou sous-entendu, sauf le cas où ils correspondent au français à moi, à toi, à lui²: queü pra ei meü = ce pré est mien, mais quei lou meü c'est le mien; ou queū pra ei lou meü, queü-qui ei lou seü = ce pré est le mien, celui-ci est le sien.—Nôtre, vôtre et lour, après leur substantif, prennent ou rejettent l'article d'après les mêmes règles. Placés devant, ils suivent la règle de moun, toun, soun, c'est-à-dire qu'ils rejettent toujours l'article.

IV.—On a vu plus haut que l'article remplace souvent le pronom démonstratif devant les prépositions. Ex.: vei-qui ta coueifo é la de ta mai = voici ta coiffe et celle de ta mère. C'est aussi, ce me semble, comme suppléant le pronom démonstratif qu'il faut le considérer, lorsqu'il est suivi d'un adjectif possessif; car si, au lieu de la de ta mai, je dis la souo, le rôle de la est toujours le même, puisque souo = de ta mai. Et ce qui vient encore à l'appui de cette opinion, c'est que les adjectifs possessifs s'unissent souvent au pronom démonstratif neutre co ou aco: co meü, co seü, co vôtre, co lour, etc.; ce que les paysans de chez nous qui veulent parler français traduisent naturellement par ça mien, ça sien, etc. Ces expressions s'appliquent soit, en général, au bien de la personne (quel ôme o minja co seü = cet homme a mangé son bien), soit à une chose

<sup>&#</sup>x27;On trouve dans Richard (né en 1730) deux ou trois exemples isolés du maintien de la forme féminine avec élision, seulement devant le mot eichino: trâ m'eichino, trâ s'eichino. Je ne sais si ces expressions ont encore cours dans quelques endroits.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Excepté aussi, pour *meii*, *mia*, le cas d'ailleurs assez rare où ils sont employés, sans substantif exprimé, au vocatif: *meii*, *mio*, comme on dirait, en français: *mon ami*, *ma bonne*.

particulièrement désignée (qu'ei co meü = c'est à moi, cela m'appartient).

V. — Dans la contrée de Tulle et dans quelques parties du Périgord, nostre et vostre gardent leur s intérieure. Au pluriel, la finale es n'y devient pas ei, et l's, tant au féminin qu'au masculin, se fait sentir en liaison. Il en est de même au pluriel des autres adjectifs possessifs, comme au reste de tous les pronoms et de l'article.

# III. - Adjectifs démonstratifs

Le pronom latin ille fournit à l'ancienne langue, outre l'article et le pronom personnel el—ela, trois pronoms ou adjectifs démonstratifs, en se combinant avec les adverbes ecce et eccum. Ce sont cel (ecc'ille), aissel (ecc'ille encore), et aquel (eccu'ille). — Iste donna pareillement, outre le simple est, deux formes composées avec ecce et eccum; ce sont cest (ecc'iste) et aquest (eccu'iste). De ces six adjectifs il ne nous reste plus que aquel et aquest<sup>2</sup>, et il n'y a plus, du moins en haut Limousin et dans la contrée de Nontron, que le premier qui soit en même temps pronom.

# Aquel

| Masc. sing.   | aquel, aqueu, aquelh       | aquel, 'aqueü. |
|---------------|----------------------------|----------------|
| pl <b>ur.</b> | suj. aquil, aquilh, aquelh | aquî.          |
|               | rég. aquels, aqueus        | aquî, aquéu.   |
| Fém. sing.    | aquela                     | aquélo.        |
| plur.         | aquelas                    | aquélā.        |

Aycel se déclinait comme aquel; mais cel était beaucoup riche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces expressions sont anciennes, du moins dans la première acception. Je trouve aquo seu dans un texte périgourdin de 1383 (Dessales, Histoire des comtes de Périgord, Preuves, p. 2) et d'aquo lor dans un document limousin de 1371 (Lim. hist. p. 622).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Est et cel figurent encore quelquesois dans des documents du XV° siècle (Lim. hist., passim); mais je ne trouve ni cest, ni aycel, dens aucun de ceux qui ont été publiés dans ce recueil.

en flexions que ces deux derniers. Je donne ici le tableau de ses formes principales:

#### Masculin

## Féminin

Sing. suj. cel, celh, ceu cela, celha, cil, cilh.
rég. cel, celh, celui cela, celha, celei, celeis.
Plur. suj. cil, cilh, celh, cels, ceus celas.
rég. cels. ceus celas.

Cel au masculin n'était presque jamais employé que comme pronom.

# Aquest

| Masc. sing.         | aquest                              | aq <b>u</b> éte. |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| plur. suj .<br>rég. | aquist, aquest<br>aquestz, aquesz ( | aquétei.         |
| Fém. sing.          | aquesta, aquist                     | aquéto.          |
| plur.               | aquestas                            | aq <b>u</b> étā. |

Ni est ni cest n'ayant été plus variés dans leurs formes que aquest, le paradigme de ce dernier peut servir pour les trois.

#### OBSERVATIONS

I.—Aquel et aquete subissent presque toujours l'aphérèse de l'a. Ceci est, dans notre dialecte, une habitude fort ancienne, car on trouve déjà queu fruit dans un texte limousin du XI<sup>e</sup> siècle <sup>4</sup>.

II.—L'I de aquel persiste devant les voyelles. Elle se vocalise toujours, comme elle faisait déjà souvent dans l'ancienne langue, devant les consonnes<sup>2</sup>. Il faut remarquer que, contrairement à ce qui se passe dans les autres mots en  $e\ddot{u}$ , cette

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Versus sancte Marie, v. 22, dans Paul Meyer, Anciennes Poésies religieuses en langue d'oc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans les textes de Limoges des XIV, XV, XVI siècles, on voit l'itantôt se maintenir, tantôt se vocaliser. Le dernier cas se présente de plus en plus fréquemment à mesure qu'on se rapproche de l'époque actuelle. Dans la Vie de sainte Valérie (1641), la vocalisation est constante.

iphthongue, ni dans aqueü, ni dans le simple eü (el), ne se rénit jamais à é. — La forme aquelh modifiée en aquei, selon la
igle, a persisté en quelques endroits, comme nous avons vu
ne l'a fait elh, moyennant la même modification .— En haut
imousin, queü devient souvent quiau, comme eu (el) devient
tu, probablement par l'intermédiaire de quiou, qui existe
ussi. Quieu, qui a nécessairement précédé l'un et l'autre, se lit
tux fois dans le Testament de J. Faulcon (1475). Il est probae qu'il se dit encore en plusieurs lieux.

III.— Contrairement à la règle générale, c'est, au pluriel de *uel*, le cas sujet et non le cas régime qui a persisté à Nontron en haut Limousin. On a vu qu'il en est de même au pluriel simple *el (per î (il)* et non *per eus)*. C'est probablement le soin de distinguer les nombres (lesquels, comme dans tous s noms en *eu*, se seraient nécessairement confondus) qui a été cause de cette dérogation à la règle <sup>2</sup>.

IV. — On a des exemples qui remontent au XV° siècle de chute de l's de aquest dans notre dialecte<sup>3</sup>. Cette chute a pas lieu en bas Limousin. Chez nous, contrairement à la gle générale, elle n'a pas été compensée; car non-seule-ent l'eprécédent ne s'est pas diphthongué en ei, mais encore est devenu bref.

V. — Aquel s'emploie devant tous les substantifs indifférement et traduit le fr. cet; mais aquete ne s'emploie plus au-

Registres consulaires de Limoges, pag. 14 (année 1508): aquey libre;—sinte Valérie (1641): aquey monde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A tous aquils (Test. de J. Faulcon, 1475); lo profiech d'aquilhs (Reg. ns., p. 25, 1509). Dans ces registres, aqueus n'apparaît jamais, non plus ue dans Sainte Valèrie, où aqui est la seule forme du pluriel. Dans les ocuments du XIV siècle, contenus dans le Limousin historique, aquilh vec ou sans s) est toujours sujet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Test. de J. Faulcon (1475): une fois quet, une fois aquet. — Cepenlant l's n'avait pas encore fini de disparaître en haut Limousin, en 1666, ar on lit dans des lettres de cette date (Ruben, Œuvres de Fouçaud, IV-VI): aquesle co. aquesto annado, à côté de aquetto lettro.

jourd'hui, à Nontron du moins, devant les noms de personne ni devant les noms d'objets matériels. Ainsi on dira quete co, queto semmâno, quétă fêtă (cette fois, cette semaine, ces fêtes), mais non pas quete couteü, quete chavau, queto fenno (ce couteau, ce cheval, cette femme). Pour déterminer aquel plus précisément, on lui adjoint quelquefois l'adverbe qui, que l'on place après le substantif: quel ôme - qui = fr. cet homme-ci. L'adverbe lai (fr. là), corrélatif de qui, qui s'adjoint souvent à aquel pronom, s'adjoint beaucoup plus rarement à aquel adjectif: quélā fennā-lai. Quant à aquete, il ne prend jamais ni l'une ni l'autre de ces particules; car, plus démonstratif que aquel, il a par lui-même toute la précision que ce dernier n'obtient que par l'adjonction de qui au substantif, qu'il détermine. Ainsi quetei jour doit se traduire en français par ces jours-ci.

# IV.— Autres adjectifs déterminatifs

# Mêmo, lou mêmo

L'ancienne langue avait eis (ipse), meteis (metipse) fém. eissa, meteissa, avec des variantes en e pur et en d ou z, et de plus medesme (metipsissimus), et, sans d, meesme.

Cette dernière seule nous est restée et, ce qui est singulier, seulement sous la forme féminine. Cela est dû probablement à l'influence du français, où cet adjectif est en e muet aux deux genres (cf. ci-dessus les substantifs masculins en e pris de cette langue, comme mêro = maire). Ainsi nous disons lou mêmo — la mêmo, loû mêmā — lâ mêmā. Mais, au pluriel masculin, le plus ordinaire est de le laisser invariable, ce qui a lieu aussi, mais bien plus rarement, au féminin: loû, lâ mêmo = les mêmes. L'invariabilité est de règle, aux deux genres, quand le substantif ou le pronom précède immédiatement: qu'ei î mêmo, qu'ei élā mêmo.

#### Autre

Masc. sing. altre, autre autre.

Masc. plur. sujet. autre, autres.
rég. autres

Fém. sing. autra autro.
plur. autras outrā.

Le masc. sing. prenait quelquefois, comme sujet, dans l'ancienne langue, l's flexionnelle.— On trouve dans Boëce (v. 10) aitre, qui nous offre le plus ancien exemple de la vocalisation de l en i.

A autre se rattachent trois adjectifs composés, dont le premier élément est, non pas à la vérité alter, mais alius. Ce sont aital, aitant et alcant, ce dernier déjà tout formé en latin (aliquantus). Ces adjectifs sont aujourd'hui inusités. Aital a persisté en bas-limousin comme adverbe.

# Chaque

Cet adjectif est emprunté au français. La forme classique correspondante est quex (quisque), au fém. quega, périmée de fort bonne heure 2. Châque au féminin fait châquo. Il n'a pas de pluriel.

— Châcun, qui nous vient de l'ancienne langue (chascus, cascus, quascus = quisque unus), ne sert plus aujourd'hui que comme pronom; mais il était encore usité comme adjectif au XVII siècle, au moins dans quelques locutions, car on trouve chacun an dans Sainte Valérie. — Un autre pronom de même signification est chadun (anc. cadaus), qui ne se dit plus qu'en bas-limousin et que les dialectes plus méridionaux de la langue d'oc ont conservé sous la forme cadun. L'ancienne langue

¹ Les deux derniers, je pense, depuis longtemps, car je n'ai pu les découvrir dans les textes de Limoges des XIV-XVI siècles, auxquels je me suis déjà référé souvent. Au contraire, aital (eytal) y est fréquent.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'ancienne langue avait, de plus, usquex-unaquega (unusquisque).

- Un exemple récent de la même métathèse qui a produit quew nous est offert par dixe, comme le peuple, en beaucoup d'endroits, appelle les disques des chemins de fer.

avait encore le simple cada<sup>1</sup>, adjectif invariable signifiant chaque, que l'espagnol, qui l'avait aussi, a conservé jusqu'à nos jours.

# Cauque

Calsque, rég. calque (qualisque), des deux genres dans l'ancienne langue et y gardant toujours que invariable, a pris chez nous les formes cauquei pour le masc. plur. et cauquo — couquā pour le féminin . Il a les mêmes emplois que le français quelque, son composé caucun ne sert plus que comme pronom.

#### Aucun

Cet adjectif est composé de alque (aliquis), que nous avons laissé périmer, et de un. L'ancienne langue s'en servait aussi bien dans des phrases affirmatives que dans des phrases négatives. A présent il n'a plus jamais que le sens négatif, qu'il y ait ou non de négation exprimée.

#### Nul

Nullus, dans l'ancienne langue, avait donné à la fois nulh et nul (fém. nulha et nulla.) C'est la dernière seule de ces deux formes qui nous est restée, mais on s'en sert rarement.

L'ancienne langue employait au même usage que nul, negun ou degun (nec unus), étymologiquement identique. Cet adjectif, je l'ai déjà dit, ne sert plus aujourd'hui que comme pronom<sup>3</sup>, au sens absolu du français personne.

- <sup>4</sup> Sur l'origine de cada, qui est le grec κατά, voyez la lumineuse discussion de M. Meyer dans Romania, II, p. 80. Ce mot persiste encore en limousin dans le substantif composé chadan (champ qu'on ensemence chaque année).
- <sup>2</sup> Quauquo nouvello (Sainte Valérie, 1641); Cauquey, quauquo (Lettres de 1666). On trouve calqua dans le Ludus Sti Jacobi (v. 327, 354), texte du XV• siècle en dialecte provençal.
- 3 Il a conservé la fonction d'adjectif dans la locution adverbiale en degun lio (in nec uno loco) = fr. nulle part.

#### Tout

| Masc. | sing. suj.<br>rég. | totz, toz<br>tot        | } | tout.          |
|-------|--------------------|-------------------------|---|----------------|
|       | plur. suj.<br>rég. | tuit, tuch<br>totz, toz | } | toû.           |
| Fém.  | sing.              | tota                    | 1 | touto          |
|       | plur.              | totas                   | 3 | touto<br>toutā |

Je n'indique au masculin de l'ancienne langue que les formes principales. — La forme tuch (tuc, tug), qui résulte de la consonnification de l'i de toti, suivie de son durcissement en j et du renforcement consécutif de j en ch, n'était pas encore périmée dans notre dialecte au XVII° siècle. On en trouve de nombreux exemples dans la Vie de sainte Valérie<sup>4</sup>. — Le t du masculin singulier reparaît toujours en liaison devant les voyelles: tout ôme, tout animau.

### Plusieur

Telle est la seule forme sous laquelle se présente aujourd'hui chez nous le plusor ou pluisor (lat. pluriores) de l'ancienne langue. C'est évidemment la forme française que nous avons substituée à cette dernière; mais cette substitution n'est pas récente, car plusieurs se lit déjà dans des textes de Limoges du XVI<sup>e</sup> siècle<sup>2</sup>. Plusor servait aussi souvent comme pronom que comme adjectif, et on l'employait fréquemment avec l'ar. ticle, au sens absolu de la plupart (li plusor).

L'ancienne langue avait encore, pour signifier un grand

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La forme la plus fréquente y est tuc. Les autres son tuch, tut et enfin tous. Elles servent toutes indifféremment pour le sujet ou le régime pluriel masculin

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reg. consul. Elle y altorne avec plusours. Sainte Valérie n'a que plusieurs.

nombre, les adjectifs mant (maint, manh) et molt<sup>1</sup>. Ils sont aujourd'hui complétement périmés.

#### Soû

C'est le latin solus, dans l'ancienne langue sol, sola. L'l, au masculin singulier, reparaît quelquefois en liaison, et alors l'ou s'abrége; mais cela, à Nontron, est très-rare. Le féminin, selon la règle, est soulo—soulā.

# Tal (tau)

Des deux genres en latin, talis resta tel en langue d'oc; mais de bonne heure on le voit prendre quelquefois la flexion féminine a (tala). Cette forme a depuis longtemps prévalu en limousin. Toutefois de temps en temps, mais de plus en plus rarement, on emploie encore tau au féminin: uno tau = une telle, de tau filha de telles filles (Richard).

Un synonyme de tal était aytal, plus fréquemment en limousin eytal, déjà mentionné sous autre.

# Cal (cau)

Tal a pour corrélatif cal, déjà mentionné à l'article des pronoms relatifs et qui aussi, comme on l'a vu, reste encore quelquefois des deux genres : Uno coueifo tâlo câlo (une coiffe telle quelle). Remarquons ici que le barbare pléonasme quelque ...que, substitué par le fr. moderne à l'ancienne expression correcte quel... que, n'a pas pris pied chez nous. Nous disons, par exemple, a calo ouro que sio, a cau prî que sio. Il se mon-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ajoutons trop, qui paraît n'avoir été usité comme adjectif que dans quelques dialectes méridionaux, le languedocien par exemple (en tropas autras termenatios, Leys d'amors, II, 160). Comme adverbe, il appartenait à la langue commune, et nous l'avons encore, avec le sens plus restreint auquel il s'est également réduit en français.

tre pourtant très-fréquemment dans les textes de Limoges (*Lim. hist.*, passim) dès le XIV<sup>o</sup> siècle, qui est précisément l'époque où il a commencé de s'introduire en français <sup>4</sup>.

#### Tant

Je ne mentionne ici que pour mémoire cet adjectif, qui aujourd'hui n'est plus jamais employé comme tel. Il sert seulement comme adverbe. Dans l'ancienne langue, il avait en outre tous les emplois du latin *tantus*, d'où il vient:

En Lemosi ont a trag mant cairel
En tanta tor, tans murs, etc.
(Bertrand de Born.)

Sur aitant, synonyme de tant et devenu comme lui inusité, voir ci-dessus, sous autre.

#### Quant

Cet adjectif, qui était aussi pronom relatif (voir ci-dessus, p.184), est resté usité à Tulle, en tant qu'adjectif, comme ill'était dans l'ancienne langue, c'est-à-dire qu'il se décline: quantes cos! = que de fois! — quantas poumas beilas - vous? = combien de pommes donnez-vous?

A Nontron, il est toujours invariable et ne se joint jamais immédiatement à un substantif. Aussi peut-on dire qu'il n'y est plus qu'adverbe : quan sount-elā? == combien sont-elles?

Ex.: 1471, en qualque hora que l'effans naycha (p. £38); — 1436 de qualque condicieu que se sia. — Dans les monuments littéraires de la vieille langue, cal n'est pas, comme à présent chez nous et comme dans l'ancien français, séparé de que par son substantif. Ex.: calque chausa requeret (Trad. de l'Ev. de saint Jean); — calsque dans m'en sia destinatz (Bérenger de Palasol, dans Raynouard, Gramm. rom., p. 150).

## CHAPITRE CINQUIÈME

#### ADJECTIFS NUMÉRAUX

## I.— Nombres cardinaux

| un - una (voir sa déclinaison p. 192 ci-dessus). |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dui (m. suj.) dos (                              | rég.) doû                                                                                                                                 |
| doas (fém.)                                      | doud (monos.)                                                                                                                             |
| trei, tres                                       | trei                                                                                                                                      |
| quatre                                           | câtre                                                                                                                                     |
| cinq                                             | cin                                                                                                                                       |
| seis                                             | siei                                                                                                                                      |
| set                                              | sel, sé                                                                                                                                   |
| oit, uech, uet                                   | uech, uet, ué <sup>2</sup>                                                                                                                |
| nov                                              | nóu                                                                                                                                       |
| detz                                             | $diez, die({ m bas\cdot lim.} de')$                                                                                                       |
| unze                                             | ounze <sup>3</sup>                                                                                                                        |
| dotze                                            | douje                                                                                                                                     |
| tretze                                           | treje                                                                                                                                     |
| quatorze                                         | quatorze                                                                                                                                  |
| quinze                                           | quinze                                                                                                                                    |
| setze                                            | seje                                                                                                                                      |
| detz-e-set                                       | diēse, contracté de                                                                                                                       |
|                                                  | dié e sé                                                                                                                                  |
| detz-e-uech                                      | diez-ué                                                                                                                                   |
|                                                  | dui (m. suj.) dos (doas (fém.) trei, tres quatre cinq seis set oit, uech, uet nov detz unze dotze tretze quatorze quinze setze detz-e-set |

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L'ancienne langue avait encore, pour exprimer le nombre deux, l'adj ambdui, rég. ambdos, fém. ambdoas, composé de ambo et duo réunis. I est depuis longtemps complétement périmé.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On prononce plutôt vué. (Voir là-dessus Phonétique, H.)

Plusieurs prononcent vounze (V.ibid.)

| 19   | detz-e-nov         | d <b>iez-e-nóu</b> |
|------|--------------------|--------------------|
| 20   | vint               | vint, vin          |
| 21   | vint-e-u n         | vint-e-un          |
| 30   | trenta             | trento             |
| 40   | quaranta           | caranto            |
| 50   | cinquanta          | cincanto           |
| 60   | sei <b>s</b> santa | seissanto          |
| 70   | setenta            | seissant'-é -dié   |
| 80   | quatre-vint        | quatre-vin         |
| 90   | nonanta            | quatre-vin-dië     |
| 100  | cent               | cent, cen          |
| 1000 | mil                | milo               |
| 2000 | dos milia          | doù-milo           |
|      | etc.               | un milhoun         |

#### **OBSERVATIONS**

- I.—Les consonnes finales de cinq, set, uet (uech, en certains ieux du haut Limousin), diez, vint, cent, ne se font jamais sentir qu'en liaison et seulement devant les noms auxquels ces adectifs se joignent fréquemment, comme an, ourā: cinq ourā, liez an. Doua et nou se contractent toujours, à Nontron, avec a consonne initiale de ourā: douourā, nourā = douā ourā, nou rurā (deux, neuf heures).
- II. Les noms des neuf premiers nombres s'ajoutent à *int, trento*, etc., au moyen de la conjonction *e*, excepté *ué* qui s'y joint immédiatement.

### II. - Nombres ordinaux

Les adjectifs numéraux ordinaux ne sont plus en général, dans notre dialecte, conformes à ceux de la langue classique. A ces derniers, nous avons, pour la plupart, substitué ceux du français. C'est ce que montrera le tableau ci-après.

| 1 | premier               | premiė         |
|---|-----------------------|----------------|
|   | et <i>prumier, ra</i> | et prumié, éro |

| 2    | segon, onda        | segoun, oundo           |
|------|--------------------|-------------------------|
| 3    | ters, sa           | trouasiême, mo          |
| 4    | quart, la          | quatriême, mo           |
| 5    | quint, ta          | cinquiême, mo           |
| 6    | seizen, na         | siziėme, mo             |
| 7    | seten, na          | seti <b>e</b> me, mo    |
| 8    | ochen, na          | uetiême, mo             |
| 9    | noven, <b>n</b> a  | nouvieme, mo            |
| 10   | dezen, na          | dieziême, mo            |
| 11   |                    | (plus souvent diziême)  |
|      | unzen, na          | ounziéme, mo            |
| 12   | dotzen, <b>n</b> a | doujiëme, mo            |
|      |                    | (plus souvent douziême) |
| 13   | trezen, na         | trezième, mo            |
| 14   | quatorzen, na      | quatorziéme, mo         |
| 15   | quinzin, na        | quinziême, mo           |
| 16   | sezesme, ma        | sczieme, mo             |
| 20   | vintesme, ma       | vintiême, mo            |
| 30   | trentesme, ma      | trentiême, mo           |
| 100  | cente, esma        | centiême, mo            |
| 1000 | mille, esma        | miliême, mo             |

#### OBSERVATIONS

- I. Ters et quart nous sont restés (le premier sous la forme tier); mais ils ne s'emploient plus que substantivement et de la même manière qu'en français tiers et quart: Lou quart d'aquelo poumo, lou tier de soun bé<sup>4</sup>.
- II. Comme en français, les adjectifs numéraux cardinaux remplissent aujourd'hui, chez nous, la fonction des ordinaux après les noms des princes et pour désigner les dates: Loui diez-ué; lou quinze de jun milo-vué-cen-dié (le 15 juin 1810).

<sup>&#</sup>x27;Tiers est encore adjectif dans la Vie de sainte Valérie : lou tiers jour eu ressuscitet.

#### LIVRE DEUXIÈME

### CONJUGAISON

#### CHAPITRE PREMIER

#### ORIGINE DES FORMES ET CLASSIFICATION DES CONJUGAISONS

I

La conjugaison est, de toutes les parties de la grammaire, celle où les langues romanes se sont montrées le plus heureusement créatrices.

J'ai essayé, dans un autre ouvrage<sup>4</sup>, de faire ressortir l'originalité et la remarquable symétrie du plan de l'édifice nouveau construit par elles sur les ruines de la conjugaison latine. Comme je ne pourrais, sur ce point, que me répéter, je n'y reviendrai pas ici; je me dispenserai également d'exposer la théorie des temps en limousin, cette théorie étant dans ce dialecte, comme en général dans la langue d'oc, la même qu'en français; et je me bornerai à énumérer rapidement, avant de passer à la classification des conjugaisons et à l'examen particulier de chacune d'elles, les formes du verbe limousin, avec indication de leur origine, en notant au fur et à mesure celles du verbe latin qui se sont perdues.

Indicatif présent. — Forme latine conservée: canto, chante. Imparfait. — Forme latine conservée: cantabam, chantavo. Futur. — Forme latine périmée. Elle a été remplacée dès les premiers temps, dans toutes les langues romanes (excepté le valaque et plusieurs dialectes roumonches), par une combinaison de l'infinitif avec le présent de l'indicatif du verbe avoir: chantarai = cantare habeo 2. Dans notre ancienne lan-

<sup>&#</sup>x27; Histoire et théorie de la conjugaison française.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce nouveau futur se rencontre assez fréquemment, déjà tout formé,

gue, comme en catalan, en espagnol et en portugais, le ou les régimes, quand c'étaient des pronoms, s'introduisaient souvent entre les deux éléments de ce temps composé. Ex.: Ajudar l'en ai (Charte de Montpellier, entre 1068 et 1079, dans la Revue des langues romanes, IV, 487); — metre l'etz (Amanieu des Escas, dans Bartsch, Chrestomathie, 323, 16); — dir vos ai (Rambaud d'Orange, dans Raynouard, Gramm., 222).

Parfait. - Forme latine conservée: cantavi, chantei. L'ancienne langue en avait gardé toutes les personnes. Aujourd'hui nous n'avons plus que la première du singulier, la troisième du même nombre et la troisième du pluriel. Les trois autres (deuxième du singulier, première et deuxième du pluriel) ont été remplacées par les personnes correspondantes, soit du plus-que-parfait latin de l'indicatif, soit peut-être (la question sera discutée plus loin ) du parfait latin du subjonctif, à moins qu'elles n'aient été tout simplement modifiées par le génie populaire. - Dans les dialectes plus orientaux et plus méridionaux (haut-auvergnat, gascon, languedocien, provençal), la même substitution ou la même modification a eu lieu aussi à la première personne du singulier, en sorte qu'il n'y a dans ces dialectes que la troisième personne de chaque nombre qui reproduise exactement le parfait latin . Il est remarquable que le catalan, idiome dans lequel ce temps est également devenu hybride, l'a constitué non comme ses voisins, le gascon, le languedocien, le provençal, mais comme le limousin: ami, amares, amá, amarem, amareu, amaren.

Mais le parfait latin avait une signification trop peu précise pour suffire aux besoins nouveaux des langues romanes; aussi en créèrent-elles un second de toutes pièces, par l'adjonction

dans le latin vulgaire des bas siècles. M. Boucherie en a rappelé un bien curieux exemple (daras = dabis), en lui restituant sa vraie date (VII ou VIII siècle), dans la Revue des langues romanes, V.114, et il en avait précédemment relevé plusieurs autres (par exemple: cognuscere habis) dans la Vie de sainte Euphrosyne dont on lui doit la publication.

4 Peut-être seulement la troisième du singulier, car la troisième du pluriel peut venir aussi bien du plus-que-parfait que du parfait latin.

au participe passé du verbe du présent de l'indicatif de habere ou d'esse (ai chantat, soi venguz). Nous réserverons pour ce dernier, qu'on appelle ordinairement passé défini, le nom de parfait, et nous appellerons prétérit celui qui est dérivé (au moins partiellement dans la forme actuelle) du parfait latin.

Plus-que-parfait.— La forme latine fut conservée: chantera = cantaram pour cantaveram. Mais elle passa de l'indicatif au subjonctif. Elle fait, en effet, double emploi, dans l'ancienne langue, avec la forme tirée du plus-que-parfait de ce dernier mode (cantassem). Ce double emploi se montre limité, dans les œuvres littéraires de l'époque classique, à la signification de notre conditionnel; mais il est probable que, dans l'usage populaire, au moins de quelques dialectes, la similitude de signification était entière, comme nous voyons qu'elle l'était et qu'elle l'est restée en espagnol et en portugais; toujours est-il que, dans quelques parties du Limousin où cette forme a persisté, elle sert aujourd'hui à peu près exclusivement au même usage qu'en français l'imparfait du subjonctif: Voudrio que tu chanterā = je voudrais que tu chantasses<sup>2</sup>.

Lorsqu'on étudie le latin barbare des temps mérovingiens, on y remarque la plus grande confusion dans l'emploi des modes. Ainsi les formes en *ebam*, *eram*, y servent à la fois, souvent, pour l'indicatif et le subjonctif<sup>3</sup>. Cette confusion

- <sup>4</sup> Sur la genèse de cette forme, et en général des formes composées des verbes, et sur ce que les auxiliaires y apportent de signification, voir *Histoire et théorie de la conjugaison française*, chap. II, III et IV.
- <sup>2</sup> On pourrait croire, à première vue, que cantera vient, non de cantaveram, mais de cantarem, qui y convient certes mieux pour le sens; mais à cela deux raisons s'opposent: la première, que les formes correspondantes en portugais et en espagnol ont, comme on va le voir, outre le sens du conditionnel, celui du plus-que-parfait de l'indicatif; la seconde, et celle-ci est décisive, que, dans les verbes où le radical du présent diffère de celui du parfait, c'est à ce dernier que notre forme se rattache. Ex.: fora, degra, agra, etc.
- <sup>3</sup> On peut voir dans la *Vie de sainte Euphrosyne*, publiée par M. Boucherie, p. 57, trois exemples où l'imparfait de l'indicatif a la signification de notre conditionnel présent, c'est-à-dire est employée pour l'imparfait

persista plus ou moins longtemps dans les diverses langues romanes; dans quelques-unes, elle dure encore. Au début, fueram par exemple (sous ses diverses formes) dut, dans toute la latinité, signifier à la fois j'avais été, je serais (ou j'aurais été), je fusse (ou j'eusse été). Mais, de bonne heure, il perdit en italien et en langue d'oc la première de ces significations 4; en français 2, il la perdit plus promptement encore, et on ne trouve dans les textes aucune trace des deux autres. En portugais et en espagnol, il les a au contraire toutes conservées jusqu'à nos jours; seulement, tandis que toutes les trois sont restées en portugais également usuelles, la première n'est plus aujourd'hui en espagnol qu'un archaïsme.

Comme on avait formé avec le participe et le présent de l'auxiliaire un nouveau parfait, on forma de même un nouveau plus-que-parfait avec le participe du verbe et l'imparfait de l'auxiliaire : avia chantat, era tenguz. En espagnol et en portugais, cette forme composée fut usitée concurremment avec la forme simple tirée du latin; en italien, en français et en langue d'oc, elle s'y substitua complétement.

Futur antérieur. — Forme latine périmée; remplacée par une forme composée avec le participe passé et le futur (roman, bien entendu) de l'auxiliaire : aurai chantat; serai venguz.

du subjonctif. — On cite même un vers de Virgile (Enéide, IV, 603) où fuerat a déjà le sens de l'it. fora (serait):

Verum anceps pugnæ fuerat fortuna.

- 'On ne trouve guère cette forme en langue d'oc, avec la signification de l'indicatif, que dans *Gérard de Rossillon*, où elle est, du reste, employée aussi bien et plus souvent avec celle du conditionnel présent ou passé. V. par exemple, v. 301 et suiv., 3212, 3245, 3902 et suiv., 4589, 5771, 6005 (édit. Hofmann).
- <sup>2</sup> On ne l'y remarque que dans les plus anciens monuments, la Cantilène de sainte Eulalie, la Passion et le Saint Léger de Clermont-Ferrand, la Vie de saint Alexis. Il n'y en a qu'un seul exemple dans ce dernier poème. Dans tous ces textes, comme dans Gérard de Rossillon, sa significat on temporelle a été, saut un ou deux cas, toujours avancée, c'est-à-dire qu'elle exprime, non le plus-que-parfait, mais le prétérit ou l'imparfait.

Subjonctif présent. — Forme latine conservée: cantem, chante.

Imparfait. — Forme latine périmée. Toutes les langues romanes la remplacèrent par celle du plus-que-parfait (cantassem). Chantes, pour le sens, représente donc cantarem. Mais l'oubli de l'ancienne signification ne fut pas immédiat, et pendant longtemps chantes, par exemple, fut employé indifféremment au sens de cantarem ou de cantassem, et signifia par conséquent: j'aimasse ou j'eusse aimé, j'aimerais ou j'aurais aimé. Cette indétermination temporelle fut commune à son suppléant (chantera), dérivé du plus-que-parfait latin de l'indicatif, qui signifia, lui aussi, tantôt je chanterais, tantôt j'aurais chanté.

Parfait. — Cette forme (cantarim pour cantaverim) survit en core, avec sa signification étymologique, en espagnol et en portugais. Elle survécut peut-être aussi en langue d'oc dans le parler rustique, et ce serait à elle dans ce cas, plutôt qu'au plus-que-parfait de l'indicatif, qu'il faudrait rapporter les formes actuelles du prétérit de ce mode signalées plus haut: en Limousin, erei (eres), erem, erei (eres); en Languedoc, ere, eres, erem, eres <sup>4</sup>. Le passage d'un mode à l'autre ne peut faire difficulté, puisque nous avons vu tout à l'heure le plus-que-parfait de l'indicatif devenir imparfait du subjonctif. Il y a, d'ailleurs, d'autres exemples de cette confusion des deux modes. Ainsi en valaque, les formes en as, que présente le parfait de l'indicatif, proviennent évidemment du plus-que-parfait du subjonctif <sup>2</sup>. En Italie, le peuple de Florence et de

Il y a, je l'ai déjà indiqué, une troisième explication possible de ces formes. d'après laquelle elles seraient également indépendantes et du plus-que-parfait de l'indicatif, et du parfait du subjonctif. Cette troisième explication sera proposée et développée en son lieu. J'en fais pour le moment complétement abstraction, n'ayant ici qu'à examiner la question de savoir duquel des deux temps précités on devrait tirer les formes dont il s'agit, s'il était prouvé qu'elles ne peuvent pas avoir une autre origine.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ex.: Adunasem, adunasessi, adunase = j'avais réuni, etc. Au pluriel, au lieu d'emprunter purement et simplement les formes du subjonctif,

Rome dit cantassimo (cantavissemus) pour cantammo (cantavimus) , et, dans plusieurs des patois gallo-italiques, la substitution a lieu encore à d'autres personnes.

L'accentuation ne fait pas non plus difficulté, car, en limousin, comme en catalan, elle est conforme à celle du parfait latin du subjonctif: cantárimus, chantêrem, - cantáritis, chantèrei. Ceci serait même une preuve décisive en faveur de cantárimus contre cantarámus, si l'accentuation partout ailleurs était restée régulière. Mais cela n'est point; le catalan, par exemple, dit amássem = amassémus, et souvent, en limousin, la première personne du pluriel a pris l'accentuation de la troisième. (Ex.: chántem = cantámus.) Aussi croisje ne devoir présenter que comme purement défensif l'argument tiré de la place de l'accent dans chantêrem, chantêrei. Le suivant a plus de force ; je le fonde sur la coexistence de chantêrem = nous chantâmes et de chanteram = nous chantassions. Comment expliquer que, dans une même variété d'un même dialecte, une seule et même forme latine (cantarámus) ait pris non-seulement deux significations modales opposées (là, je l'ai déjà dit, ne serait pas la difficulté), mais encore deux formes différentes? En Espagne et en Portugal, où la dualité de signification modale de la forme tirée du plusque-parfait latin de l'indicatif a persisté jusqu'à nos jours, cette forme est restée unique. Elle se montre également unique dans le seul monument de notre vieille langue (Gerard de Roussillon) où elle soit employée tantôt dans sa signification étymologique, tantôt dans la signification détournée qu'elle

on y a soudé de plus les flexions de l'indicatif: Adunaseram, adunaseratsi, adunasera, ce qui correspondrait à un type latin \*adunavisseramus, etc.

<sup>1</sup> V. Corticelli, Regole ed osservazioni della lingua toscana, p. 64,67, 71. — Cette forme incorrecte est employée plusieurs fois par Montaigne dans la partie du Journal de son voyage rédigée en italien V. t. II, p. 332: passassimo, andassimo, attraversassimo — passammo, andammo, attraversammo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. Biondelli, Saggio sui dialetti gallo-it ilici, passim.

a conservée. Pourquoi se serait-elle dédoublée chez nous? Et comment, tandis que l'une des deux formes, produits de ce dédoublement (chanterám), se rattache très-régulièrement au type originaire (cantarámus), la seconde (chantêrem) ne peut-elle y être ramenée que moyennant une infraction aux lois de l'accentuation? Toutes ces difficultés disparaîtraient si on ne rattachait à cantarámus que chanteram et qu'on expliquât chantêrem par cantarimus.

Je serais donc porté à croire que l'origine des formes dont nous nous occupons, supposé qu'elles viennent, en effet, d'un autre temps que le parfait latin de l'indicatif, doit être cherchée, non dans le plus-que-parfait de l'indicatif, comme je l'ai cru quelque temps et comme je l'ai dit dans mon Histoire et théorie de la conjugaison française, mais dans le parfait du subjonctif. Un examen plus attentif de la question m'avait déjà fait modifier en ce sens ma première opinion, lorsque j'ai trouvé un secours inattendu pour celle dont je cherche à démontrer la plausibilité dans un article de la Revista di filologia romanza<sup>2</sup>, où M. Canello a réuni un grand nombre d'exemples anciens<sup>8</sup> de formes en are et ire, que les lois de la phonétique italienne ne permettent pas de rattacher à arat (=averat) ou ierat, et qui, au contraire, se dérivent régulièrement de arit ou ierit. Seize de ces exemples présentent la signification modale de l'indicatif, sept (parmi lesquels celui de Dante) celle du subjonctif ou du conditionnel.

Les formes en éra, que l'on rencontre dans Girard de Rossillon, avec la signification du parfait ou du plus-que-parfait de l'indicatif, et que j'ai déjà signalées, viennent très-probablement du plus-que-parfait latin de l'indicatif. Mais cela ne prouve rien contre la thèse que je soutiens ici. En effet, il a

<sup>1</sup> Page 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tom I, p. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Savoir: un de Dante (*Vita nova*, § 2), et vingt-deux tirés de la *Cronaca mantovana* d'Aliprando Bonamente, auteur mort vers 1417. Cette forme, à ce qu'il paraît, n'a pas été jusqu'ici retrouvée dans d'autres textes italiens.

tres-bien pu coexister, surtout en des dialectes différents, avec la signification commune de parfait (ou plus-que-parfait) de l'indicatif, des formes dérivées de cantaram et de cantarim. Il pourrait même se faire que cela ait lieu encore, et que les trois ou quatre formes en r introduites dans l'ancien prétérit proviennent, dans tel dialecte, ou même dans telle variété d'un dialecte, du plus-que-parfait latin de l'indicatif; dans tel autre, du parfait latin du subjonctif.

Quoi qu'il en soit, au surplus, de l'origine des formes dont il s'agit, et que le parfait latin du subjonctif y survive en partie ou qu'il ait complétement disparu de notre langue, le rôle qu'il remplissait en latin a été dévolu, dès le principe, à une forme composée du participe passé du verbe et du présent du subjonctif de l'auxiliaire : aia chantat.

Plus-que-parfait.—J'ai dit plus haut que le plus-que-parfait latin fut conservé, mais avec la signification temporelle de l'imparfait³, non sans de fréquents retours (dans l'ancienne langue) à sa première et normale signification. Il fut remplacé par une forme composée avec le participe passé du verbe et l'imparfait (en latin, plus-que-parfait) de l'auxiliaire: agues chantat ==, pour le sens, cantassem, pour la forme, habuissem cantatum.

Conditionnel présent. — Pour exprimer le conditionnel, le

- 4 Cette coexistence est constatée par M. Canello dans l'ancien italien. V. l'article cité tout à l'heure, où un exemple de fuera = era stato est rapporté à côté des exemples de parfaits en are et ire provenant de arit et ierit.
- Le provençal moderne, par exemple, et le bas-limousin lui-même, qui disent chanteriam, chanteram et non chantérem. En valaque, où ce temps est également hybride, les trois personnes du singulier proviennent du parfait latin de l'indicatif, celles du pluriel du plus-que-parfait du même mode. Même partage et même origine probable pour chaque série dans la plupart des patois d'oïl où ce temps n'est pas resté homogène.
- <sup>3</sup> Cet avancement de la signification temporelle du plus-que-parfait du subjonctif se remarque déjà non rarement dans les textes mérovingiens. V. dans la Vie de sainte Euphrosyne déjà citée, p. 39-40, deux exemples de fuisset, potuisset, employés pour esset, posset.

latin se servait des temps du subjonctif. Les langues romanes employèrent souvent aussi au même usage l'imparfait (ancien plus-que-parfait) de ce mode. De plus, la langue d'oc, comme on l'a vu, et aussi l'italien, le portugais, l'espagnol, attribuèrent le même rôle, plus ou moins exclusivement, à l'ancien plus-que-parfait latin de l'indicatif. Mais cela ne leur suffit pas, et elles créèrent sur le modèle de leur futur, c'est-à-dire en accolant à l'infinitif du verbe l'imparfait indicatif de l'auxiliaire avoir, réduit à ses désinences (ex.: chantaria), un temps nouveau, auquel elles assignèrent spécialement et exclusivement la fonction que l'imparfait du subjonctif ne remplissait que par surcroît. Ce temps, comme le futur, est resté longtemps séparable en espagnol et il l'est encore en portugais. L'a-t-il été aussi dans la langue d'oc? Cela est possible dans les premiers temps. Mais je n'ai pas rencontré d'exemple qui le prouve.

Conditionnel passé. — Temps propre à nos langues, comme le précédent, et qui fut formé du participe passé du verbe et du conditionnel présent de l'auxiliaire: auria chantat, seria vengut.

Infinitif présent. — Forme latine conservée.

Infinitif passé. — Forme latine périmée; remplacée par une forme composée avec le participe passé du verbe et l'infinitif présent de l'auxiliaire: aver chantat, esser vengut.

Infinitif futur. — Forme latine périmée; n'a pas été remplacée.

Gérondif. — Forme latine conservée, mais se confondant complétement avec le participe présent, dont son emploi seul la distingue. Aussi crois-je superflu de la faire figurer dans les paradigmes ci-après.

Participe présent. — Forme latine conservée: cantantem, chantant.

<sup>&#</sup>x27;Ou, en italien, le prétérit de l'auxiliaire. Au début, cette langue avait les deux formes canteria (= cantare avia) et cantarei (= cantare ebbi). La dernière seule a survécu dans la langue littéraire.

Participe passé. — Forme latine conservée: cantatum-atam, chantat-ada.

Supin. - Forme latine périmée.

Voix passive. — La voix passive du latin, dans la langue d'oc, comme dans les autres langues romanes, a disparu tout entière. Chacune de ses formes a été remplacée par une proposition complète: amor, soi amat; — amatus sum, fui amat, etc. 1.

VERBES DÉPONENTS. — Les verbes déponents latins avaient pris dans le latin vulgaire la forme active; mori, par exemple, était devenu \*morire, mortuus sum, \*morivi ou \*morui. Mais il faut remarquer que les procédés de conjugaison des temps composés de ces verbes se retrouvent exactement dans celle de nos verbes neutres conjugués avec être (Ex.: profectus sum, soi partit), l'auxiliaire perdant dans les deux cas sa signification temporelle propre, ce qui, en latin, avait lieu également, bien entendu, dans la voix passive 2.

#### II

J'ai proposé, dans l'ouvrage auquel j'ai déjà plusieurs fois renvoyé le lecteur³, un nouveau système de classification des verbes français, fondé sur la distinction nécessaire, et qu'on n'avait pas faite encore, des conjugaisons vivantes et des conjugaisons archaïques. Cette classification convient à la langue d'oc comme au français, et en général à toutes les langues romanes; je la suivrai donc ici. J'appelle conjugaisons vivantes, celles dont les formes s'imposent à tous les verbes nouveaux que la langue crée; conjugaisons archaïques, celles qui, frappées de stérilité dès le commencement, n'ont pu prêter leurs formes à aucune idée verbale nouvelle.

La première classe se compose:

. .

<sup>1</sup> V. Histoire et théorie de la conjug. franc., I re partie, chap. V.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.*, p. 51-55.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., p. 36-37.

1º De la conjugaison des verbes en  $\hat{a} (ar) = lat. are;$ 

2º De la conjugaison des verbes en i(ir) à forme inchoative, c'est-à-dire dont le radical est accru aux temps de la première série du suffixe *isc* (*iss*), dépouillé d'ailleurs de toute signification particulière.

La deuxième classe comprend:

l° La conjugaison des verbes en ir à forme non inchoative, c'est-à-dire conformes à la conjugaison latine en ire;

2º La conjugaison des verbes en re et en ei (er) atone ou tonique (lat. ĕre et ĕre)¹.

Cela ferait en tout quatre conjugaisons; mais nous n'en compterons ici que trois, la première en a, la seconde en i, la troisième en re ou ei³, plaçant en appendice et comme exceptions dans la seconde, les verbes en ir non inchoatifs, ce qui peut se faire avec d'autant moins d'inconvénient que plusieurs hésitent, en limousin, entre les deux formes, et que dans d'autres dialectes de notre langue ils ont déjà tous, ou presque tous, pris la forme inchoative.

#### Ш

En langue d'oc comme en français, les temps simples des verbes se divisent en deux séries. La première comprend le présent et l'imparfait de l'indicatif, l'impératif, le présent du

<sup>4</sup>En français, les deux conjugaisons latines que, comme Raynouard, nous réunissons ici en une seule, doivent demeurer distinctes. Les verbes en oir diffèrent en effet de ceux en re, non-seulement par la forme de l'infinitif, mais encore par celle du prétérit, qui, en u dans les premiers, est en i (sauf une dizaine d'exceptions) dans les seconds. Au contraire, en langue d'oc, la confusion est devenue complète à tous les temps, même à l'infinitif, malgré la persistance des deux désinences primitives ere (ér) et ère (re ou er atone), car le même verbe les offre souvent à la feis, non-seulement dans deux dialectes ou sous-dialectes différents, mais encore dans une seule et même variété.

<sup>9</sup> L'ordre de Raynouard est différent; mais celui que je suis ici est le seul logique et légitime, les deux conjugaisons vivantes ne devant pas être séparées l'une de l'autre par la conjugaison archaïque.

subjonctif, le gérondif et le participe présent; la seconde, le prétérit de l'indicatif et l'imparfait du subjonctif. L'infinitif et le participe passé (comme en latin le supin) restent en dehors de l'une et de l'autre. Toutes les formes d'une même série, dans les verbe réguliers, se déduisent l'une de l'autre d'après des règles fixes et, de plus, dans les conjugaisons vivantes, tous les temps sont liés entre eux par des rapports nécessaires et constants. Mais il n'en est pas de même dans la conjugaison archaïque. Là, chaque série reste indépendante. La forme de l'infinitif ni celle du présent de l'indicatif ne détermine point nécessairement celle du prétérit, et il n'y a point non plus de règle absolue pour tirer de ce dernier temps le participe passé.

Les flexions des temps de la première série sont et ont été, dès l'origine, les mêmes pour les deux dernières conjugaisons, sauf, pour celle en ir (inchoative), la différence qui résulte de l'insertion entre le radical et la flexion du suffixe isc. La première conjugaison seule en a de particulières. — Au contraire, aux temps de la deuxième série, c'est la deuxième conjugaison qui reste isolée, la première y ayant les mêmes flexions proprement dites que la troisième. — Au participe passé, les mêmes distinctions qu'à l'infinitif reparaissent, à chaque forme infinitive correspondant une désinence participiale différente, savoir at à ar, it à ir, ut à re ou er.

Dans les paradigmes qui vont suivre, je placerai toujours en regard des formes actuelles les formes correspondantes de l'ancienne langue. Les explications que j'ai données dans la première section du présent chapitre sur l'origine de chaque temps rendent, je pense, inutile d'en rapprocher également les formes latines.

Je ne ferai, après chaque paradigme, que les remarques particulières à la conjugaison ou au verbe examiné. Les observations d'un caractère plus général trouveront leur place dans un chapitre spécial.

### CHAPITRE DEUXIÈME

#### VERBES AUXILIAIRES

Tous nos verbes formant, ainsi qu'on l'a vu, leurs temps composés à l'aide de l'un des deux auxiliaires avoir et être, je présenterai d'abord les paradigmes de ces deux verbes. Je crois inutile d'y comprendre les temps composés du passé; mais j'y laisserai le futur et le conditionnel, et je ferai de même dans les paradigmes suivants.

# I. — Avei (aver = habere)

Avvi forme ses temps composés avec lui-même. — Il sert d'auxiliaire aux verbes transitifs, aux verbes neutres exprimant une action et quelquefois aux verbes réciproques ou réfléchis. Ainsi quelques-uns disent: i s'an boura, tu t'â fai mau; littéralement: ils s'ont baltus, tu t'as fait mal. Mais le plus ordinaire est d'employer en pareil cas, comme en français, l'auxiliaire ètre.

#### INFINITIF

| avei | r. |
|------|----|
|------|----|

avei, avé.

#### FUTUR

| aurai      | oʻurai       |
|------------|--------------|
| auras      | óur <b>à</b> |
| aura       | óuró         |
| aurem      | óurém, ám    |
| auretz     | óurê, ei     |
| auran, au. | ourán, au.   |
|            |              |

#### CONDITIONNEL

aur**i**a

ourio

aurias ouriâ
auria ourió
auriam ouriám, ém
auriatz ouriâ

aurian, en. óurián, én, ou.

### INDICATIF PRÉSENT

 ai, ei
 ai

 as
 â

 a
 ó

avem, am

avetz, avê

an, au. an, au, ou.

#### IMPARFAIT

avia avia avia avia avia avia aviam aviam, em

aviatz aviâ

avian, en, on, o. avian, en, au, ou.

### IMPÉRATIF

aias âyo aiatz ayâ.

# SUBJONCTIF PRÉSENT

 aia
 âye

 aias
 ayā, ei

 aia, e
 âye

 aiam
 ayam

 aiatz
 ayô, ei

 aian, en, on.
 ayan, ou.

### PARTICIPE PRÉSENT

avent, en ayan.

# PRÉTÉRIT DE L'INDICATIF

| aic, aig, ac, agui | aguei, î     |
|--------------------|--------------|
| aguist             | aguêrei, ā   |
| ag, ac             | ` agué       |
| aguem              | aguêrem , am |
| aguetz             | aguêrei, ā   |
| agren, on, o.      | aguêren, ou. |

### 1er imparfait du subjonctif

| agues, ssa        | aguê, èsso    |  |
|-------------------|---------------|--|
| aguesses          | aguessā       |  |
| agues             | aguê, êsso    |  |
| aguessem          | aguessam      |  |
| aguessetz, atz    | aguessâ       |  |
| aguessen, an, on. | aquessan, ou. |  |

### 2º IMPARFAIT DU SUBJONCTIF

| agra           | ( aguero ) |
|----------------|------------|
| agras          | aguerā     |
| agra           | (aguero)   |
| agram          | agueram    |
| agratz         | aguerâ     |
| agran, en, on. | agueran.   |

### PARTICIPE PASSÉ

agut, uda.

agu, udo.

#### **OBSERVATIONS**

1. A Nontron et en haut Limousin, l'a initial de ce verbe peut subir l'aphérèse à toutes les formes où il est suivi de v ou de g. Cette aphérèse, chez nous, n'est constante qu'au participe passé. — Quand l'aphérèse n'a pas lieu, l'a initial s'affaiblit en o en haut Limousin; il en est de même en bas Limousin.

très-bien pu coexister, surtout en des dialectes différents, avec la signification commune de parfait (ou plus-que-parfait) de l'indicatif, des formes dérivées de cantaram et de cantarim. Il pourrait même se faire que cela ait lieu encore, et que les trois ou quatre formes en r introduites dans l'ancien prétérit proviennent, dans tel dialecte, ou même dans telle variété d'un dialecte, du plus-que-parfait latin de l'indicatif; dans tel autre, du parfait latin du subjonctif.

Quoi qu'il en soit, au surplus, de l'origine des formes dont il s'agit, et que le parfait latin du subjonctif y survive en partie ou qu'il ait complétement disparu de notre langue, le rôle qu'il remplissait en latin a été dévolu, dès le principe, à une forme composée du participe passé du verbe et du présent du subjonctif de l'auxiliaire : aia chantat.

Plus-que-parfait.—J'ai dit plus haut que le plus-que-parfait latin fut conservé, mais avec la signification temporelle de l'imparfait<sup>3</sup>, non sans de fréquents retours (dans l'ancienne langue) à sa première et normale signification. Il fut remplacé par une forme composée avec le participe passé du verbe et l'imparfait (en latin, plus-que-parfait) de l'auxiliaire: agues chantat ==, pour le sens, cantassem, pour la forme, habuissem cantatum.

Conditionnel présent. — Pour exprimer le conditionnel, le

- <sup>4</sup> Cette coexistence est constatée par M. Canello dans l'ancien italien. V. l'article cité tout à l'heure, où un exemple de fuera = era stato est rapporté à côté des exemples de parfaits en are et ire provenant de arit et ierit.
- <sup>2</sup> Le provençal moderne, per exemple, et le bas-limousin lui-même, qui disent chanteriam, chanteram et non chantérem. En valaque, où ce temps est également hybride, les trois personnes du singulier proviennent du parfait latin de l'indicatif, celles du pluriel du plus-que-parfait du même mode. Même partage et même origine probable pour chaque série dans la plupart des patois d'oïl où ce temps n'est pas resté homogène.
- <sup>3</sup> Cet avancement de la signification temporelle du plus-que-parfait du subjonctif se remarque déjà non rarement dans les textes mérovingiens. V. dans la Vie de sainte Euphrosyne déjà citée, p. 39-40, deux exemples de fuisset, potuisset, employés pour esset, posset.

latin se servait des temps du subjonctif. Les langues romanes employèrent souvent aussi au même usage l'imparfait (ancien plus-que-parfait) de ce mode. De plus, la langue d'oc, comme on l'a vu, et aussi l'italien, le portugais, l'espagnol, attribuèrent le même rôle, plus ou moins exclusivement, à l'ancien plus-que-parfait latin de l'indicatif. Mais cela ne leur suffit pas, et elles créèrent sur le modèle de leur futur, c'est-à-dire en accolant à l'infinitif du verbe l'imparfait indicatif de l'auxiliaire avoir, réduit à ses désinences (ex.: chantaria), un temps nouveau, auquel elles assignèrent spécialement et exclusivement la fonction que l'imparfait du subjonctif ne remplissait que par surcroît. Ce temps, comme le futur, est resté longtemps séparable en espagnol et il l'est encore en portugais. L'a-t-il été aussi dans la langue d'oc? Cela est possible dans les premiers temps. Mais je n'ai pas rencontré d'exemple qui le prouve.

Conditionnel passé. — Temps propre à nos langues, comme le précédent, et qui fut formé du participe passé du verbe et du conditionnel présent de l'auxiliaire: auria chantat, seria vengut.

Infinitif présent. — Forme latine conservée.

Infinitif passé. — Forme latine périmée; remplacée par une forme composée avec le participe passé du verbe et l'infinitif présent de l'auxiliaire: aver chantat, esser vengut.

Infinitif futur. — Forme latine périmée; n'a pas été remplacée.

Gérondif. — Forme latine conservée, mais se confondant complétement avec le participe présent, dont son emploi seul la distingue. Aussi crois-je superflu de la faire figurer dans les paradigmes ci-après.

Participe présent. — Forme latine conservée: cantantem, chantant.

'Ou, en italien, le prétérit de l'auxiliaire, Au début, cette langue avait les deux formes canteria (= cantare avia) et cantarei (= cantare ebbi). La dernière seule a survécu dans la langue littéraire, Participe passé. — Forme latine conservée : cantatum-atam, chantat-ada.

Supin. - Forme latine périmée.

Voix passive. — La voix passive du latin, dans la langue d'oc, comme dans les autres langues romanes, a disparu tout entière. Chacune de ses formes a été remplacée par une proposition complète: amor, soi amat; — amatus sum, fui amat, etc. 1.

Verbes déponents. — Les verbes déponents latins avaient pris dans le latin vulgaire la forme active; mori, par exemple, était devenu \*morire, mortuus sum, \*morivi ou \*morui. Mais il faut remarquer que les procédés de conjugaison des temps composés de ces verbes se retrouvent exactement dans celle de nos verbes neutres conjugués avec être (Ex.: profectus sum. soi partit), l'auxiliaire perdant dans les deux cas sa signification temporelle propre, ce qui, en latin, avait lieu également, bien entendu, dans la voix passive 2.

#### II

J'ai proposé, dans l'ouvrage auquel j'ai déjà plusieurs fois renvoyé le lecteur<sup>3</sup>, un nouveau système de classification des verbes français, fondé sur la distinction nécessaire, et qu'on n'avait pas faite encore, des conjugaisons vivantes et des conjugaisons archaïques. Cette classification convient à la langue d'oc comme au français, et en général à toutes les langues romanes; je la suivrai donc ici. J'appelle conjugaisons vivantes, celles dont les formes s'imposent à tous les verbes nouveaux que la langue crée; conjugaisons archaïques, celles qui, frappées de stérilité dès le commencement, n'ont pu prêter leurs formes à aucune idée verbale nouvelle.

La première classe se compose:

. . .

<sup>1</sup> V. Histoire et théorie de la conjug. franc., Ire partie, chap. V.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., p. 51-55.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., p. 36-37.

- 1° De la conjugaison des verbes en  $\hat{a}$  (ar) = lat. are;
- 2º De la conjugaison des verbes en i(ir) à forme inchoative, c'est-à-dire dont le radical est accru aux temps de la première série du suffixe *isc* (*iss*), dépouillé d'ailleurs de toute signification particulière.

La deuxième classe comprend:

- 1° La conjugaison des verbes en *ir* à forme non inchoative, c'est-à-dire conformes à la conjugaison latine en *ire*;
- 2º La conjugaison des verbes en re et en ei (er) atone ou tonique (lat. ĕre et ĕre)¹.

Cela ferait en tout quatre conjugaisons; mais nous n'en compterons ici que trois, la première en a, la seconde en i, la troisième en re ou  $ei^2$ , plaçant en appendice et comme exceptions dans la seconde, les verbes en ir non inchoatifs, ce qui peut se faire avec d'autant moins d'inconvénient que plusieurs hésitent, en limousin, entre les deux formes, et que dans d'autres dialectes de notre langue ils ont déjà tous, ou presque tous, pris la forme inchoative.

#### Ш

En langue d'oc comme en français, les temps simples des verbes se divisent en deux séries. La première comprend le présent et l'imparfait de l'indicatif, l'impératif, le présent du

<sup>1</sup>En français, les deux conjugaisons latines que, comme Raynouard, nous réunissons ici en une seule, doivent demeurer distinctes. Les verbes en oir diffèrent en effet de ceux en re, non-seulement par la forme de l'infinitif, mais encore par celle du prétérit, qui, en u dans les premiers, est en i (sauf une dizaine d'exceptions) dans les seconds. Au contraire, en langue d'oc, la confusion est devenue complète à tous les temps, même à l'infinitif, malgré la persistance des deux désinences primitives ere (ér) et ère (re ou er atone), car le même verbe les offre souvent à la feis, non-seulement dans deux dialectes ou sous-dialectes différents, mais encore dans une seule et même variété.

<sup>2</sup> L'ordre de Raynouard est différent; mais celui que je suis ici est le seul logique et légitime, les deux conjugaisons vivantes ne devant pas être séparées l'une de l'autre par la conjugaison archaïque.

subjonctif, le gérondif et le participe présent; la seconde, le prétérit de l'indicatif et l'imparfait du subjonctif. L'infinitif et le participe passé (comme en latin le supin) restent en dehors de l'une et de l'autre. Toutes les formes d'une même série, dans les verbe réguliers, se déduisent l'une de l'autre d'après des règles fixes et, de plus, dans les conjugaisons vivantes, tous les temps sont liés entre eux par des rapports nécessaires et constants. Mais il n'en est pas de même dans la conjugaison archaïque. Là, chaque série reste indépendante. La forme de l'infinitif ni celle du présent de l'indicatif ne détermine point nécessairement celle du prétérit, et il n'y a point non plus de règle absolue pour tirer de ce dernier temps le participe passé.

Les flexions des temps de la première série sont et ont été, dès l'origine, les mêmes pour les deux dernières conjugaisons, sauf, pour celle en ir (inchoative), la différence qui résulte de l'insertion entre le radical et la flexion du suffixe isc. La première conjugaison seule en a de particulières. — Au contraire, aux temps de la deuxième série, c'est la deuxième conjugaison qui reste isolée, la première y ayant les mêmes flexions proprement dites que la troisième. — Au participe passé, les mêmes distinctions qu'à l'infinitif reparaissent, à chaque forme infinitive correspondant une désinence participiale différente, savoir at à ar, it à ir, ut à re ou er.

Dans les paradigmes qui vont suivre, je placerai toujours en regard des formes actuelles les formes correspondantes de l'ancienne langue. Les explications que j'ai données dans la première section du présent chapitre sur l'origine de chaque temps rendent, je pense, inutile d'en rapprocher également les formes latines.

Je ne ferai, après chaque paradigme, que les remarques particulières à la conjugaison ou au verbe examiné. Les observations d'un caractère plus général trouveront leur place dans un chapitre spécial.

### CHAPITRE DEUXIÈME

#### VERBES AUXILIAIRES

Tous nos verbes formant, ainsi qu'on l'a vu, leurs temps composés à l'aide de l'un des deux auxiliaires avoir et être, je présenterai d'abord les paradigmes de ces deux verbes. Je crois inutile d'y comprendre les temps composés du passé; mais j'y laisserai le futur et le conditionnel, et je ferai de même dans les paradigmes suivants.

### I. — Avei (aver = habere)

Avci forme ses temps composés avec lui-même. — Il sert d'auxiliaire aux verbes transitifs, aux verbes neutres exprimant une action et quelquefois aux verbes réciproques ou réfléchis. Ainsi quelques-uns disent: i s'au boura, tu t'à fai mau; littéralement: ils s'ont baltus, tu t'as fait mal. Mais le plus ordinaire est d'employer en pareil cas, comme en français, l'auxiliaire ètre.

### INFINITIF

aver.

avei, avé.

#### FUTUR

aurai ourai
auras oura
aura ouro
aurem ourem, âm
auretz oure, ei
auran, au. ourán, au.

### CONDITIONNEL

aur**i**a

ourio

# DEUXIÈME PARTIE

aurias 6uriâ
auria 6urió
auriam 6uriám, ém
auriatz 6uriâ
aurian, en. 6urián, en, ou.

# INDICATIF PRESENT

 ai, ei
 ai

 as
 â

 a
 ó

 avem
 avem, am

 avetz,
 avê

 an, au.
 an, au, óu.

#### IMPARFAIT

avia avió
avias aviá
avia avió
aviam aviam, em
aviatz aviá
avian, en, on, o. avian, en, au, óu.

### **IMPÉRATIF**

aias àyo aiats ayâ.

### SUBJONCTIF PRÉSENT

 aia
 âye

 aias
 ayā, ei

 aia, e
 âye

 aiam
 ayām

 aiatz
 ayô, ei

 aian, en, on.
 ayan, ou.

# PARTICIPE PRÉSENT

avent, en ayan.

# PRĖTĖRIT DE L'INDICATIF

| aic, aig, ac, agui | aguei, 1              |
|--------------------|-----------------------|
| aguist             | aguêrei, ā            |
| ag, ac             | ` agué                |
| ague <b>m</b>      | aguêrem, am           |
| aguetz             | aguêrei, ā            |
| agren, on, o.      | aguêren, o <b>u</b> . |

### 1er imparfait du subjonctif

| agues, ssa        | aguê, èsso    |  |
|-------------------|---------------|--|
| aguesses          | aguessā       |  |
| agues             | aguê, êsso    |  |
| aguessem          | aguessam      |  |
| aguessetz, atz    | aguessâ       |  |
| aguessen, an, on. | aguessan, ou. |  |

# 2º IMPARFAIT DU SUBJONCTIF

| agra           | ( aguero )                 |
|----------------|----------------------------|
| agras          | a <b>guer</b> ā            |
| agra           | (aguero)                   |
| agram          | agueram                    |
| agratz         | $oldsymbol{aguer} \hat{a}$ |
| agran, en, on. | agueran.                   |

# PARTICIPE PASSÉ

agut, uda.

agu, udo.

### **OBSERVATIONS**

1. A Nontron et en haut Limousin, l'a initial de ce verbe peut subir l'aphérèse à toutes les formes où il est suivi de v ou de g. Cette aphérèse, chez nous, n'est constante qu'au participe passé. — Quand l'aphérèse n'a pas lieu, l'a initial s'affaiblit en o en haut Limousin; il en est de même en bas Limousin.

2. Indicatif présent. - La forme ei de la première personne du singulier est fort ancienne dans la langue. On la remarque dans une pièce du XIe siècle, publiée par M. Paul Meyer (Am. poésies relig.), et dans Gérard de Roussillon; mais elle paraît n'avoir pas ou n'avoir guère été employée par les troubadours. Elle ne se rencontre aujourd'hui en Limousin qu'aux extrémités du dialecte, du côté de l'Auvergne, où elle est très-usuelle. - L'affaiblissement en o de la troisième personne du singulier se constate déjà fréquemment dans les textes limousins du XVº siècle. - La première personne du pluriel est souvent à Nontron, et presque toujours en haut Limousin, am au lieu de avem. Est-ce par l'effet d'une contraction de avem ou d'une confusion avec la troisième personne du pluriel? C'est ce que je ne saurais décider, bien que la dernière alternative me paraisse la plus vraisemblable. - Quelques-uns, à la seconde personne du pluriel, disent aussi  $\hat{e}$  et même  $\hat{a}$  pour  $av\hat{e}$ ; mais cette faute est rare.

La forme au de la troisième personne du pluriel est particulière au bas-limousin, où elle s'affaiblit souvent en ou. C'est, du reste, une forme très-ancienne et qui est restée usitée dans beaucoup d'autres dialectes ou sous-dialectes de la langue d'oc. On la retrouve en valaque.

- 3. L'i consonne du subj. prés. et de l'impératif (=e latin) s'est durci en j à Tulle. Il en était déjà ainsi dans plusieurs dialectes de la vieille langue, mais non pas dans tous, comme paraît le croire M. Bartsch<sup>2</sup>.
- 4. Le g dur du prétérit et des temps qui s'y rattachent provient d'un renforcement en gui de la flexion ui du latin: \* habgui pour habui, comme \* guipera pour vipera 3. Le b radical

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> On la trouve, par exemple, dans une charte provençale d'entre 1101 et 1110 et dans une charte languedocienne du XII• siècle (V. Meyer, Recueil d'anciens textes, n° 42 et n° 50).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. Chrestomathie prov., p. 422. M. Bartsch imprime partout aja C'est trancher d'autorité une question qu'il devait laisser indécise. On écrivait aia, que dans tel dialecte on prononçait aja, dans tel autre aya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voir Phonétique, chap. V, 3° section, V intérieur.

tomba après ce renforcement, mais non peut-être pas partout; car le bas-limousin offre les formes *óugué*, *óugu*, qui permettent de supposer son maintien, moyennant vocalisation en u:

\* habguit = \* havguit = augué = óugué.

5. Avec le radical du subjonctif présent ay (à Tulle aj), nous avons formé de toutes pièces, sur le modèle de la conjugaison régulière en ar, un nouveau verbe ayâ (oja en baslimousin), qui a par conséquent en commun avec avei l'impératif et le subjonctif présent. C'est à ce nouveau verbe qu'appartient proprement le participe présent ayan, qui remplace avent périmé. — Ayâ ne fait pas, du reste, double emploi avec avei; car, premièrement, il n'est jamais auxiliaire, et, en second lieu, il a ordinairement une signification plus spéciale.

# II. - Éssei ou Être (esser, estre = tessere)

Ce verbe, n'ayant pas de participe passé, n'a pas conséquemment de temps composés du passé. Il emprunte ceux de eitâ (estar = stare), à la formation desquels il sert d'ailleurs souvent lui-même comme auxiliaire, bien qu'on emploie plus fréquemment avei à cet usage.

#### INFINITIF

esser; estre.

essei, esse; être. estre.

#### **FUTUR**

| <b>ser</b> a <b>i</b> | sirai |
|-----------------------|-------|
| seras                 | sirâ  |
| sera                  | siro  |
| serem                 | siram |

Dans un vieux noël, la Vierge demande à saint Joseph de lui cueillir une pomme; celui-ci, qui lui garde rancune de la visite de l'ange, lui répond:

Que lou que v'o graciado Vou la vênhe aya! seretz

sirei, é

seran, au.

siran, au, ou.

#### CONDITIONNEL

seria serias seria seriam seriatz sirió sirió sirió siriám siriá sirian, ou.

• - --

# INDICATIF PRÉSENT

sui, soi est, iest, es, ses

serian, on, o.

soui, sei, sai

est, test, es, set

sê ei, e (es)

em, esmes, sem

sem, soum sê

etz, ses
son, sun, so.

soun, sou.

## IMPARFAIT

era eras era eram ėro ėrā ėro

eratz eran, en, on, o. ērām ērā èran, ou.

#### IMPÉRATIF

sias siatz. sio siā.

### SUBJONCTIF PRÉSENT

sia, seja sias sia, sie siam sio, sié si**â**, siei sio, sié siam

#### PARTIES DU DISCOURS

siatz sian, sien, sion. siâ, siei sian, siou.

### PARTICIPE PRÉSENT

(Manque).

# PRÉTERIT DE L'INDICATIF

fui fust, fost fo, fon, foc fom fotz foren, on, o.

fuguei, î fuguêrei, ā fuguê fuguêrem, am fuguêrei, ā fuguêren, ou.

### 1er imparfait du subjonctif

fos
fosses
fos, ssa
fossem
fossetz, atz
fossen, an, on, o.

fû, fûsso; fuguê, êsso fussā; fuguéssā fû, fûsso; fuguê, êsso fussam; fuguessam fussā; fuguessā fussan; fuguéssan, ou.

### 2º IMPARFAIT DU SUBJONCTIF

fora foras fora foram foratz foran. (fuguêro) fuguérā (fuguêro) fugueram fuguerā fuguéran.

### PARTICIPE PASSÉ

(Manque).

#### OBSERVATIONS

1. Infinitif. — Étre (à Tulle estre) est maintenant plus ems'oyé chez nous que essei. C'est, d'ailleurs, une forme trèsancienne et qui paraît avoir été commune à tous les dialectes d'oc.— La forme apocopée ser, qui a servi à composer le futur et le conditionnel, ne se rencontre pas isolément, pas plus qu'en français et en italien, où elle a eu le même emploi. On sait qu'elle persiste seule, au contraire, en espagnol.—Serai et seria sont les formes classiques; mais sirai et siria sont aussi des formes anciennes 4. On les connaît seules aujourd'hui à Nontron et en haut Limousin; mais le bas Limousin emploie encore, concurremment avec elles, serai et serio. — Notons pour mémoire que l'ancienne langue avait, comme le français, conservé quelques formes (er, ers, er 2) du futur latin; mais elle les laissa périmer de fort bonne heure.

2. Indicatif présent. - Sai (première personne), qui est la forme de Nontron et du haut Limousin, est un renfoncement de sei, qui appartient au bas Limousin et aux contrées du Périgord plus méridionales que Nontron. Sei n'est, d'ailleurs, qu'une forme réduite de souei, développement normal de soui (= anc. soi). Je ne sais si souei se dit quelque part; mais soui est encore usité en bas Limousin, concurremment avec sei. -La forme classique, pour la seconde personne du singulier, était est ou iest. Mais il y avait à côté une forme vulgaire ses, 3 qui persiste dans notre sê (à Limoges, sei). — La chute de l's à la troisième personne n'a été compensée, à Tulle, que dans la locution oquei = c'est. Partout ailleurs, es s'est simplement réduit à e. Mais l's reparaît souvent en liaison. - Première personne du pluriel. La forme classique la plus ordinaire était em. On trouve aussi sem et esmes. Cette dernière forme, certainement la plus ancienne des trois, paraît avoir été rejetée de fort

Elles alternent avec serai et seria dans les documents de Limoges des XIV° et XV° siècles.

<sup>2 ()</sup>n n'en cite pas qui soient dérivées de erimus, eritis, erunt, et je n'en ai moi-même jamais rencontré.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ou sies, sias, selon les dialectes: les deux se trouvent dans le Ludus sancti Jacobi (XV° siècle, dialecte provençal), et sies est dans Blandin de Cornouailles (XIV° siècle), v. 884.

bonne heure de la langue littéraire 4. Mais elle dut persister assez longtemps dans le langage courant du haut Limousin, car je la trouve encore employée, en 1475, dans le Testament, déjà cité, d'un gentilhomme de la basse Marche (Johan Faulcon)2. Em n'a, je crois, survécu nulle part. Quant à sem, qui apparaît rarement dans les monuments littéraires de l'époque classique<sup>3</sup>, mais qui se montre au contraire assez fréquemment dans ceux de l'âge suivant, ainsi que dans les Chartes 4, c'est aujourd'hui la forme la plus répandue dans le Midi: c'est celle de l'Auvergne, du Quercy, d'une partie de la Gascogne et de tout le Languedoc; c'est aussi celle du bas Limousin. Mais à Limoges, à Nontron, à Ribérac, à Périgueux, on dit soum (= lat. sumus), qui est aussi la forme de la Gascogne occidentale (Bordeaux). -- Seconde personne du pluriel. La forme classique était etz; mais il y en avait une autre (ses) plus usitée certainement dans la langue commune, puisqu'elle a seule survécu partout 6, et qui se rencontre d'ailleurs quelquefois dans les anciens textes. Raynouard (Gram., p. 180) en

- 4 Raynouard ne la cite pas; les deux seuls exemples qu'en relève Bartsch appartiennent, l'un à Boëce, l'autre à une poésie du XI° siècle, dont l'origine limousine est certaine. Je ne l'ai rencontrée que là et dans le Testament de Johan Faulcon, ce qui me ferait supposer qu'elle était particulière au dialecte limousin.
  - <sup>2</sup> Bull. de la Soc. archéol. du Limousin, tom. 1, pag 58.
- <sup>3</sup> Raynouard (*Gram.*, pag. 179) en rapporte un exemple de R. Vidal de Bezaudun. Il y en a un dans *Flamenca*, v. 6197
- 4 V. Ludus sancti Jacobi et Version en prose de la Croisade, passim; Charte auvergnate publiée par P. Meyer, Recueil d'anciens textes (p. 171); Charte périgourdine dans Dessales, Périgueux et les deux derniers comtes du Périgord, p. 68 des preuves.
- s Suns se trouve dans Girard de Roussillon. v. 72 du fragment publié par M. P. Meyer, d'après le ms. d'Oxford; mais c'est peut-être là une forme française. Le ms. de Paris donne, à cet endroit comme ailleurs, em. On remarquera, d'une part, l'analogie de notre soum avec le catalan son et avec l'espagnol somos, et, d'autre part, celle de la forme correspondante siam du prov. moderne avec l'italien siamo.
- 6 Exceptez le prov. moderne, qui dit sias, d'après l'analogie de la première personne du pluriel (siam).

rapporte, d'après le ms. B.N. n° 7225, un exemple tiré d'une pièce de la comtesse de Die. On en trouvera d'autres dans le fragment de la trad. de l'Évangile de saint Jean, donnée par M. Paul Meyer (Recueil, p. 32-39), d'après un ms. de Dublin (ce texte a même déjà se et non ses), ainsi que dans Flamenca (v. 4586) et dans le Ludus sancti Jacobi, v. 205, où M. Meyer et M. Bartsch impriment à tort s'es.

- 3. Imparfait. Outre la forme commune êro, êrā, etc., le haut Limousin en a une autre, êrio, êriā, etc., qui, d'après Ruben, serait, à Limoges du moins, plus usitée que la première, et où l'i a été introduit par fausse analogie, tous les autres imparfaits qui ne sont pas en avo étant en io<sup>4</sup>.
- 4. Subjonctif présent. Ce temps vient, non de la forme classique sim, mais d'une forme vulgaire \*siam. Sie, usité chez nous concurremment avec sio, qui est le sia de l'ancienne langue, se rencontre déjà dans Gérard de Rossillon (ms. d'Oxford)<sup>2</sup>. Il alterne avec sia (ou sio) dans les textes limousins du XV° siècle.
- 5. Prétérit de l'indicatif. On a vu dans la Phonétique que l'u et l'i sont sujets à développer devant eux leur semi-consonne respective. C'est ainsi qu'on trouve déjà dans le latin archaïque fuvit (fuveit) pour fuit. Ce sont de pareilles formes qui, survivant à côté des formes classiques dans le latin populaire, ont donné naissance, par le renforcement subséquent de vi en gui (comme dans \*mogui pour movi), à celles qui ont cours aujourd'hui, à peu près exclusivement, dans notre dialecte. On trouve foc dans le Planch de sant Esteve; fouc, foguet (= fuit tous les deux), foguen = fuerunt,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C'est à une fausse analogie du même genre que sont dues, en italien, les formes allongées eravamo, eravate, qui se sont substituées aux formes étymologiques eramo, erate, dès le premier âge de la langue. On en trouve de pareilles (eravam, eravatz, eravan) dans le roman de Jaufre (Lex. rom. I, 130 b, 152 b, 156 b, 168 a). Je n'en ai pas remarqué ailleurs

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Par exemple, v. 338 et 343 du fragment publié par M. Paul Meyer dans son Recueil d'anciens textes

dans la version en prose de la Croisade albigeoise (V. Meyer, Recueil, p. 113). Mais ces formes ne se rencontrent pas dans les monuments littéraires de l'âge classique. Je n'en ai pas non plus vu d'exemple dans les textes limousins des XIVe, XVe, XVIe siècles, qui tous s'en tiennent encore aux formes sans g. Aujourd'hui au contraire, et sans doute depuis longtemps, ces dernières se sont effacées devant les autres, mais sans tomber pourtant tout à fait en désuétude; car on dit encore quelquefois en divers lieux fu, furen (ou futen), furei, (ou futei), au lieu de fugué, sugueren, suguerei.

- 6.  $1^{er}$  Imparfait du subjonctif.— Ici, comme au prétérit de l'indicatif, la forme sans g est la seule que présentent les textes classiques ainsi que les documents limousins même les plus récents. Elle reste encore aujourd'hui presque aussi usitée que la forme allongée.
- 7. 2º Imparfait du subjonctif.— La forme allongée est, je crois, la seule qui soit aujourd'hui en usage; et, au contraire, elle paraît être restée, autant que fugues, étrangère à la langue classique.

Observons en terminant que, dans ces trois derniers temps, notre dialecte a substitué un u à l'o (= ou) des formes classiques. Cette substitution se remarque déjà dans des textes de Limoges du XIV° siècle; mais elle n'y a pas lieu constamment.

¹ Le languedocien et le provençal, plus indépendants de la tradition que le limousin, parce qu'elle leur est sans doute moins propre, et plus faciles par suite à céder aux suggestions de l'analogie, ont donné à être un nouveau prétérit, en substituant au radical particulier de ce temps (fu) celui du présent (se ou si). De là les formes seguet siguet, selon les lieux. Ailleurs, l'f seule a été changée: souguet (St-Pons), siousquet (Montauban). Quelque chose d'analogue se remarque dans les formes italiennes d'imparfait savamo, savate, pour eravamo, eravate, que l'on rencontre par exemple dans Boccace.

# CHAPITRE TROISIÈME

#### CONJUGAISONS VIVANTES

# I. — Première conjugaison: $\hat{a}$ (ar = lat. are)

Cette conjugaison correspond à la première conjugaison latine, dont elle reproduit exactement, sauf les modifications phonétiques, les formes conservées. En voici le paradigme:

# INFINITIF

| Chant ar. | chant â |
|-----------|---------|
|           |         |

#### FUTUR

| chantar | ai      | chantar ai      |
|---------|---------|-----------------|
| chantar | as      | chantar â       |
| chantar | a       | chantar ó       |
| chantar | em      | chantar em, am  |
| chantar | etz     | chantar ei, ê   |
| chantar | an, au. | chantar an, au. |

### CONDITIONNEL

| chantar ia   | chantar io          |
|--------------|---------------------|
| chantar ias  | chantar iâ          |
| chantar ia   | chantar io          |
| chantar iam  | chantar iam         |
| chantar iatz | ch <b>a</b> ntar iâ |
| chantar ian. | chantar ian, iou.   |

# INDICATIF PRÉSENT

| chant, chant i, e | chant e, i |
|-------------------|------------|
| chant as          | chant ā    |
| chant a           | chant o    |
| chant am          | chant em   |

# PARTIES DU DISCOURS

chant atz chant an, en, on, o. chant à chant en, ou.

#### IMPARFAIT

chant ava chant avas chant ava chant avam chant âvo
chant âvo
chant âvo

chant avatz

chant avam, em

chant avan, en, on, o.

chant avan, en, ou.

#### IMPÉRATIF

chant a chant em chant atz. chant o chant am chant â.

### SUBJONCTIF PRESENT

chant chant e chant es chant, chant e chant em chant etz chant e
chant ei, ā
chant e
chant am
chant ei, å
chant an, ou.

### PARTICIPE PRÉSENT

chant ant, an.

chant en, o.

chant an.

# PRÉTÉRIT DE L'INDICATIF

chant ei, iei chant est, iest chant ei, î chant êrei, ā

chant et chant em

chant é

chant etz chant eren, eron, ero. chant êrem, am chant êrei, ā chant êren, êrou.

# 1er imparfait du subjonctif

chant es, essa

chant ê, esso

chant esses, as chant essă
chant es, essa chant ê, esso
chant essem, am chant essam
chant essetz, atz chant essá
chant essen, essan, esso. chant essan, ou.

### 2° IMPARFAIT DU SUBJONCTIF

chant era (chant ero)
chant eras chant erā
chant era (chant ero)
chant eram chant eratz chant erat
chant eran.

# PARTICIPE PASSE

chant at, ado

chant á, âdo.

#### **OBSERVATIONS**

- I. Indicatif présent. La flexion em, que nous avons substituée, à la première personne du pluriel, à l'am étymologique, est celle qui est propre aux verbes provenant de la deuxième conjugaison latine (devem = debemus). Cette substitution, dont la langue classique n'offre pas, je crois, d'exemple. commence à se montrer dans les textes de Limoges du xive siècle, où les formes en em alternent avec celles en am '. Elle a eu lieu probablement sous l'influence de la troisième personne du pluriel, où la même substitution de l'e à l'a étymologique s'était opérée dans notre dialecte dès les plus hauts temps.
- 2. C'est aussi probablement à l'influence de la troisième personne du pluriel en en de l'imparfait qu'est due la forme en em de la première personne du pluriel de ce temps. Ces formes, dont la première seule se remarque dans les anciens textes (V. Boëce, v. 39, etc.) sont aujourd'hui particulières aux
- 1 P. ex. Coutumes de Limoges, dans Lim. hist., p. 646-648 : comandem autrejem, ordenem, donem, a côté de la wam, aproam, autrejam, etc.

contrées plus méridionales que Nontron. A Limoges, comme à Nontron, on n'emploie que les formes étymologiques en am, an; mais les premières alternent fréquemment avec celles-ci dans les textes limousins des xive, xvo, xvo et xvue siècles.

- 3. Subjonctif présent. Inversement, c'est un a que nous avons substitué à l'e étymologique de la langue classique dans les formes chantam, chantan, du subjonctif présent, leur imposant ainsi la flexion propre aux autres conjugaisons. La même substitution de l'a à l'e a eu lieu aussi, mais non pas si généralement, à la deuxième personne des deux nombres. A Nontron, c'est, dans ces deux personnes, les formes en e '(ei = es ou etz) que l'on préfère. La première personne du pluriel de l'impératif a naturellement subi la même mutation que celle du subjonctif: chantam et non plus chantem. Elle est, exceptionnellement, restée telle qu'autrefois dans anem = allons, qu'on dit encore concurremment avec anam et même plus souvent.
  - 4. Prétérit. Les flexions de ce temps et des deux imparfaits du subjonctif qui s'y rattachent se dérivent phonétiquement beaucoup mieux de evi que de avi. Faut-il admettre pourtant que, seule de toutes les langues romanes, la langue d'oc ait ici rejeté la forme originelle, en latin si répandue, pour y en substituer une qui l'était si peu que, même dans la conjugaison à laquelle elle appartient, elle était exceptionnelle? Quoi qu'il en soit, ei pour avi, et pour avit, es pour assem, era pour aram, etc.: telles ont été, dès le principe, dans les temps dont il s'agit, les formes de la conjugaison en ar, comme celles de la conjugaison en er.

Les trois quarts au moins des verbes que nous possédons appartiennent à cette conjugaison. C'est celle qui a toujours été, comme en français et en latin, la plus productive. Elle comprend:

1º Tous les verbes (sauf peut-être deux ou trois) de la première conjugaison latine qui sont restés dans notre langue; tels sont eigâ (æquare), charmena (carminare), crama (cremare),

couvidå (convitare), deramå (\* deramare (?), doundå (domitare), lóuvå (laudare), madurå (maturare), mudå (mutare), soubrå (superare), sabroundå (superabundare);

- 2º La très-grande majorité de ceux que nous avons formés nous-mêmes, soit à l'époque classique, soit depuis;
- 3º Enfin tous les verbes empruntés au français qui appartiennent dans cette langue à la première conjugaison.

Elle comprenait dans l'ancienne langue un verbe défectif, anar, et deux verbes irréguliers, dar et estar. Dar est tombé en désuétude; mais les deux autres sont encore, surtout le premier, d'un grand usage.

Anar (adnare). Ind. pr. vau, vå, vai, vam, vå ou anå, van: Imparf. anavo, etc. Impérat. vai, anem, ou anam, anâ. Subj. pr. ane, etc. Part. pr. anan. Prétér. anei, etc. Subj. imparf. anê, etc. Part. pas. ana-ado. Le futur et le conditionnel sont formés, comme en français, avec ire: eirai ou nirai, eirio ou neirio. — C'était exactement la même proportion, dans l'ancienne langue, entre les éléments constituants de ce verbe hybride, sauf que la 1re personne plur. du prés. de l'ind. était anam. — En haut Limousin et à Nontron, and et les formes qui en viennent subissent presque toujours l'aphérèse de l'a. - Dans quelques endroits a cours un prétérit incorrect à q intercalaire (anguet). Cette faute, exceptionnelle en limousin, paraît habituelle dans les dialectes plus méridionaux (par exemple, le languedocien). — Notons encore un futur (anarai) composé régulièrement avec l'infinitif anar, mais inusité chez nous.

Eità (estar). — Nous avons ramené ce verbe au type de la l'e conjugaison, dont il s'écartait dans le principe, en reportant l'accent de la désinence sur la syllabe initiale à toutes les formes où il était monosyllabe en latin: sto, estau, aite; stas, estas, eità; stat, estai, aito; stant, estant, aiten; — et de même au subjonctif présent. J'ai déjà dit qu'il prête ses participes et ses temps composés du passé à essei.

<sup>1</sup> Signifie déchirer, comme en vieux fr. V. Saint Alexis, 29, 3.

# II. — Deuxième conjugaison : i (ir = lat. ire)

Cette conjugaison n'a pas, comme la précédente, de type homogène dans le latin. Si, aux temps de la première série, de même qu'au participe passé et à l'infinitif, elle reproduit la quatrième conjugaison latine, c'est, dans les autres, de la troisième qu'elle procède, car elle s'y règle sur les verbes inchoatifs en isco, esco. Aujourd'hui, et depuis longtemps sans doute, elle est, dans toute la langue d'oc comme en français, complétement et logiquement constituée, c'est-à-dire que le suffixe verbal isc (iss) y précède la flexion proprement dite à toutes les formes de la première série; mais on voit par les textes qu'à l'époque classique les formes à flexion accentuée ne prenaient pas ce suffixe, ce qui rendait cette conjugaison semblable à ce qu'elle est encore en italien. La tendance à l'état actuel se constate pourtant assez fréquemment dès cette époque, de même que celle, devenue de plus en plus générale et dominante, dont nous reparlerons plus loin, d'imposer cet allongement en is aux verbes en ir restés conformes au type de la quatrième conjugaison latine.

### INFINITIF

| flor ir 4. |       | flur î . |    |
|------------|-------|----------|----|
|            | FUTUR |          |    |
| florir ai  |       | flurir   | ai |
| florir as  |       | flurir   | â  |
| florir a   |       | flurir   | ó  |

' J'emprunte ce paradigme à M. Bartsch, Chrestomathie; il y donne comme déjà complétement constitué dans la langue classique le présent du subjonctif. Le fait n'est pas facile à vérifier; mais je ne crois pas qu'il eût la généralité que M. Bartsch suppose. Les grammaires (Hugues Faidit, Raimond Vidal, les Leys d'amors) ne sont à cet égard d'aucun secours, car elles ne mentionnent, parmi leurs exemples, de premières ni de deuxièmes personnes du pluriel qui puissent iei nous éclairer.

| florir | em      | flurir | em, am  |
|--------|---------|--------|---------|
| florir | etz     | flurir | ei, ê   |
| florir | an, au. | flurir | an, au. |

#### CONDITIONNEL

| florir ia             | flurir ió        |
|-----------------------|------------------|
| florir ias            | flurir iâ        |
| florir ia             | flurir ió        |
| florir iam            | flurir iam       |
| florir iatz           | flurir iâ        |
| florir ian, ien, ion. | flurir ian, iou. |

# INDICATIF PRÉSENT

| flor isc, is         | flur iss e       |
|----------------------|------------------|
| flor iss es          | flur iss ei      |
| flor is              | flur î           |
| flor em              | flur iss em      |
| flor etz             | flur iss ê       |
| flor isc on, iss en. | flur iss en, ou. |

# IMPARFAIT

| flor ia   | flur iss io         |
|-----------|---------------------|
| flor ias  | flur iss ið         |
| flor ia   | flur iss io         |
| flor iam  | flur iss iam        |
| flor iatz | flur iss i <b>â</b> |
| flor ian. | flur iss ian, iou.  |

# IMPĖRATIF

| flor | is   | • | flur | î   |    |
|------|------|---|------|-----|----|
| flor | am   |   | flur | iss | am |
| flor | etz. |   | flur | iss | ê. |

# SUBJONCTIF PRÉSENT

| flor | isc | а  | flur | iss | e  |    |
|------|-----|----|------|-----|----|----|
| flor | isc | as | flur | iss | ā, | ei |
| flor | isc | а  | flur | iss | e  |    |

| flor | isc | am      | flur   | iss | am .    |
|------|-----|---------|--------|-----|---------|
| flor | isc | atz     | flur i | 88  | å, ê    |
| flor | isc | an, on. | flur   | iss | an, ou. |

#### PARTICIPE PRÉSENT

flor en, iss en. flur iss én.

# PRÉTÉRIT DE L'INDICATIF

| flor i                | flur î     |
|-----------------------|------------|
| flor ist              | flur írei  |
| flor it, i            | flur i     |
| flor im               | flur, irem |
| flor itz              | flur, írei |
| flor iron, iro, iren. | flur iren. |

### 1er imparfait du subjonctif

| flor is             | flur î, isso |
|---------------------|--------------|
| flor isses          | flur issā    |
| flor is             | flur î, isso |
| flor issem          | flur issam   |
| flor issetz, issatz | flur isså    |
| flor issen, an, on. | flur issan.  |

#### 2º IMPARFAIT DU SUBJONCTIF

| flor ira   | (flur iro) |
|------------|------------|
| flor iras  | flur irā   |
| flor ira   | (flur iro) |
| flor iram  | flur iram  |
| flor iratz | flur irâ   |
| flor iran. | flur iran. |

# PARTICIPE PASSÉ

flor it, ido. flur i, ido.

#### **OBSERVATIONS**

l. L'analogie de l'indicatif où isc, précédant toujours un e, naturellement devenu iss, et peut-être aussi l'exemple du

français, ont conduit à opérer le même changement devant les formes en a du présent du subjonctif <sup>4</sup>. Il en résulte que, comme en français, plusieurs personnes de ce temps se confondent avec les personnes correspondantes de l'imparfait du même mode. Cette confusion n'a pas lieu dans les dialectes plus méridionaux que le limousin, parce que sc y reste dur au subjonctif.

2. Prétérit. - Dans les dialectes plus méridionaux de la langue d'oc, spécialement le provençal et le languedocien, le prétérit et l'imparfait du subjonctif ont été abusivement allongés par l'insertion du g dur, qui, dans la langue classique, n'était attribué qu'aux prétérits dérivés de parfaits latins en ui ou vi non précédé d'i. Cette faute était déjà générale à Toulouse au xive siècle, comme on le voit par les Leys d'amors (II, 386). Aujourd'hui, je le rénète, elle est devenue la règle presque partout; le Limousin lui-même n'a pas su s'en défendre entièrement, car Limoges et Tulle disent finiqué par exemple, au lieu de fini, comme Toulouse et Marseille. Mais le Périgord (Nontron, Périgueux, Ribérac), plus fidèle sur ce point, comme en général sur tous les autres, à la tradition classique, a échappé à la contagion. - Voici donc comment se conjuguent en haut et bas-limousin le prétérit et le subjonctif imparfait des verbes en ir :

| PRĖTĖRIT         | SUBJONCTIF IMPARFAIT |
|------------------|----------------------|
| ·                |                      |
| finigu ei        | finigu ê, esso       |
| finigu êrei, ā   | finigu ess ā         |
| finigu é         | finigu ê, esso       |
| finigu êrem, am  | finigu ess am        |
| finigu ėrei, ā   | finigu essâ          |
| finigu êren, ou. | finigu essan, ou.    |

Le fonds primitif de cette conjugaison se compose de verbes

<sup>4</sup> On a déjà des exemples de ce changement dans les textes de Limoges du XIV siècle.

provenant, une moitié à peu près de la quatrième conjugaison latine (*ire*), l'autre moitié, sauf quelques-uns d'origine germanique ou de provenance inconnue, de la seconde (*ēre*), ou de la troisième (*ĕre*), ces derniers ayant déjà probablement passé, dans le latin vulgaire, à la quatrième conjugaison.

A ce premier fonds se sont ajoutés :

l° Un assez grand nombre de verbes formés par la langue d'oc elle-même;

2º Tous les verbes empruntés directement au latin après la période des origines et qui appartenaient dans cette langue à la deuxième, à la troisième ¹ ou à la quatrième conjugaison;

3º Enfin, quelques verbes pris au français, en ir, bien entendu, dans cette langue, et qui sont pour la plupart d'introduction récente.

Je me bornerai à mentionner ici quelques-uns de ceux qui appartiennent au fonds primitif, en faisant remarquer qu'un fort petit nombre avaient dans le latin classique la forme inchoative. Tels étaient putresco, (in)gemisco, floresco, languesco, lucisco. Mais il est probable que la plupart des autres avaient déjà reçu cet allongement dans le latin vulgaire, avant le dégagement\_des langues romanes.

1 Les verbes latins en ere et ere introduits dans la langue française depuis les origines ont naturellement reçu l'infinitif en er, qui paraissait identique au leur, et toute la série de leurs formes a été la conséquence nécessaire de cette première attribution. On comprend facilement qu'il en ait été autrement en langue d'oc, où, grâce au maintien de l'a à l'infinitif de la première conjugaison, ce fut plutôt à la seconde (ir) qu'à celle-ci que les verbes en question durent paraître assimilables. Voici quelques exemples pris dans les Coutumes de Limoges : resistir, exercir, possedir, sustituir, succedir, presumir. Remarquons en passant que, la plupart de ces verbes étant, depuis l'âge classique, tombés en désuétude, c'est aujourd'hui sous la forme française que nous les employons quand nous avons à nous en servir, et, comme, ainsi qu'on l'a vu, les verbes français en er restent chez nous de la première conjugaison, nous disons resistà. exerca, posseda, etc. Le parler de Tulle paraît avoir été plus fidèle que le nôtre à la tradition, c'est-à-dire avoir admis un peu moins de ces verbes refaits sur le patron français.

- a. Verbes provenant de la quatrième conjugaison latine: eisi (exire); nūrî (nutrire); urdî (\*ordire); perî (perire); pati (\*patire); sarcî (sarcire); sebelî (sepelire); touissî (tussire), usité en bas Limousin, mais non à Nontron; vītî (vestire).
- b. Verbes provenant de la deuxième conjugaison latine: (a)coumpli (complere); jouvi (gaudere); langui (languere); lazi (lucere); puri (putrere).
- c. Verbes provenant de la troisième conjugaison latine : chabî (capere); eissurî (exurere); fremî (fremere); gemî (gemere); legî (legere); parcî (parcere); trahî (tradere); tundî (tundere).
- d. Verbes d'origine germanique : chóusî (kaustjan); crussî (kraustjan); eicharnî (skernon); furbî (furban); furnî (frumjan); garî (warjan); gandî (wantjan). Il ya encore pour ce dernier hésitation entre la forme primitive et la forme inchoative.

# Appendice à la deuxième conjugaison

Verbes en ir à forme non inchoative

Ces verbes sont aujourd'hui peu nombreux, beaucoup de ceux qui à l'origine faisaient partie de leur groupe ayant graduellement reçu la forme inchoative. Voici le paradigme de l'un d'eux, parti. Je ne donnerai que les temps de la première série, ceux de la seconde ayant identiquement les mêmes formes que fluri.

<sup>4</sup> Ce verbe appartenait, dans l'ancienne langue, à la troisième conjugaison (troisième classe). En le faisant passer dans la seconde, nous avons retenu plusieurs de ses anciennes formes que nous employons concurremment avec les nouvelles, savoir : le prétérit de l'indicatif (choubé, l'imparfait du subjonctif (choubésso), le participe passé (choubu), et enfin le futur et le conditionnel (choubrai, choubrio). On remarquera que la diphthongue du parfait a été abusivement propagée à ces deux derniers temps. La même faute, comme on le verra plus loin, a été commise dans le composé reçabei et dans sabei.

# **INFINITIF**

Part ir.

Part î.

# INDICATIF PRÉSENT

part, part i, e
part es
part
part em
part etz
part en, on, o.

part e part ei par part em part é part en, ou.

#### IMPARFAIT

part ia part ias part ia part ian part iatz part ian, en, on, o. part io
part iå
part io
part iam
part iå
part ian, ou.

#### **IMPÉRATIF**

part
part am
part etz.

par part am part ê.

#### SUBJONCTIF PRÉSENT

part a
part as
part a
part a
part am

part e

part a, ei

part e

part am, ia

part am part am, iam part atz part â, iâ, ê, ei part an, ian, ou.

# PARTICIPE PRÉSENT

part en.

part en.

#### OBSERVATIONS

- 1. Indicatif présent.—Ce sont les flexions propres, en latin, à la deuxième conjugaison (ēre) qui ont été attribuées à celleci, au lieu de celles qui, originairement, lui appartenaient. Audimus, auditis auraient donné auzim, auzitz, là comme au prétérit. Ces formes ne se rencontrent pas.
- 2. Subjonctif présent. C'est la troisième conjugaison latine qui a fourni les flexions de ce temps, et, si cela est parfaitement régulier pour les verbes à forme inchoative, puisque ces verbes suivaient en latin la troisième conjugaison (florescam, as, at), cela l'est moins pour les autres qui, d'après leur origine, devraient les avoir en ia, ias, etc., = iam, ias. Mais la langue classique, qui paraît avoir eu peu de goût pour ces flexions mouillées, ne les conserva guère que là où l'i pouvait se combiner avec nou l. Presque partout ailleurs, elle les remplaca par les flexions sèches provenant de la troisième conjugaison. Ex.: colha, venha, mais parta, sorta, mora.—A Nontron, la proportion entre les formes sèches et les formes mouillées reste la même que dans la langue classique; mais, sur d'autres points de notre dialecte, ce sont au contraire les dernières qui paraissent préférées, et on les prête même quelquefois à des verbes qui, étymologiquement, y répugnent, par exemple, comme à Tulle et à Limoges, à ceux de la première conjugaison. — J'ai déjà fait remarquer qu'il y a eu dans notre dialecte, depuis l'âge classique, un échange de formes entre la première conjugaison et les autres, ce qui a produit, comme en français, une série unique de flexions pour tous les verbes, sauf la différence résultant, dans quelques-uns, de la présence d'un i consonne, c'est-à-dire du mouillage de la consonne antécédente. Cet échange ne s'est pas fait partout d'une manière identique. Ainsi, tandis qu'en un lieu, Limoges, par exemple, on préfère pour la deuxième personne des deux nombres les flexions en a (lat. as, atis), ailleurs, ce sont au contraire celles en e (lat. es, etis) qui ont prévalu. - Sur d'autres points, à Tulle, par exemple, la distinction primitive a persisté, au moins dans

les flexions atones, l'e de la première conjugaison étant resté tel, et l'a des autres s'étant, selon la règle, affaibli en o : chante = cantet; venho = veniat.

Cette deuxième section de la conjugaison en ir ne comprend plus qu'un très-petit nombre de verbes, et plusieurs de ceux qui lui restent tendent à la quitter pour passer dans la première. Tels sont, chez nous, fugi. culi, qui, à certaines personnes, hésitent entre la forme primitive et la nouvelle. Cette tendance est plus forte en haut Limousin qu'à Nontron. Dans le dialecte languedocien, tous ou presque tous ont passé à l'inchoative, et cela depuis fort longtemps, comme en témoignent les Leys d'amors, qui, en condamnant les formes telles que cubrisc, mentisc, servisc, umplisc, ubrisc, ufrisc, sufrisc, dormisc, partisc, en constatent par là même l'usage courant à Toulouse dès le xive siècle.

La liste suivante comprend tous les verbes simples de cette conjugaison, persistant encore à Nontron dans la forme primitive, que j'ai pu recueillir. Les plus nombreux (13) étaient, dans le latin classique, en *ire*. Les autres (6) appartenaient originairement à l'une ou à l'autre des conjugaisons en *ere*.

- 1. Culi (colhir, culhir, cullir = colligĕre).
- 2. Fugî (fugëre). J'ai déjà dit que pour ces deux verbes l'hésitation entre les deux formes est très-fréquente.
  - 3. Pudi (putēre).
  - 4. (Re) pentî (pænitēre).
  - 5. Buli (bullire).
  - 6. Durmî (dormire).
  - 7. Mentî (\*mentire).
  - 8. Ouvi (audire), qui est auzi en Languedoc et en Provence.
- 9. Parti (\*partire). Au sens de partager, ce verbe est inchoatif.
- 10. Rundi (grundire). On hésite souvent entre les deux formes.
- 11. Senți (sentire). On trouve déjà cosentis = cosent dans G. de Rossillon, v. 2,918.

- 12. Servî (servire).
- 13. Surtî (\*sortire).
- 14. Cubri ou crubi (\*cooperire).
- 15. Dubri ou drubi (deoperire).
- 16. Ofri (\*offerire pour offerre).
- 17. Sufrî (\*sofferire pour sofferre).
- 18. Mourî (\*morire).
- 19. Venî (venire).

Les treize premiers verbes de cette liste se conjuguent en tout conformément au modèle ci-dessus. Les cinq suivants ne s'en écartent qu'au participe passé, qui a conservé, à Nontron, comme dans la langue classique, la forme latine: cuber, duber, ofer, sufer, mor. Le dernier, veni, en diffère complétement tant au participe passé qu'au prétérit, où il fait vengu, vengui. Ce verbe ne se rattache ainsi que par son infinitif à la présente conjugaison. Par ses autres caractères déterminants, il appartient plutôt à la troisième conjugaison, à laquelle sont propres, comme on le verra plus loin, ces formes en gui et gu.

# CHAPITRE QUATRIÈME

# TROISIÈME CONJUGAISON OU CONJUGAISON ARCHAÏQUE

Cette troisième conjugaison est le produit de la confusion qui paraît s'être opérée dans le latin vulgaire, plus ou moins complétement selon les lieux, entre la deuxième et la troisième conjugaisons latines. C'est la seconde qui a fourni les éléments les plus importants et les plus nombreux, par exemple les flexions toniques du présent de l'indicatif (em, etz = ēmus, ētis, non imus, itis). La troisième n'a contribué que bien plus faiblement: plusieurs des anciens verbes en ēre n'ont reçu

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> En certains lieux, par exemple dans les campagnes au nord de Nontron, ces quatre participes ont été régularisés : crubi, dubri, ofri. sufri. — Ubrit et cobrit sont déjà dans Gérard de Rossillon (v. 1957, 1940)

d'elle que leur nouvel infinitif (tel doure = dolère), et un assez grand nombre ne lui doivent aucune de leurs formés.

On sait qu'en latin la première conjugaison et la quatrième étaient les seules dont le parfait et le participe passé fussent toujours accentués sur la flexion (amávi, audivi). Dans la troisième et la seconde (sauf le petit nombre de verbes en évi de celle-ci), l'accent de la première et de la troisième personne du singulier, et aussi (en latin vulgaire) de la troisième du pluriel, portait sur la voyelle radicale: scripsi, scripsit, scripserunt;—légi, légit, légerunt;—mônui, mônuit, mônuerunt, reculant même, dans ce dernier cas, de deux syllabes, à cause de la consonnification de l'u qui paraît, en de telles formes, s'être habituellement produite. On est convenu d'appeler parfaits forts, participes forts, les parfaits et les participes qui ont ainsi conservé l'accent sur le radical; inversement ceux qui, soit d'origine, soit par suite d'un allongement subséquent, sont accentués sur la désinence, sont qualifiés de faibles

Les parfaits et les participes forts du latin durent tous rester tels en passant en langue d'oc. Mais, dès les plus hauts temps, plusieurs ne se présentent que munis de flexions toniques, et la tendance à l'affaiblissement de ceux qui étaient restés forts se manifeste déjà dans les plus anciens textes . La tradition littéraire dut enrayer ce mouvement durant l'âge classique; mais jelle ne l'arrêta point, comme en témoignent les formes affaiblies que l'on rencontre, de plus en plus nombreuses, dans les monuments littéraires ou autres, à mesure qu'on se rapproche de notre époque 2. Aujourd'hui il n'y a plus en limousin ni, je crois, en général, en langue d'oc, —

<sup>&#</sup>x27;On trouve, par exemple, des formes faibles en grand nombre (mals seufement à la première pers. du sing.) dans le Fragm. de la trad. de l'évang. de saint Jean, XIº siècle (Bartsch, 7-16): dissii (très fréquent), fezii, tramezii, venguii, conoguii (accentués dans le ms. sur le premier i).

— Révenit, presit (troisième pers.) sont dans G. de Rossillon, v. 279, 754).

P. ex.: aucizeron, XIIIº s. Bartsch (236, 39), mezero, XIVº s. (id. 385, 8\, aduyscro (ibid. 374, 26.) presseron (Blandin de Cornouailles, 75), venguet (Albucasis, XIVº s., Rev. des Lang. rom., I, 15), trayssec, estreyssec, dissec, remazero (ibid).

sauf, par ci par la, quelque épave isolée<sup>1</sup>, — de prétérits forts; mais il reste quelques participes de cette catégorie. Tels sont ofer, cuber, duber, sufer, mor, déjà mentionnés comme exceptionnels dans la conjugaison précédente, et un certain nombre d'autres qu'on verra plus loin.

Je diviserai les verbes de cette troisième conjugaison en trois classes, d'après la forme de leur prétérit: première classe, prétérit en et; deuxième classe, prétérit en set; troisième classe, prétérit en guet<sup>2</sup>.

Voici d'abord, comme modèle, le paradigme de vendre, l'un de ceux de la première classe :

#### INFINITIF

Vend re Vend re

FUTUR

vendr ai, etc. vendr ai, etc.

CONDITIONNEL

vendr ia, etc. vendr io, etc.

# INDICATIF PRÉSENT

| vend, vend i, e | vend e           |
|-----------------|------------------|
| vend es         | vend ei          |
| vend            | ven              |
| vend em         | vend em          |
| vend etz        | $vend$ $\hat{e}$ |
| vend en, on, o. | vend en, ou.     |

### IMPARFAIT

vend ia vend io

- <sup>1</sup> Fu. furen et fi, firen, se disent encore de temps en temps, mais bien moins fréquemment et moins généralement que fugué, fuguéren et fagué, faguéren. Ce sont les seules traces de prétérit fort que conserve notre dialecte.
- <sup>2</sup> Ici et dans les pages qui vont suivre, c'est la troisième pers. du prétérit que je cite de préférence, parce que c'est la seule qui, dans tous les dislectes modernes, soit restée conforme à l'ancien type, c'est-à-dire dérive sûrement du parfait latin. (Voyez ci-dessus, p. 210.)

vend ias vend iå
vend ia vend io

vend iam vend iam, iem

vend iatz vend iå

vend ian, ien, ion, io vend ian, ien, ou.

#### **IMPÉRATIF**

vend vend am vend am vend etz. vend ê.

# SUBJONCTIF PRESENT

 vend a
 vend e

 vend as
 vend ā, ei

 vend a
 vend e

 vend am
 vend am

 vend atz
 vend ā, ê, ei

 vend an, on, o.
 vend an, ou.

#### PARTICIPE PRÉSENT

vend ent vend en.

# PRÉTÉRIT DE L'INDICATIF

 vend ei, i
 vend ei, î

 vend est
 vend êrei, ā

 vend et
 vend ê

 vend em
 vend êrem, am

 vend etz
 vend êrei, ā

 vend eron, o, en
 vend èren, ou

# 1er imparfait du subjonctif

vend es, esasvend ê, essovend essesvend essăvend es, essavend ê, essovend essemvend essamvend essetzvend essâ, eivend essen, an, on, o.vend essan, ou.

#### 2º IMPARFAIT DU SUBJONCTIF

| vend era   | (vend ero)          |
|------------|---------------------|
| vend eras  | vend erā            |
| vend era   | (vend ero)          |
| vend eram  | vend eram           |
| vend eratz | vend erâ            |
| vend eran. | ven <b>d eran</b> . |

### PARTICIPE PASSÉ

vend ut, uda

vend u, udo.

Les listes ci-après comprennent tous ou presque tous les verbes de la conjugaison archaïque que nous possédons encore. C'est, comme on doit s'y attendre, celle de toutes qui a fait relativement le plus de pertes. Non-seulement un grand nombre des verbes qui la composaient autrefois ont aujourd'hui complétement disparu, mais encore beaucoup de ceux qui nous restent sont devenus défectifs. Quelques-uns même ne sont plus usités qu'à une seule forme, par exemple: ardre au participe présent (arden), teisser et lezer à l'infinitif (tieissei, lezei), et ce dernier seulement comme substantif.

Parmi les verbes de cette conjugaison, un petit nombre seulement avaient déjà dans l'ancienne langue leur prétérit faible. Ils étaient tous compris dans la première classe, dont ils formaient la majorité.

# Première classe. - Prétérit en et

Dans les verbes de cette classe, la flexion du prétérit se joint immédiatement au radical (primitif ou transformé). Plusieurs en font aujourd'hui partie qui, dans l'ancienne langue, appartenaient à la deuxième classe; je les examinerai séparément et en dernier lieu. Ils forment la troisième subdivision (C) ci-après, sauf un seul (traire), placé à la fin de la deuxième subdivision.

4 On remarquera que plusieurs verbes de cette classe ont leur prétérit terminé en guet ou en set; mais la consonne y appartient au radical, non à la flexion.

- A. Verbes dont la dernière consonne radicale persiste identique a toutes les formes. Ces verbes se conjuguent en tout comme vendre. Tous, moins un (cousei), ont leur radical terminé par une explosive. La plupart ont eu leur prétérit faible dès le premier âge de la langue, et cet affaiblissement remonte probablement, pour plusieurs d'entre eux, jusqu'au latin vulgaire, comme on peut l'induire de ce qu'ils ont été faibles aussi dès le principe en français, en italien et en espagnol 4.
  - 1. Batre = batuere.
- 2. Cousei (coser)=consuere. Ce verbe hésitait, dans l'ancienne langue, entre la troisième et la deuxième conjugaison. De là, à côté de coser, une autre forme d'infinitif, cosir, et de même au prétérit et au participe passé cosic, cosida, à côté de cosec, cosuda.
- 3. Defendre = defendere. Avait conservé dans l'ancienne langue un participe fort, defes, à côté de defendut.
- 4. Deissendre = descendere. On trouve aussi à ce verbe un participe fort, deses (G. de Ross., v. 2851).
  - 5. Eipandre (esp..) = expandere.
- 6. Eissendre = exscindere. N'est pas dans Raynouard. Il serait pourtant singulier que la langue classique n'eût pas employé ce verbe.
- 7-8. Eicoudre (esc..) = excutere et secoudre = succutere. Forts dans l'ancienne langue : secos = succussit et succussum.
  - 9. Fendre = findere.
  - 10. Foundre (fondre) = fundëre.
  - 11. Foutre et foutei (fotre) = futuëre.
- 12. Medre (aussi meire, dans l'ancienne langue) = metère. Inusité à Nontron.
- 13. Metre = mittère. Fort dans l'ancienne langue (mes = misit; mes = missum). Nous avons gardé le participe fort (mei), que nous employons concurremment avec le participe faible metu.

<sup>1</sup> Par exemple: franç. vendis, it. vendei, esp. vendi.

- 14. Mordre = mordere.
- 15. Pendre = pendĕre.
- 16. Perdre =perděre.
- 17. Rendre, à Tulle redre = reddère. L'ancienne langue avait aussi les deux formes. La plupart, dans le haut Limousin, prononcent randre, comme en français.
- 18. Reipoundre (resp...) = respondère. Fort dans l'ancienne langue (respos, respost). Pour le participe, la forme faible (respondut) y est déjà plus fréquente.
- 19. Roumpre (romp..) = rumpĕre. Outre romput, ce verbe avait dans l'ancienne langue un participe fort, rot = ruptum, resté en bas-limousin (rou).
- 20. Segre = \* sequere. Ce verbe avait encore dans l'ancienne langue un infinitif en ir (seguir).
- 21. Tendre = tendere. Avait aussi dans l'ancienne langue, du moins dans quelques-uns de ses composés, un prétérit et un participe fort: esteis = \* extensit pour extendit (Donat provençal, p. 22), entes-sa = intensus sa.
  - 22. Toundre (tond..) =  $tond\bar{e}re$ .
- 23. Vencre = vincĕre. Cette forme de l'infinitif paraît empruntée au français. La forme classique est véncer.
  - 24. Vendre = venděre.
- B. Verbes qui ont un radical particulier pour le prétérit. — Les verbes qui précèdent n'ont qu'un seul et même radical à toutes leurs formes. Les suivants en ont deux, même trois, quand l'infinitif n'a pas gardé la consonne radicale. Celui du prétérit est seul terminé par une explosive. Cette diversité existait aussi, bien entendu, dans l'ancienne langue. Pour l'un d'eux (viure), elle remonte jusqu'au latin.
- 1. Coueire ou cueire et en bas-lim. coze (coire et cozer) = coquere, pf. coxi. Ind. prés. 3º pers. couei ou cuei (bas-lim. co), 3º pers. plur. coueizen ou cueizen. Prét. coueigué. Part. passé cue-cuecho. Coueire (coire) représente la forme classique coquere, moyennant la vocalisation du q; coze une forme vulgaire cocerc. La gutturale du prétérit, fort dans l'ancienne langue (coc), appartient au radical; mais nous avons abu-

sivement propagé à ce temps la diphthongue de l'infinitif, en sorte que le q latin y est doublement représenté; même abus aux temps de la première série, où le q se trouve également représenté deux fois: 1° par l'i de la diphthongue; 2° par le z. L'ancienne langue s'était gardée de cette double faute.

- 2. Creire (aussi crezer, dans l'ancienne langue) = credere. Ind. prés. crêze, 3° pers. sing. creu (anc. cre, crei). Subj. prés. crêze, crezam. Prêt. cregué. Part. pas. cregu. L'ancienne langue faisait au prét. credet, crezet, creet. Je pense que le g des formes actuelles n'est qu'une transformation du d radical, comme dans perga = perda (G. de Ross., 969), et dans les formes penga, prenga, que les Leys d'amors (II, 398) donnent comme doublets de penda et de prenda. C'est pour ce motif que j'ai mis ce verbe, ainsi que prenei et veire qui offrent la même particularité, dans la première classe et non dans la troisième.
- 3. Faire et fâ (far) = facere. Je range ici ce verbe à cause de la forme actuelle de son prétérit, mais sans être bien sûr que ce soit sa vraie place. L'ancienne langue avait comme nous les deux infinitifs. Le second est de beaucoup le plus usité à Nontron.

Ind. prés. S. 1<sup>re</sup> p. fau, 2<sup>e</sup> p. fâ, 3<sup>e</sup> p. fai; plur. 1<sup>re</sup> p. fazem ou fam, 2<sup>e</sup> fazé ou fâ, 3<sup>e</sup> fan (b. lim. fau ou fóu). Impf. fasio. Subj. près. faze, fazam. Prét. fagué. Part. fa (à Nontron fai) — facho.

Le prét. était fort dans la langue classique, et le c radical y était devenu z ou s. Mais on trouve aussi fec à la 3° pers. dans un document fort ancien (Planh de St Estève). De ce fec (ailleurs sans doute fac) ont très-bien pu se développer les formes actuelles. Les Leys d'amors (II, 386) mentionnent, en la réprouvant du reste, la forme figui à la 1° personne.

Fû a un composé deifà (desfar), que l'on conjugue aujourd'hui, dans plusieurs temps, comme s'il était simple et de la l'e conjugaison, ce qui fait reculer l'accent sur la l'e syllabe aux formes à flexion sourde de cette conjugaison. On a vu plus haut un autre exemple du même recul dans le verbe eità (estar) = stare. Ainsi, au lieu de desfau, nous disons daife, au lieu de desfay et desfán, daifo et daifen; ce qui induit les gens peu instruits de chez nous à dire, croyant parler français: je dèfe, tu dèfes, nous défons, ils dèfent. — A l'imparfait plusieurs disent de même deifavo; mais la forme correcte deifasio reste la plus usitée. — Au prétérit, deifagué et deifé ont également cours tous les deux.

- 4. Naissei (naisser) = \* nascere. Impf. naissio; prét. nāqué (nasquet); part. pas. nācu (nascut). L'ancienne langue avait à côté de nascut un part. fort nat, qui persiste toujours, je crois, en bas-limousin. La même variété de notre dialecte offre auss, un prétérit régularisé naissé.
- 5. Prenei (prener) = prendere. Ind. prés. prene. Subj. prés. prenhe, prenham. Prétér. prengué. Partic. prei-preso, et prengu-udo. L'ancienne langue avait un second infinitif prendre, et par suite deux séries parallèles de formes, l'une sans d, l'autre en d (p. ex. à l'imparfait prenia et prendia). Le prétérit classique était fort et dérivé, comme en français, d'un type bas-latin\* presi. Mais prendi s'était probablement maintenu à côté de presi, et je pense que c'est à cette forme qu'il faut rapporter, moyennant changement de d en g (voir cidessus creire), le prétérit actuel. Les Leys d'amors (II, 386) mentionnent prezi et prengui comme également corrects.
- 6. Veire (vezer) = videre. Ind. prés. veze, 3° p. veu anc. ve). Subj. prés. veze, vezam. Impér. vei, vê a (anc. veez pour vezetz). Prét. vegué. Part. passé vu-vudo (anc. veut). L'ancienne langue avait aussi vist, vis, qui persiste en bas-limousin (vi) et veguvegudo, forme qui remonte au moins au XII° siècle (on la trouve

#### 4 Exemple:

Cor ne đôu a qui re ne ren (RICHARD),

proverbe qui se lit déjà peu différemment dans Arnaud de Mareuil :

Que olh no vezo, cors non dol.

Le bas-limousin conserve ve.

<sup>2</sup> On ne se sert plus guère de cet impératif que dans certaines locutions et lorsqu'il est suivi du pronom personnel lou ou lo (/a). Dans l'usage courant, on le remplace par l'impératif de visâ.

dans Bertrand de Born). Au prétérit, les formes classiques étaient vi, vist, vit, vim, vitz, viron ou viren 4. Mais il devait coexister des formes en g (= d radical), comme le prouve le part. vegu. Au XIV siècle, les Leys d'amors mentionnent vigui (II, 386), et on lit dans Blandin de Cornouailles, v. 236, vigra (viderat), v. 416, vigras (videras).

- 7. Vivre, aussi vieure, vióure, viaure (viure, vieure) = vivere, vixi. C'est vixi qui, moyennant transposition des éléments de l'x, a fourni le radical du prétérit et du part. passé : viqué, vicu (visquet, vescut). Celui de la 1º série est viv : vivio, viven.
- 8. Traire = trahere doit encore trouver place ici. Ce verbe présente la même particularité (double radical) que viure, et due à une cause pareille. Il appartenait dans la langue classique à la conjugaison forte et à la 2º classe, son prétérit étant en s. Mais on voit par les Leys d'amors (II, 386) que, dès le XIVe siècle, il tendait à rejeter l's et à s'affaiblir. Cet ouvrage mentionne, en effet, comme usuelles, mais toutefois en désapprouvant la dernière, les trois formes trays, trac et traguet. C'est cette dernière seule que nous avons aujourd'hui. La gutturale y provient du c, qui est dans le traxit (trac-sit) latin, et qui, dans la forme trays, s'était résolu en i. — Nous avons conservé le participe fort trai-tracho, à côté du faible, moins usité, tragu. — Aux temps de la  $1^{re}$  série, le c radical (= h), qui y avait été propagé évidemment dès le latin vulgaire 2, s'est changé en z (ou s doux) devant les voyelles (trase, trasio, trasam) et vocalisé en finale (trai), comme à l'infinitif. Dans l'ancienne langue, il ne prenait le son du z que devant e, i et o (trazo = trahunt). Devant a, ou il restait dur, ou il passait à l'i : traga et traia.
- C.— VERBES EN NHEI (NHER=NGERE).—Tous les verbes de cette catégorie appartenaient dans la langue classique à la

¹ On trouve encore vit (= vidit) dans la Vie de Ste Valérie (1641).

<sup>2</sup> C'est ce que prouve la coexistence des formes traggo en italien, traigo en espagnol, trac, doublet de tray, en langue d'oc. Trac est donné par R. Vidal (p. 82) comme la seule forme correcte.

2º classe ci-après. Leur prétérit, fort comme leur participe, était en is, par vocalisation du c contenu dans l'x de la flexion latine, et l'i ainsi produit s'unissait en diphthongue à la voyelle radicale. Ex.: frais = franxit. Quant à la chute de l'n, on sait qu'elle était de règle devant s 2. Au participe passé, le c devenu pareillement i s'unissait, soit à la voyelle radicale (frait = fractum), soit à l'n quand l'n était restée (onht = unctum), soit au t (estrech-cha=strictus-stricta2). Quelquefois il tombait (pent = \* pinctum pour pictum). Mais en langue d'oc comme en francais, on voit ces verbes tendre, au moins dès le XIVe siècle, à passer de la conjugaison forte à la faible et à rejeter l's de leur prétérit. Ainsi, d'après les Leys d'amors (II, 388), la 3º pers. du pluriel était faible au prétérit de fenher, franher, planher. Il en était sans doute de même dans les autres verbes de cette désinence. D'un autre côté, le même ouvrage indique les doubles ou triples formes oysshi, onhi et ongui = unxi; estreyssi et estrengui = strinxi 5; poyssi et pongui = punxi; playesi et planqui = planxi (p. 886). Cette tendance à l'affaiblissement du prétérit et à l'expulsion de l's a finalement triomphé dans tous les verbes de cette catégorie, qui font maintenant, et sans doute depuis longtemps, ce temps en nhet ou nguet, c'est-àdire par la simple adjonction de la flexion, soit au pur radical latin (pour planher, par exemple, plang), soit au radical modifié (planh). La plupart, du reste, sont aujourd'hui inusités ou peu usités à ce temps. — Au participe passé, ils sont restés forts;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Et de même ateis = \*attinxit pour attigit, ceis = cinxit, esteis = extinxit, feis = finxit, jois = junxit, peis = pinxit, plais = planxit, pois = punxit, estreis = strinxit, tais = \*lanxit pour tetigit, teis = tinxit, ois = unxit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V Phonétique, chapitre V, p. 103.

<sup>3</sup> Ibid., p. 65, 66.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Peut-être aussi la 1<sup>re</sup> du singulier feyssi, frayssi, etc; et semblablement les autres formes citées plus loin onhi, pongui; mais le contexte semble plutôt indiquer le contraire. On trouve pourtant feichi faible (= finci) dans une pièce de Raymon Vidal (ap. Bartsch, 221, 33).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> De même pour les autres composés de stringere : costrenher, destrenher, restrenher.

mais quelques-uns admettent aussi un participe faible. — Je rappelle qu'à Tulle, le g ne s'est pas fondu avec l' $n^4$ . Notre *junhei*, par exemple, y est *jounge*, et ainsi des autres. Dans la liste suivante, qui comprend tous les verbes de cette catégorie qui nous restent, je ne mentionne pas la forme de l'ancienne langue, lorsqu'elle ne diffère que par la finale, notre ei y correspondant toujours à er.

- 1. Atênhei = attingëre.—Prét. atenhé. Peu usité. Quand on s'en sert, on dit plutôt atenhi, empruntant la forme franç. Part. pas. aten.
- 2. Cenhei = cingĕre. Inusité ou à peu près, du moins chez nous. Béronie le mentionne dans son Dict. du bas-limousin, sous la forme cenje.
- 3. Eitenhei (estenher) = extinguëre. Prét. eitenhé et eitengué, part. eiten-encho et eitengu-do, ce dernier moins usité. On trouve estendida, qui suppose un infinitif estendre dans une pièce anonyme d'un troubadour (V. Raynouard, III, 216.)
- 4. Fenhei = fingëre. Prét. fenhé et fengué; part. fen-to. Trèspeu usité.
- 5. Junhei = jungëre. Prét. junhé et jungué; part. jouen-to (pris probablement au français.)
  - 6. Pênhei = pingere. Inusité au prétérit. Part. pen-to.
- 7. Plânhei = plangëre. Prétérit plangué, aussi planhé, mais moins bien; part. plan-cho.
- 8. Pounje = pungëre. Inusité chez nous; mais Béronie le mentionne; c'est pour cela que je le donne sous la forme du bas-limousin.
- 9. Eitrênhei = stringère. Inusité chez nous, à ce que je crois, sauf à l'infinitif et au participe passé. Le composé destrenje existe en bas-limousin avec le sens de débarrasser.
- 10. Tënhei = tingëre. Inusité ou peu usité au prétérit, qui est tenhé plutôt que tengué; part. ten-to et cho.
- 11. Ounhei = ungëre. Verbe peut-ètre inusité. Je crois pourtant me rappeler l'avoir entendu à l'infinitif.

Voir Phonétique, chapitre V., p. 69

12. Cranhei (cremer) — tremere. Ce verbe a 446, comme a français, assimilé à ceux en ngëre d'origine. Je ne sais à quelle époque on peut faire remonter cette assimilation. Dans la langue classique elle n'avait pas eu lieu — Prét. cranhé et crenhé; part. cran et cren, peu usités l'un et l'autre.

REMARQUE. — Dans notre dialecte, le radical de ces verbes reste, à toutes les formes de la première série, le même qu'à l'infinitif (nh ou, à Tulle, nj). Dans l'ancienne langue, le g dur reparaissait quelquefois au subjonctif présent: planga; franga, fenga, cenga, etc. Ceci se retrouve aujourd'hui dans la plupart des dialectes plus méridionaux que le nôtre. Les Leys d'amors, au XIV° siècle, donnent les deux formes (nga et nha) comme également légitimes, sauf pourtant dans franher et ses composés (franha e no franga, II, 398).

#### Deuxième classe. — Prétérit en set

Cette deuxième classe ne comprend plus aujourd'hui que bien peu de verbes, la plupart de ceux qui la composaient autrefois ayant, comme on vient de le voir, passé dans la première classe. Tous ont gardé leur participe fort. A cela près, et sauf intercalation de s entre leur radical et la flexion proprement dite, dans les temps de la deuxième série, ils se conjuguent aujourd'hui comme vendre. - Leur prétérit a pour type originaire le parfait latin en si (xi, psi). Le c qui est dans xi s'est assimilé à saprès i et vocalisé en i après u. — Tous ces verbes perdent ou vocalisent à l'infinitif leur dernière consonne radicale. Ceux qui ont plus de deux syllabes laissent souvent tomber la dernière, ce qui avait lieu, dans l'ancienne langue, même pour ceux de deux syllabes, comme dire et rire. Ainsi nous disons eicrî et eicrire, counduire et coundui. Aussi quelques-uns de ces verbes, le dernier par exemple, ont-ils une tendance à passer dans la deuxième conjugaison. Ce passage a été depuis longtemps accompli par coufi = conficere, pour lequel Raynouard n'indique d'autre infinitif que confir.

1. Dire = dicere. Prés. dise; imparf. disio; impératif dijo,

dist; and dist; pret. dissé; part. di-dicho. Dans l'ancienne langue, le c radical, comme dans traire, restait dur au subj. précent ou plus narement y devenait i(j): diga, dija. La première de ces deux formes persiste dans les dialectes plus méridionaux que le nôtre. — La première personne du prés. de l'ind. était dic, aussi, mais plus tard dizi ou dize, comme chez nous aujourd'hui.

Les composés ont passé à la conjugaison en ir inchoative: beneizi; ind. prés. beneizisse; prét. 3° personne beneizi; part. beneizi-ido et benei, forme forte conservée au sens liturgique; — móudi; deidi. Mais, pour ces deux derniers, on préfère encore à l'infinitif les formes pleines móudire, deidire. Deidire se conjugue aussi quelquefois au prétérit comme le simple : deidissé et deidi.

- 2. Rire = ridere, pf. risi pour ridsi.— Le d radical s'est changé en z aux temps de la première série. Ind. prés. rize; impf. rizio; prét. rissé; part ri. La duplication de l's au prétérit, due peut-être à l'analogie de dire où elle est normale, paraît récente. Les Leys d'amors donnent rizi à la première personne.
- 3. Duire (composés de) = ducere<sup>2</sup>. La diphthongue ui, normale au prétérit et à l'infinitif, où elle représente uc, a été mal à propos propagée depuis l'âge classique, probablement sous l'influence du français, au temps de la première série (counduise, counduisio), ce qui produit une espèce de pléonasme, le c y étant déjà représenté par z ou s doux. Le prétérit de ces verbes est peu usité, et, lorsqu'on s'en sert, on lui donne de préférence les flexions de la conjugaison en ir (counduisiren, plutôt que counduiseren). L'assimilation à cette conjugaison est même quelquefois complète: counduiren. Part. coundui counduicho, pour counducho, même faute qu'au présent de l'indicatif.

Notons ici une signification singulière que ce verbe a prise, outre l'ordinaire: c'est celle de démettre, déboiter (un membre) : ou s'o deidi l'eipanlo — il s'est démis l'épaule.

<sup>1</sup> Coundwire, produire, reduire, traduire.

- 4. Deitruire et les autres composés de struere (enstruire, counstruire). Nous faisons aujourd'hui dans ces verbes la même faute que dans duire, c'est-à-dire que nous propageons la diphthongue aux temps de la première série, qui ne doivent pas l'avoir et qui ne l'avaient pas en effet dans l'ancienne langue, le c' radical y étant déjà représenté par s. Leur prétérit est peu usité, et les observations que j'ai faites tout à l'heure sur celui de duire lui sont également applicables.—Le participe passé de enstruire est enstrui enstruicho (au lieu de enstrucha, forme ancienne et correcte). Pour counstruire, on dit plutôt à la française counstrui—truito.
- 5. Eicrire (escriure et escrire) = scribere. Ind. prés. eicrive; prét. eicrissé; part. pas. eicri-icho. Ce verbe, comme on voit, a un radical différent pour chacune des séries de ses temps, le second résultant de l'assimilation de sa consonne finale à l's de la flexion. Le participe passé avait deux formes: escrit-ita et escrich (ou escrig)-icha. Cette dernière seule persiste chez nous.
- 6. Torcei (torcer) = \*torcere pour torquere, pf. torsi. Ind. prés. torse; impf. toursio; prét. toursé; p.p. tor-torto. Nous avons, de plus, donné à ce verbe un participe faible toursu-udo, plus usité que le premier.
- 7. Quêre = quærere. Le simple n'est plus employé qu'à l'infinitif, où on dit aussi, mais moins fréquemment, queri, qu'avait également l'ancienne langue. Cette dernière forme est la seule qui soit usitée dans les composés counqueri, s'enqueri. Le dernier suit la deuxième conjugaison. Quant au premier, on ne s'en sert guère, et ceux qui l'emploient l'habillent à la française. Du radical du parfait latin ques a été formé un nouveau verbe s'enquesi, usité concurremment avec s'enqueri, et qui suit également la deuxième conjugaison.

Le c, qui est dans le radical du parfait struwi, avait été certainement propagé dans le latin vulgaire aux formes qui, dans le latin classique en étaient privées. L'italien, qui a conservé la gutturale (struggere, struggo); le français et le provençal, où elle s'est, soit résolue en i, soit changée en s, sont d'accord pour le prouver. Cf. ci-dessus traire.

- 8. Reime (reemer, rezemer) == redimere, inusité chez nous. Je l'ai relevé dans Béronie (Dict. du bas-limousin), qui donne de plus le participe faible reimu. Je ne sais s'il lui reste d'autres formes. L'ancienne langue offre à la fois le prétérit fort redems ou reems (= \*redempsit pour redemit) et le prétérit faible rezemet. De même au participe: fort rezems, faible rezemut.
- 9. Moulje = mulgere. C'est encore là un verbe particulier au bas-limousin, du moins est-il inconnu dans la contrée de Nontron. Je l'ai relevé dans Béronie, et je ne sais s'il est usité ailleurs qu'à l'infinitif. On ne peut douter qu'il ne remonte à l'ancienne langue; mais il devait être rarement employé, car Raynouard ne le donne pas.

# 3° Classe. -- Prétérit en guet

Le prétérit des verbes composant cette troisième classe a pour origine le parfait latin en ui ou vi (non précédé d'i), lequel dut être, comme je l'ai déjà expliqué, renforcé en qui par l'attraction normale du q devant l'u consonne. Cette forme de prétérit fut prêtée aussi à plusieurs verbes qui n'avaient pas dans le latin classique leur parfait en ui. venir, par exemple, déjà mentionné. Elle fut ensuite propagée, dans plusieurs dialectes, à beaucoup de verbes qui ne l'avaient pas reçue d'abord, du moins dans la langue littéraire, et dont un certain nombre, étymologiquement, y répugnaient. C'est ce qui a eu lieu en Provence, en Languedoc, en Quercy, non-seulement, comme je l'ai déjà noté, dans les verbes en ir, où la faute est commune au haut et bas-limousin, mais encore dans la plupart de ceux de la troisième conjugaison, forts ou faibles dans le principe, que nous venons d'examiner. Ex.: diguet, respoundeguet, espandiquet, perdequet, metequet, nasquequet, pareisseguet, rendeguet, plaseguet, creseguet, seguiguet, etc., etc.,

Dans les pays gascons, qui devient squ: fasqueron = firent, mourts - quet = mourut, partisquet - partit.

La plupart des verbes de cette classe avaient déjà leur participe faible (u) dans l'ancienne langue; mais tous avaient le prétérit fort: c = \*guit à la troisième personne, et, à la première, soit également c, soit gui atone.

Le subjonctif présent avait une triple forme: a pur, ia ou ga. La première, a, était la flexion propre aux verbes provenant de la troisième conjugaison latine; mais elle fut prêtée à la plupart de ceux provenant de la deuxième ou de la quatrième, dont le radical ne se terminait pas en l ou n. Ex.: bevam = bibamus, escrivam = scribamus, metam = mittamus, et aussi mova = moveam, deva = debeam, 6uvam = audiamus. La flexion ia (lat. iam ou eam) appartenait proprement aux verbes en īre ou ēre d'origine; mais les premiers, excepté ceux dont le radical se terminait en l ou en n, la rejetèrent, comme je l'ai déjà noté, pour adopter la flexion sèche de la troisième conjugaison latine. Quant aux seconds, presque tous la gardèrent; seulement, l'i y eut diverses fortunes:

- a. Il se consonnifia simplement en y, sans s'unir à la consonne antécedente: ayam = habeamus, veya = videat, chaya = \*cadeat.
- b. —Après l et n il s'unit à ces deux consonnes pour former lh ou nh: remanha = remaneat, dolha = doleat, valha = valeat, venha = veniat, tenha = teneat.
- c. Il se condensa en j: aja, veja, chaja, deja = debeat, plaja = placeat; ou en ch: sapcha = sapiam, recepcha = recipiam. Cette dernière mutation ne se produisit qu'après les labiales muettes restées telles.
- d. —Enfin il se durcit en  $g^2$ : venga=veniat, caga=\*cadeat, dolga=doleat, tenga=teneat. Cette dernière mutation se constate très-rarement dans la langue classique, et le limousin ne la connait pas. Elle est propre au Languedoc et aux pays voisins, où le goût pour ces flexions en g au subjonctif est si proponcé qu'on les a prêtées à beaucoup de verbes, par pro-

<sup>\*</sup> Forme exceptionnelle. — Ce verbe régulièrement prenait la flexion sèche et il l'a gardée chez nous.

<sup>•</sup> Cf. en italien: salgo = salio, tengo = teneo, vengo = venio.

pagation à ce temps du g (normal ou anomal) du prétérit. Ex.: que sentigue, que jouigue, que auzigue (Nic. Fizes) = que je sente, jouisse, ouïsse. Cet abus était déjà fréquent, dès le xive siècle, à Toulouse et dans les contrées voisines, car les Leys d'amors constatent les doubles formes beva et bega, mola et molga, cola et colga, mova et moguai, dont les secondes, qui sont de vrais barbarismes, ont été évidemment formées d'après les prétérits bégui, molgui, colgui, mogui.

- 1. Avei = habere. Voir ci-dessus, p. 221, le paradigme et les observations.
- 2. Beure = bibere. Ind. prés. beve; subj. prés. beve, bevam; prét. begué; part. pas. begu-udo. Le parfait latin était bibi d'où \*bevi, \*begui, et enfin bégui, bec, dans l'ancienne langue.
- 3. Chalei = calerc, pf. caluit. Verbe unipersonnel inusité à Nontron, mais qui subsiste en bas Limousin et en plusieurs lieux du haut Limousin. Ind. prés. chau; prét. chougué; part. chougu. Subj. prés. châlhe ou châlho.
- 4. Falei = fallere, pf. \* falluit pour fefellit. Même sens et même emploi que chalei (fr. falloir). Ind. prés. fau; subj. prés. fâlhe; prét. fougué; part. fougu.
- 5. Couneitre (conoisser) = cognoscere, pf. cognovi. Ind. prés. couneisse; subjonct. prés. couneisse, couneissam; prét. couneigué, part. couneigu-udo. La forme de l'infinitif paraît empruntée au français. La diphthongue ei (= uei = oi \*), où l'i provient du c transposé de cognoscere, cognosco, etc., a été chez nous propagée abusivement au prétérit et au participe, faute que la langue classique n'avait pas faite et dont le bas-limousin paraît s'être gardé.
  - 6. Coûre = currere. Ind. prés. coûre; subj. prés. coûre, cou-

<sup>\*</sup> Mogua pourrait, sans doute, venir de moveam; mais ce verbe avait rejeté l'e, car la forme classique constante est mova. On ne trouve ni movia, ni moja. Il est donc plus probable que mogua a été formé abusivement sur mojui, comme je le suppose ici.

<sup>¥</sup> V. Phonétique, p. 47.

ram; pret. courgué; part. courgu-udo. Ces formes supposent que le parfait latin cucurri avait été remplacé par un autre tel que currui. L'ancienne langue offre correc, et au participe corregut.

- 7. Deure (dever) = debēre, pf. debui. Ind. prés. deve; subj. prés. deve, devam; prét. degué; p. p. degu-udo.
- 8. Doure (doler) = dolere, pf. dolui. Ind. prés. dolhe, subj. pres. dolhe, doulham; prét. dougué; p. p. dougu-udo. L'l mouil-lée, conservée à la l'e pers. présent de l'ind., s'assèche aux autres personnes comme dans l'ancienne langue (dolh = doleo. dol = dolet).
- 9. Essei (esser) ou être (estre) = \* essere. Voir le paradigme et les observations.
- 10. Jaire et jazei (jazer) = jacere, pf. jacui. Ce verbe n'est plus usité qu'à l'infinitit et au participe présent jazen, pris substantivement: la jazen = l'accouchée.
- 11. Moure (molre) = molere, pf. molui. Ind. prés. mole, prét. mougué, p. p. mougu.
- 12. Eméure (pour emoure) = movere, pf. movi. Forme du bas-limousin, où ou (= ov), comme on l'a déjà vu, devient éu. Je ne crois pas que ce verbe soit usité dans la contrée de Nontron. Prét. emegué; part. emegu.
- 13. Pareitre = parescère. La forme classique de l'infinitif est pareisser. Ind. prés. pareisse; subj. prés. pareisse, pareissam (paresca dans l'anc. langue); prét. pareigué: part. pareigu. Le prétérit, emprunté à pareo, était dans l'ancienne langue parec (= \* pareguit= \* parevit = paruit). Cf. correc et remarquez que l'e élidé dans ce dernier, après l'allongement (courgué pour courrequé), a été maintenu dans paregué.
  - 14. Plaire (plazer) = placere, pf. placui. La forme plazer

La riclhàno de l'ensei Mèno l'aigo jasei; La riclhàno de l'enmati Mèno l'aigo a ple chami.

(Proverbe)

« L'arc-en-ciel du soir mène l'eau coucher : l'arc-en-ciel du matin mène l'eau à plein chemin. » (plazei) subsiste comme substantif, de même qu'en français plaisir. Ind. prés. plaze, 3° pers. sing. plá et plai, dualité de forme qui remonte à l'ancienne langue (plas (platz) et plai). Subj. prés. plaze, plazam (dans l'anc. langue plassa ou plaja). Prét. plagué; part. plagu.

- 15. Ploure (bas-lim. pléure) = pluere, pf. pluit. L'u avait développé un v devant lui (\*pluvebat, \* pluvit, cf. \* fuvit = fuit). Ind. prés. plou; impf. plouvio; subj. prés. plove; prét. plougué et plougué, part. plougu et plougu. En bas-lim., la mutation d'o (ou) en e, qui se remarque à l'infinitif, a lieu également ailleurs: plevio.
- 16. Poudei ...der) = \*potere, pf. potui. Ind. prés. pôde; l'anc. langue avait pour cette première personne une seconde forme posc = \*poxum (par métathèse des éléments du x) = possum. Subj. prés. pèche pour puêche = puescha de l'ancienne langue, qui avait aussi puesca, posca, poscha. Prét. pougué(anc. fort poc); part. pougu. Avec le radical du subj. présent nous avons formé à ce verbe un nouvel infinitif (pechei), que nous employons concurremment avec poudei. La même chose a eu lieu en Provence, où l'on trouve à côté de poude, pousque. Cf. ci-dessus ayâ formé pareillement du rad. du subj. prés. de avei (habere).
- 17. Pounei (pondre) = ponĕre, pf. posui. Ind. prés. 3° pers. poun; impf. pounio; prét. poungué; part. poungu. Ce verbe, dans l'ancienne langue, appartenait à la 2° classe ci-dessus, ayant gardé l's du latin au prétérit et au participe. Je ne saurais dire à quelle époque remonte l'attribution que nous lui avons faite, à ces deux temps, des flexions en g. Dès l'ancienne langue, on lui trouve un subj. présent en ga (apongo, exponga (Leys, II, 398)) à côté de la forme plus régulière en nu (apona, expona), qui seule reste chez nous. L'ancienne forme de l'infinitif, poundre, ne subsiste plus guère que dans le futur et le conditionnel (poundró, poundrio).—Les composés de ce verbe, assez nombreux, comme on sait, sont tous aujourd'hui inusités, sauf, en bas-limousin, reboundre, qui so conjugue en tout comme vendre. Le participe reboundu subsiste

seul à Nontron, dans ce dicton dont les enfants poursuivent par jeu et raillerie ceux de leurs camarades qu'on a tondus mès-ras:

> Toundu, reboundu, Per toû quatre piau tu sirâ pendu <sup>t</sup>.

- 18. Prure (pruzer) = prurire. Ind. prés. pruze; impf. pruzio; prét. prugué; part. manque. Je n'ai pas rencontré le prétérit de ce verbe dans l'ancienne langue. Je ne sais donc si le g y est d'introduction récente.
- 19. Tenei tenère, pf. tenui. Ind. prés. tene (anc. aussi tenh, tenc, à la 1<sup>ro</sup> pers.) Imp. te<sup>2</sup>, tenê; subjonct. prés. tenhe, tenham; prét. tengué (anc. fort tenc et tec); part. tengu. Ici, mieux que dans la 2° conjugaison, se placerait veni (V. cidessus, p. 246), qui se conjugue et s'est dès le principe conjugué comme tenei, bien qu'il n'eût pas dans le latin classique son prétérit en u. Il n'en diffère qu'à l'impératif, 2° personne sing., où, au lieu de ve, qui serait la forme régulière, nous disons vêque 3, en haut-limousin vâque. A Tulle on dit vêne, plus analogue à veni, mais qui est néanmoins une forme anomale.
- 20. Valei = valère, pf. valui. Ind. prés., 1<sup>re</sup> p. vale (aussi valh dans l'anc. langue). Subj. prés. valhe, valham. Prét. vóugué (anc. fort vale). Part. vóugu (anc. valgut).
- 21. Voulei (voler) = \* volēre, pf. volui. Ind. prés. 1<sup>ro</sup> pers. vole (aussi volh dans l'anc., langue), 2º pers. volei (voles) et rouei, à Tulle vo (vols), 3º pers. vou (vol). Subj. prés. vélhe, velham pour vuelhe, am. Prét. vougué (anc. fort volc, volg). Part. vougu. On voit que l'l, au lieu de se vocaliser devant le g, comme dans valer, est ici simplement tombée. En baslimousin, il en est autrement: vougu et non pas vougu. Le

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sur l'origine probable de ce dicton, qui appartient aussi au bas Limousin, voy. Béronie, au mot reboundre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un savant helléniste, M. Theil, rapproche cette forme du vñ homérique, qui signifie la même chose (V. Dictionnaire d'Homère, sub. voc.), sans prétendre, bien entendu, qu'elle en vienne.

<sup>3</sup> Véque est peut-être pour vé qui — viens ici; les deux monosyllabes ayant été rénais en un seul mot et par conséquent sous un même-accept.

Donat provençal indique pour ce verbe, dans l'ancienne langue, une 2º forme de prétérit vols, qui paraît avoir été peu usitée et qui suppose un parfait bas latin \*volsi, attesté d'ailleurs par les formes analogues de l'italien et de l'ancien français. Ce changement de ui (ou vi) en si avait eu lieu du reste au parfait d'autres verbes; mais il paraît avoir été peu sympathique à la langue d'oc, qui ne l'accepta décidément que dans solvere (sols, absols), que nous n'avons plus, probablement parce que la substitution de si à vi avait été dans ce verbe, en latin vulgaire, plus générale que dans les autres.

Les verbes suivants n'ont à Nontron, pas plus que dans l'ancienne langue, leur prétérit en guet. Leur place est cependant ici, non-seulement parce qu'ils le font ainsi dans d'autres variétés de notre dialecte, mais encore parce que c'est aussi d'ui latin (classique ou vulgaire) que dérive leur forme nontronnaise.

22. Reçabei (aussi recebre qui est la forme classique), composé de capere, qui, je l'ai déjà dit, a passé, sous la forme chabi, dans la 2º conjugaison. Ind. prés. reçâbe, reçabei, reço ou rece (recep). Subj. prés. reçâbe. Prét. reçôubé (anc. fort receup). Part. reçôubu (anc. receubut). Il y a hésitation entre a et e à certaines formes à flexion tonique de la le série (reçabio, recebio). — L'ou (= éu) du prét. et du part. provient de la métathèse de l'u qui est dans la flexion recepui pour recepi. En bas limousin, on dit reçôugué, recôugu, qui sont des formes anomales créées après la transposition de l'u et où cette lettre est deux fois représentée, une fois dans la diphthongue ou, une deuxième fois dans la flexion gué, gu. — A côté de receubut, l'ancienne langue avait gardé un participe fort tiré de receptus, dont le féminin recepcha (cf. escricha = scripta) se lit dans les Cout. de Limoges, Lim. hist., p. 630.

Un autre composé de capere, apercebre, se conjugue aujourd'hui chez nous d'une manière très-confuse; quelques-uns le font rapporter à segre, d'autres lui prêtent les formes françaises. Il est du reste défectif et peu usité. 23. Sabei = sapere, pr. sapui. Ind. prés. 1<sup>ro</sup> pers. sabe et sai (cette dernière forme ne sert plus que dans quelques locutions négatives: ne sai quan, ne sai que), 2° pers. sabei, 3° pers. so (Lim. sé, Tulle sa) = anc. sap. Subj. prés. sâche, sacham (anc. sapcha). Prét. sóubé (anc. fort saub, saup). P. passé sóubu. — L'ou du prétérit provient ici, comme dans recoubé, de l'attraction de l'u de la fluxion uit. En bas-limousin on dit sougué, sougu, comme recougué, et par suite de la même faute.

Avec le radical sach du subj. prés. nous avons formé à ce verbe un nouvel infinitif sachei, qui sert concurremment avec l'ancien. Cf. ci-dessus péchei et ayâ, formés de même respectivement des subjonctifs de poudei et de avei.

Dans l'ancienne langue, saber, outre sa signification la plus usuelle (celle du fr. savoir), avait conservé, mais seulement dans une acception métaphorique et morale, le sens primitif du lat. sapere. Ainsi, G. de Ross., v. 2811: E quan K. l'auzit, no lhi saub bo. Il en est encore ainsi dans plusieurs variétés de la langue d'oc<sup>4</sup>, y compris le bas-limousin, mais non pas dans la contrée de Nontron.

REMARQUE. — En provençal moderne, on a tant dans ce verbe que dans capere et ses composés, propagé abusivement à l'infinitif et aux temps de la lre série la diphthongaison qui, étymologiquement, n'a de raison d'être qu'à ceux de la ses conde. Ex., saupre, chaupre, etc. Il en résulte qu'ils ont partout dans ce dialecte le même radical. Le limousin, du moins à Nontron<sup>2</sup>, conserve pure à l'infinitif la voyelle de ces verbes; mais, en cela moins régulier que le provençal, il propage la diphthongue au futur et au conditionnel : sabei-soubrai, reçabei-reçoubrai.

<sup>&#</sup>x27;Il n'est pas rare d'entendre, en divers lieux du Midi, des gens vous dire, croyant parler français: Ça me sut mal, pour: Cela me fut desagréable ou me fit de la peine, ce qui dans leur langue serait aussi correct qu'expressif.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je crois que saupre se dit à St-Yrieix.

# CHAPITRE CINQUIÈME

## OBSERVATIONS GÉNÉRALES

La plupart des observations qui composent ce chapitre s'appliquent à toutes les conjugaisons; quelques-unes sont moins générales, mais il y avait intérêt, pour la clarté autant que pour la brièveté, à les réunir. Je présenterai à part, dans deux sections distinctes, celles qui concernent les modifications de la voyelle radicale et les déplacements de l'accent tonique.

## I. — Observations générales sur les divers temps

Infinitif. — L'r finale des verbes en ar, ir et er (atone ou tonique), de l'ancienne langue, est toujours tombée pour ne reparaître qu'au futur et au conditionnel.—En bas-limousin, un t s'introduit parfois après l'a de quelques infinitifs (fa, esta, etc.) pour former liaison avec une voyelle subséquente : fat oco = faire ceci. Rappelons que, dans le même dialecte, l'e de er ne devient pas ei, comme chez nous, après la chute de l'r: voler, voulé et non voulei.

Futur et conditionnel. —L'ancienne langue élidait l'i à ces deux temps dans plusieurs verbes en ir, particulièrement après r et t. Nous ne le faisons plus que dans les verbes mourî et venî. Mais nous continuons à élider l'e des verbes en ei (er), comme on fait en français l'oi correspondant: sabei — soubrai, reçabei — reçoubrai. L'e final des verbes en re disparaît aussi naturellement: beüre—beürai. — En haut et bas-limousin, l'a des infinitifs de la première conjugaison, perdant l'accent au futur et au conditionnel, s'y affaiblit en o: minja - minjorai. — Pour la même cause, les infinitifs paroxytons de la troisième conjugaison qui ont à la pénultième o ou ai les affaiblissent respecti-

<sup>&#</sup>x27;Le simple chabi (anc. caber) a deux futurs, correspondant respectivement à ses deux infinitifs : chabirai à chabir, choubrai à chaber.

vement en ou et ei : mordre-mourdro, plaire-pleiro. Ces deux derniers affaiblissements sont communs à tout le dialecte.

Lorsqu'après l'élision de la voyelle, l'r se trouve précédée de l ou de n, on intercale un d, et l se vocalise; si la diphthongue au résulte de cette vocalisation, elle s'affaiblit selon la règle en óu : venir — venrai — vendrai; valer (valei) — valrai — vóudrai. Voulei (voler) a donné à la fois vóudrai, produit de la vocalisation de l'l, qui est usité en bas-limousin, et voudrai, forme nontronnaise, qui résulte de la chute de l'l'après insertion du d.

Les verbes en *nhei* font aussi leur futur par l'insertion d'un d; mais l'n perd la mouillure: eiténhei — eitendrai. Du reste, ces verbes (on en a du moins la preuve pour plusieurs) avaient dans l'ancienne langue un autre infinitif en *ndre*. A Tulle, où ngere a donné, non *nhe*, mais nje, l'e reste au futur: planjerai.

Les désinences du futur n'étant autre chose que les formes du présent de l'indicatif de avei, dépouillées aux deux premières personnes du pluriel du radical av, je renvoie à ce qui aété dit ci-dessus de ces dernières. Il suffira d'ajouter qu'à Nontron et en haut Limousin, on préfère am à em à la 1<sup>re</sup> pers. du pluriel, et que l'e de la seconde pers. du même nombre s'est diphthonguée en ei<sup>2</sup>, aussi bien à Nontron qu'à Limoges, bien que cette seconde personne, au présent d'avei, soit, à Nontron, restée en e pur : avê =vous avez; mais chantarei = vous chanterez.

Indicatif présent. Sing. 1<sup>re</sup> pers. — Tous les verbes, dans l'ancienne langue, sauf un très-petit nombre, avaient deux formes à cette personne, l'une sans flexion, l'autre en i ou e.

<sup>&#</sup>x27;Un autre exemple de chute de la consonne radicale se remarque dans pourai, qui se dit souvent pour poudrai.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est du moins la prononciation la plus ordinaire; mais on prononce aussi quelquefois é: v'ouré = vous aurcz. Du reste, la diphthongaison de l'é à cette personne remonte assez haut : des textes de Limoges du XV's offrent simultanément eis et ez. V. Limousin histor., p. 405 (année 1416): gardereys, adjuvareys, eschivareys, à côté de sirez, farez, gardarez. La même diphthongaison ne s'y remarque pas à la 2° pers. plur. des autres temps.

La forme sans flexion était la plus usitée, du moins dans l'âge d'or de la langue. Mais la seconde ne tarda pas à prévaloir et elle est seule aujourd'hui en usage, sauf dans sabei, où sai persiste dans quelques locutions à côté de sabe, et dans quelques autres verbes où, manquant déjà dans l'ancienne langue, elle n'a pas été introduite; ce sont anû (vau). fâ (fau), avei (ai), essei (sai). Des deux flexions i et e, la première est celle qu'on rencontre le plus souvent dans les anciens (textes; elle est encore en usage sur quelques points extrêmes du territoire de notre dialecte, mais c'est la flexion e qui est de heaucoup la plus répandue. — 2º personne. Sa flexion étant en a dans la le conjugaison, elle l'y a toujours gardée; mais elle la perdait souvent dans l'ancienne langue aux autres conjugaisons (sauf l'inchoative) où cette flexion était en e : ainsi partes et partz, moves et mous, sabes et sabs. Les formes à voyelle flexionnelle sont les seules qui aient persisté chez nous, et en général dans tous les dialectes; nous ne disons donc plus que partei, disei, sahei, pour tu pars, tu dis, tu sais. - 3º personne. Régulièrement cette personne n'avait pu garder sa voyelle flexionnelle qu'à la l' conjugaison où cette voyelle était a, et dans quelques verbes de la 2<sup>e</sup> (non inchoative) et de la 3<sup>e</sup> où, bien qu'elle fût e (i), une loi phonique particulière exigeait son maintien, par exemple après les groupes composés d'une muette et d'une liquide (hr., etc.). Il en est encore ainsi dans notre dialecte; seulement, la voyelle d'appui que nous donnons dans ce dernier cas à la consonne ou aux consonnes finales du radical, au lieu d'être e comme dans l'ancienne langue, est o, d'après l'analogie de la 1re conjugaison. Ex.: ofrir-ofro: cubri-quenbro: sufrî-seûfro; ouvî-auvo; culî-queûlho 1.

Dans les verbes où, selon la règle générale des deux dernières conjugaisons, la flexion de cette 3° personne est tombée, sa chute a entraîné, soit celle de la consonne précédente,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> En provençal moderne, on a conservé en pareil cas l'ancien e. Mais on l'a prêté à beaucoup de verbes qui étaient autrefois et sont restés chez nous sans flexion: rende, courre, respouende, etc.

soit d'autres modifications du radical. Si la flexion est précédée de deux consonnes, la dernière seule tombe, à moins que la première ne soit une s, auquel cas celle-ci, que l'ancienne langue avait conservée, tombe aussi: rendre - ren; roumpre-roum; junhei - jun; planhei-plan'; mordre - mor; parti-par; mais fluri-floris = florescit. Si une seule consonne précède la flexion, elle tombe également, excepté r, qui reste en état, et l, v et c, qui se vocalisent, le dernier seulement après a. 1º Chute pure et simple : poudei - po; batre- ba; sabei - sa (so); segre - se; tenei - te; veni - ve; cousei - cou. Dans l'ancienne langue, en pareil cas, la consonne radicale, exceptén, tombait rarement et au contraire elle se renforcait: poder-pot; segre-sec. Par exception la chute de d a été compensée par la diphthongaison de l'a et de l'e précédent dans vai = vadit, creü = credit, veü = videt. 2º Vocalisation: l devient u après a, e, o, et une diphthongue en résulte: valei-vau: voulei-vou (\*volit), doure-dou (dolet). Après u il tombe ou se change en r: buli-bû et bur. Pareillement v devient u et forme diphthongue après e, i, o : deure (devei) —deu, beure (bever) beü; viure (vivere) - viu, d'où vieu et par réduction veü ou vî; mover-mou. Par exception il est tombé après a dans a (o) de avei. Enfin c devient i après a dans fai = facit, jai = jacet, plai = placet, dont la seconde forme platz (plas) reste aussi encore usitée (pla). — Pluriel, 1re personne. Aujourd'hui en em dans tous les verbes, sans exception. Sur la substitution de cette flexion à l'am étymologique de l'anciene langue, dans la 11e conjugaison, voir ci-dessus, page 234. - 2º personne. Ici la 1re conjugaison reste distincte des deux autres, ayant gardé sa flexion propre,  $\hat{a} = as$  (atz). L'etz des verbes en ir et en er a gardé à Nontron, selon la règle, son e sans le diphthonguer, ce qui y empêche toute confusion avec la 2º pers. du singulier, où au contraire la diphthongaison s'est normale-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dans l'ancienne langue, les deux consonnes persistaient ensemble, c'est-à-dire que l'n restait mouillée à cette personne comme aux autres; mais on a vu dans la *Phonétique* que notre dialecte n'admet pas l'n mouillée en finale.

ment produite: vendei = vendes, mais vendė = vendetz. A Limoges, au contraire, comme je l'ai déjà observé, la diphthongaison se produit aujourd'hui au pluriel comme au singulier. - 3º personne. Le latin avait, pour cette 3º pers., trois désinences différentes : ant (amant), ent (monent), unt (legunt), qui devinrent respectivement en langue d'oc an, en et on ou o. La première resta toujours propre à la 1<sup>re</sup> conjugaison dans les dialectes (le languedocien, par exemple) qui la conservèrent; mais les deux autres furent prêtées indistinctement aux verbes de toutes les conjugaisons. Le Donat provençal les mentionne comme également légitimes; mais on voit par les textes que la flexion o paraît avoir été préférée dans l'âge classique de la langue. C'est encore celle du bas Limousin (ou); mais le haut Limousin et le Périgord limousin ne connaissent que en, employée déjà exclusivement dans le poëme de Boëce et d'autres textes presque aussi anciens dont l'origine limousine paraît certaine.

IMPARFAIT DE l'INDICATIF. — Le b de la flexion latine, toujours maintenu sous forme de v à la  $1^{re}$  conjugaison, disparut, dès le principe, dans les deux suivantes<sup>4</sup>. De là la forme nouvelle  $ia = \acute{e}am$  ou  $i\acute{e}am$ , l'e ayant subi la mutation en i ordinaire en pareil cas. Cette désinence, ici et, par conséquent, au conditionnel de tous les verbes, était dissyllabique à toutes les personnes et s'accentuait ainsì: ia, ias, ia, iám,  $i\acute{a}tz$ . ian. Mais aujourd'hui, grâce à la synérèse qui s'est toujours produite en pareil cas, elle est partout monosyllabique et l'accent ne repose plus nulle part sur l'i qui, de voyelle, est devenu consonne  $(y)^2$ . Cette

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Quelques variétés du gascon ont conservé le b dans ces conjugaisons; mais ce dialecte était considéré par les troubadours et les écrivains de l'âge classique comme une langue étrangère, et non sans raison, car il ne différait guère moins du limousin que le français ou l'espagnol. Voir là-dessus un passage très-explicite des Leys, II, 388, et se rappeler le descort de Raimbaut de Vaqueiras aras quan vei verdejar

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cela est si vrai que, lorsque la consonne précédente est n ou l, on peut écrire, et plusieurs, Foucaud entre autres, écrivent souvent gna (nha) et

syncrèse est ancienne dans la langue. Les œuvres en vers du XIV° siècle en offrent de nombreux exemples; on en trouve même au XIII°, et il y en a déjà deux ou trois dans Boëce, v. 66: volia tradar (4 syllabes), v. 70: quel solient ajudar (6 syllabes), v. 188: anz avia plus de mil (6 syllabes). Cf. v. 193: no comprari om (4 syllabes). — Pour la 3° pers. du pluriel, l'ancienne langue avait, dans toutes les conjugaisons, trois formes, l'une en an, la seconde en en, la troisième en on (o). La première, seule étymologique, est seule restée à Nontron et à Limoges; la 3° est seule usitée à Tulle; la seconde, qui est celle des monuments les plus anciens de la langue, mais qui fut peu usitée dans l'âge classique, existe encore dans plusieurs cantons du Périgord.

Subjonctif présent. — J'ai peu de chose à ajouter aux observations déjà présentées ci-dessus, pages 235, 244 et 262. Dans l'ancienne langue, les 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup>, et 3<sup>e</sup> pers. du singulier, ayant leur voyelle flexionnelle en e dans la 1<sup>re</sup> conjugaison. la perdaient en général, selon la règle. Elles la gardent toujours aujourd'hui. — Contrairement à ce qui a lieu au présent de l'indicatif, on diphthongue presque toujours, à Nontron, l'e de la 2<sup>e</sup> pers. du pluriel, ce qui la rend identique, sauf l'accent. à la 2<sup>e</sup> du singulier : que vou chantei = que vos chantetz. — La 3<sup>e</sup> pers. du pluriel avait, dans l'ancienne langue, reçu, comme à tous les autres temps, outre les flexions an et en, la flexion ou (o), cette dernière reste seule usitée à Tulle (ou).

Dans des dialectes voisins, haute Auvergne, haut Quercy, Velay, on a laissé tomber en désuétude la 1<sup>re</sup> et la 2° personne du pluriel, et l'on se sert en place des personnes correspondantes de l'imparfait du même mode. C'est juste l'inverse de ce qui a lieu souvent en français dans le langage familier.

illa (lha) pour nia et lia. En voici un exemple du XIV s.: ralha = valia = valebat (Coutumes de Limoges, dans Lim. hist., p. 626).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> En bas-limousin, une trace de l'ancien usage est restée dans la locution Diau vous aju! et non vous ajude = Deus vos \*adjutet.

IMPERATIF. — Dans toutes les conjugaisons, la 2° personne du singulier est semblable à la 3° du présent de l'indicatif; la 2° du pluriel à la personne correspondante de ce même temps: chanto – chantù; par—partê; te—tenê; ven—vende; creü — crezê; fai—fazê. Exceptez les verbes veire, qui fait vei—vê (anc. veez) et avei, essei, sabei et dire, qui tirent ces deux personnes du subjonctif présent : ayo—ayâ; sio—siû; sâcho—sachâ; dijo—dijû¹. — Quant à la 1° pers. du plur., c'est, dans tous les verbes, à ce dernier temps qu'elle est empruntée.

REMARQUE. — Lorsque le verbe est accompagné de la négation, au lieu d'employer l'impératif, c'est, comme dans l'ancienne langue, du subjonctif que l'on se sert; seulement, à Nontron, on emploie exclusivement pour le pluriel la forme en ei (è), réservant pour le singulier la forme en ā, qui, dans les autres emplois du subjonctif, y est, comme on l'a vu, inusitée ou peu usitée aujourd'hui. Ex.: ne bevā pā, ne minjā pā, ne partā pā; et au pluriel: ne bevei pā, ne minjei pā, ne partei pā. — Quelques-uns emploient aussi, du moins dans certains verbes, l'impératif avec la négation, à l'exemple du français; mais cela est rare et contraire au génie de la langue.

Participe présent. — La flexion an, qui en français fut, comme on sait, attribuée dès le principe aux verbes de toutes les conjugaisons, est restée en limousin, comme elle l'était dans la langue classique, et conformément à son origine, particulière à la première. Dans le provençal moderne et dans le languedocien, on a souvent, comme en français, confondu à ce temps la première conjugaison avec les deux autres, mais c'est alors la flexion de ces dernières (en) qui a prévalu<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Remarquez que ces formes diffèrent de celles qui sont aujourd'hui usitées, ou exclusivement, ou le plus ordinairement, au subjonctif présent lui même. Cela vient de ce qu'elles se sont moins éloignées que ces dernières des formes primitives.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Signalons aussi, en passant, dans le dialecte languedocien, d'autres participes présents, irrégulièrement formés sur le radical du prétérit : counouquen = connaissan' (Alais); vouquen = coulant (Montpellier),

١

Dans l'ancienne langue, selon la règle générale des adjectifs communis generis. le participe présent ne prenait pas la flexion féminine; il reste dans la langue actuelle quelques traces de cet usage: la jazen = la gisante, c'est-à-dire l'accouchée ; uno badan = une criarde; 'nà talhan = des ciseaux. Par suite probablement d'une fausse assimilation, on fait aussi quelquefois, malgré son origine, l'adjectif counten (contentus-ta) des deux genres (l'ei bien counten = elle est bien contente), comme si c'était un participe présent.

En dépouillant le dictionnaire de Béronie, j'ai relevé quelques participes présents irrégulièrement formés sur l'infinitif: fan, de far; diren, de dire; beuren, de béure; creiren, de creire; veiren, de veire? Je ne sais si ces participes sont usités ailleurs qu'en bas Limousin, mais la variété nontronnaise n'en connaît pas de pareils; les formes classiques fasen, disen, beven, cresen, vesen, y ont seules cours. Il en est de même en haut Limousin; là pourtant on dit aussi fan.

Prétérit. I. — Dans notre prétérit, tel qu'il est aujourd'hui constitué, trois personnes seulement sont conformes à celles de l'ancienne langue. Ce sont la 1<sup>re</sup> du singulier et la 3º des deux nombres : dans la 1<sup>re</sup> et la 3º conjugaisons, ei, é (anc. et ou ec), êren; dans la 2º, î, i (anc. it ou ic), îren. A Tulle, ici comme dans tous les autres temps, la 3º pers. du pluriel est en ou (anc. on ou o), non en en. — La flexion ei des 1<sup>re</sup> et 3º conjug. se réduit souvent à î, ce qui la rend identique à celle de la 2º. — Les variétés de notre dialecte, qui, comme celle de Nontron, n'admettent pas l'allongement en igu aux verbes en ir, sont aussi les seules qui aient la série

etc. Même faute à Montauban: venguen, prenguen = venant, prenant. Ce sont là de véritables barbarismes, que ceux qui écrivent dans les dialectes où ils ont cours devraient éviter.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jazen ne s'emploie plus que dans ce sens. La jazen avait autrefois son pendant dans la levan, qui ne se dit plus, et dont on trouvera plusieurs exemples dans un curieux document de 1436, inséré dans le Limousin historique, pag. 410 et suivantes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les formes régulières beven, cresen, etc., persistent d'ailleurs à côté.

des flexions en i, disant, par exemple, senti, où Limoges et Tulle disent sentigué.

On remarque assez fréquemment, en ancien français, l'élision de l'r flexionnelle des prétérits forts, particulièrement après s. Ex.: misent, pour misrent (miserunt). L'italien a eu et conserve encore de semblables formes: misono, feciono, etc. On en trouve aussi dans notre vieille langue, non-seulement après s, mais encore après d'autres consonnes, surtout g. Ex.: aucizo, saubo, vengon. Ces formes paraissent n'avoir été particulières à aucune province. Je ne sais s'il en subsiste encore quelques-unes dans d'autres dialectes; mais le limousin n'en a pas et ne peut en avoir, n'ayant pas, comme on l'a vu, conservé de parfaits forts.

11. - La 2º personne du singulier, la 1re et la 2º du pluriel, sont aujourd'hui, à Nontron, pour la 1re conjugaison et la 3e, èrei, êrem, êrei; pour la seconde, irei, irem, irei. A Tulle et dans plusieurs cantons du Périgord, la finale est en a : era, eram, era. Les formes classiques en es, em; is, im, ne sont pas encore tombées partout en désuétude; ainsi dans quelques contrées de la Corrèze, du côté de l'est, la 1<sup>re</sup> et la 2<sup>e</sup> personne du pluriel sont en em, es; im, is, selon les conjugaisons; mais la seconde du singulier est en eres, iris. A Tulle même, au commencement de ce siècle, si l'on doit s'en rapporter à Béronie, les formes classiques auraient été encore les seules usitées, ou du moins les préférées. En effet, on ne trouve pas dans le dictionnaire de cet auteur un seul exemple des formes actuelles, et il y en a au contraire de très-nombreux des formes anciennes tels que onen = nous allâmes, meten = nous mîmes. ouvin = nous ouimes, pregués = vous prites, etc. Je n'y ai pas rencontré d'exemple de 2º pers. du sing.

J'ai déjà dit que Gerard de Rossillon offre en grand nombre de ces formes de prétérit en era, ira, et qu'il n'estguère permis de leur attribuer, dans ce poëme, une autre origine que le plus-que-parfait latin. Il est remarquable que c'est toujours à la 3° personne du singulier qu'elles sont employées, et que précisément cette 3° personne est une de celles qui ne les

admettent pas aujourd'hui et la seule dans tous les dialectes de laquelle cela soit certain. C'est là un motif de plus de douter que le plus-que-parfait latin ait aussi donné naissance aux personnes en r, dont nous nous occupons ici.

En dehors de Gerard de Rossillon, les plus vieux textes n'offrent que très-peu d'exemples de ces formes en r. Au XV s. on trouve dans les Joyas del gay saber, forec et foretz, donné déjà par les Leys d'amors (II, 380) comme égal à fos (fuistis), et dans le Ludus sancti Jacobi (v. 158 et 165), declararam et declayraren, signifiant tous les deux nous déclarâmes ou nous avons déclaré.

Les textes limousins des XIV. XV. et XVI. siècles, que j'ai déjà souvent cités, n'offrent jamais pour le prétérit que les formes classiques. Les formes actuelles en r ne commencent à apparaître qu'au XVII. siècle: vouguerey = voulâtes; fugrey (pour fuguerey) = fûtes, dans Sainte Valérie; — nous nous embarqueren, nous ariberen, dans les Lettres de Béchameil (Foucaud, édit. Ruben, pag. v).

Dans plusieurs cantons de la Haute-Vienne, de la Charente et de la Dordogne, entre autres ceux de Rochechouart, St-Mathieu, Confolens, Montbron, Montembœuf, Bussière, l'r, non-seulement des formes qui nous occupent, mais encore de la 3º personne du pluriel, est remplacé par un t. On dit, par exemple: tu beguetei, nou beguetem, vou beguetei, i begueten = tu bus, nous bûmes, vous bûtes, ils burent. Il en est de même dans la basse Auvergne, et cela au moins depuis le XVIIº siècle, comme on le voit dans des noëls de cette époque, où de semblables formes se rencontrent, par exemple: fuguetei, diguetei, coumencetoun (Album auvergnat, p. 144).

Outre ces formes en et (=er), j'en ai trouvé qui ne sont pas moins remarquables dans d'autres noëls du même pays, d'une date un peu antérieure (fin du XVI° siècle et commencement du XVII°). Celles-ci sont en em... et toutes appartiennent à la  $1^{re}$  personne du pluriel; je ne saurais dire, par conséquent, si la  $2^{o}$  personne des deux nombres et la  $3^{o}$  personne du pluriel admettaient aussi cette substitution de m à r:

entremen = entrâmes; anemen = allâmes; dounemen = donnâmes; troubemen = trouvâmes, aguemen = eûmes; contemen = contâmes; pregemen = priâmes (Pezant, dans Album auvergnat, p. 76, 81, 82, 83).

Enfin, pour relever ici toutes les formes du prétérit que j'ai observées dans la langue d'oc, je mentionnerai celles où g dur remplace notre r et sur lesquelles M. de Tourtoulon a appelé l'attention dans le tome le de la Revue des langues romanes, p. 11 et 232. Ex.: Aimèquem - nous aimâmes; venquèquem = nous vinmes. Ces formes appartiennent au dialecte toulousain, bien qu'elles soient aujourd'hui inusitées à Toulouse même. Leur existence est attestée au XIVe siècle, nonseulement par la traduction de l'Albucasis, où M. de Tourtoulon (loc. cit.) les a signalées 4, mais encore de la manière la plus explicite par les Leys d'amors, qui, du reste, les condamnent, dans le passage suivant (II, 384-386) et dans quelques autres : « E devetz saber que en aquestas personas singulars e plurals se pecca hom soen, quar dizo alqu mangequi, compregui, beguegui, anegui, figui, dissigui; tu feguist, dissiguist; cel disshec, bequec; nos disshiquem, bequequem, anequem; vos disshiguetz, aneguetz, begueguetz, il dissiguero; et enayssi de trops autres. Quar hom deu dir yeu mangiey, compriey, begui, aniey, si (et alqu dizo fezi), disshi; tu sist, disshist; cel dish, bec, manjec; nos disshem, fem, anem; vos dissetz, anetz, beguetz, manjetz; aycil manjero, disshero, et en ayssi de lors semblans.» Les Leys, ni dans le passage que je viens de transcrire, ni dans aucun autre, n'offrent d'exemples de la substitution du g à l'r à la 3° pers. du pluriel. Il y a seulement, dans disshiquero, intercalation de iqu entre le radical et la flexion. Mais cette substitution, si elle n'avait pas encore eu lieu à l'époque où cet ouvrage fut rédigé, ne dut pas tarder beaucoup à s'accomplir. La version en prose de la Croisade albigeoise

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ces formes se rencontrent aussi dans les *Joyas del gay saber*, dans le poëme de G. Anelier sur la *Guerre de Navarre* et dans la version en prose de la *Croisade albigeoise*.

en présente un très-grand nombre d'exemples (secorreguen, defendeguen, etc., etc.).

D'où proviennent les formes toulousaines en q et les formes limousines et auvergnates en t, plus haut mentionnées ? J'ai expliqué ces dernières, dans la Phonétique, par une mutation de r en t. Les premières proviennent-elles pareillement d'une mutation de r en g? Cela n'a rien d'impossible, puisqu'on a d'ailleurs la preuve certaine que, dans quelques variétés du dialecte languedocieni, ces deux consonnes permutent ensemble. Mais le rapprochement et la comparaison de toutes ces formes suggère pour les unes et pour les autres une explication différente de celles que j'ai déjà proposées. C'est que ni les formes en r ne proviennent du plus-que-parfait de l'indicatif ou du parfait du subjonctif, ni les formes en g et en t ne proviennent des premières par mutation de l'r; mais que les unes et les autres sont des créations diverses et indépendantes de l'instinct populaire, cherchant à la fois à régulariser un temps dont la constitution lui paraissait anomal<sup>2</sup> et à en distinguer toutes les personnes des personnes correspondantes des autres temps avec lesquelles elles pouvaient se confondre 3? Il suffisait, pour obtenir ce résultat, d'introduire la syllabe que l'on jugeait caractéristique de la flexion du prétérit, parce qu'elle se trouvait dans l'une des personnes le plus fréquemment employées, entre le radical et la flexion des autres personnes. Cette syllabe fut presque partout l'er (ou l'ir) tonique, qui forme la partie essentielle de la 3º pers. du pluriel. Ainsi, dans cette hypothèse, de vend ei ou vend i, vend est, vend em, vend etz, on fit, sur le modèle de vend eren ou vend eron, vend eri, vend eres, vend erem, vend eres. J'ai déjà dit que le 1re pers. du singulier n'a pas recu cet allongement en limousin et que

<sup>1</sup> Voyez Revue des langues romanes, IV. 526, souguel = sourel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est ce même instinct populaire de régularité qui a fait affaiblir, depuis l'âge classique, c'est-à-dire depuis que la tradition ne fait plus obstacle à l'analogie, tous les anciens parfaits forts.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ainsi amem, ametz étaient à la fois du prétérit et du subjonctif présent; vendem, vendetz, du prétérit et de l'indicatif présent.

la 3° ne l'a reçu nulle part; ce qui s'explique par ce fait que ni l'une ni l'autre ne pouvaient se confondre avec les personnes correspondantes d'aucun autre temps.

Au lieu de l'er de la 3° pers. plur., généralement adopté, ce fut, dans quelques variétés, la flexion de la 3° pers. du singulier que l'on emprunta pour allonger les autres. Cette flexion était ec à Toulouse où le t étymologique permutait toujours, comme on le voit dans les Leys d'amors, avec la gutturale dure correspondante, qui, à son tour, si elle cessait d'être finale, s'affaiblissait normalement en g. De là, pour cantar, par exemple, et d'après cant ec les formes nouvelles cantegui, cant egues, cant eguem, cant eguets, et la 3° personne du pluriel, cant egueron ou cant eguon; la 1° forme résultant de l'insertion pure et simple de egu (c'est la seule que mentionnent les Leys), la seconde de la substitution de egu à er.

Dans les parties du Limousin et de l'Auvergne où j'ai signalé l'existence des flexions en et, ce fut aussi, dans l'hypothèse dont je poursuis ici l'exposition, la 3º pers. du singulier qui servit de modèle; ainsi sur dans et, on refit danseti (?), dans etes, dans etem, dans etes, dans eten, par substitution, à cette dernière personne, du t à l'r.

Les formes auvergnates de l'e pers. du pluriel en emen = em que j'ai relevées plus haut ont sans doute une origine pareille à celle que je suppose ici pour les formes en er.., egu.. et et..; je veux dire qu'elles doivent être de création populaire et résulter aussi du désir d'introduire une distinction sensible, à toutes les personnes, entre le prétérit et les autres temps. Le moyen employé fut ici le redoublement de la flexion à la l'e personne du pluriel et peut-être (j'ai déjà dit que les preuves me manquent) l'introduction de cette flexion comme suffixe entre celle des autres personnes et le radical.

En résumé, pour les formes de notre prétérit qui diffèrent des formes correspondantes de la langue classique, il y a trois explications possibles: ces formes proviennent soit du plus-que-parfait latin de l'indicatif, soit du parfait latin du subjonctif, sauf mutation de r en t ou en g en certains lieux; ou bien elles

sont le résultant d'une opération purement mécanique, consistant à introduire devant la flexion de toutes (moins une ou deux, selon les lieux) la syllabe caractéristique (er, et ou ec) de l'une d'elles. Laquelle de ces explications est la vraie? Peut-être n'est-ce aucune d'elles exclusivement et faut-il préférer, selon les cas, l'une ou l'autre. Ainsi à Tulle, comme en Provence, où les désinences sont en a (chonteram, chontera), la première explication peut paraître la plus vraisemblable; à Nontron, où ces désinences sont en e (chantêrem, chantêrei) et où, comme on l'a vu, d'autres motifs s'ajoutent à celui-ci pour faire écarter le plus-que-parfait de l'indicatif, on peut hésiter entre les deux dernières; enfin, dans les contrées qui ont t ou g au lieu de r, chantetem (Auvergne et Limousin), canteguem (Languedoc), c'est la troisième qui semble décidément la plus plausible 4.

ler imparfait du subjonctif.— Nous n'avons pour ce temps, non plus que l'ancienne langue, que deux séries de flexions: l'une en e pénultième pour la 1<sup>re</sup> conjug. et la 3<sup>me</sup>; l'autre, en i, pour la seconde. Il en fut ainsi dès le principe; cependant le Donat provençal (pag. 16) indique pour la 1<sup>re</sup> conjugaison, aux trois personnes du pluriel, des formes en a (cantes, cantesses, cantes, cantassem, cantassetz, cantassen ou cantasson, et de même ames... amassem...²), et il s'en rencontre en effet quelquefois de pareilles dans les anciens textes, par ex. dans Gerard de Rossillon, dans Jaufre et dans le fragment de traduction de l'Ev. de saint Jean plusieurs fois cité.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J'ignorais, quand j'écrivais ceci, que M. Diez (V. sa *Grammaire*, trad. franç., II, 304) avait déjà proposé cette dernière explication. C'est la seule qu'il adopte, tant pour les formes en r que pour les formes en g. L'autorité d'un tel maître me déterminerait facilement à la préfèrer moi-même dans tous les cas, si la voyelle flexionnelle était partout e; mais il me reste des doutes relativement aux formes en ra.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plus loin, p. 26, le *Donat* dit expressément que la série des flexions de ce temps, à la 1<sup>re</sup> conjug. comme à la 3<sup>re</sup>, est es. esses, es, essem, essetz, essen ou essen. Il n'est plus question de assem, assetz. — Les Leys ne mentionnent pas ces formes.

En latin, la voyelle finale était e à toutes les personnes et à toutes les conjugaisons. La langue d'oc conserva cette voyelle, mais souvent aussi elle la remplaça par a; de là une double série de désinences s et ssa, sses et ssas, s et ssa, ssem et ssam, ssetz et ssatz, ssen et ssan. A la 3° pers. du pluriel il y avait, ici comme dans tous les autres temps, une autre forme en on (o), qui est restée à Tulle (ou).

On a vu par les paradigmes que la 2° série de ces désinences a été, en limousin, préférée à la 1°. Il faut excepter la 3° personne du singulier, où les désinences de la 1° série, conservées avec celles de la seconde, sont plus usitées que celles-ci ¹. A Nontron l's finale de ces personnes est tombée sans compensation; à Limoges, sa chute a presque toujours été accompagnée de la diphthongaison de l'e.

Les plus anciens exemples que je trouve des formes en ssa sont dans le fragment de la traduction de l'Évangile de saint Jean, texte que je crois d'origine limousine, et qui n'en offre en s (= ssem ou sset) qu'à la 1<sup>re</sup> et à la 3<sup>e</sup> personne du singulier. — Les textes de Limoges (XIV<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècle) n'ont, sauf un très-petit nombre d'exceptions, que des formes en a.

Dans l'ancienne langue, l'e pénultième atone de la 1<sup>re</sup> et de la 2<sup>e</sup> personne du pluriel s'élidait quelquefois après les gutturales. De là les formes telles que acsem, acses = aguessem, aguessez, qui sont fréquentes dans quelques textes.

2º IMPARFAIT DU SUBJONCTIF. — On a vu plus haut l'origine de cette 2º forme (plus-que-parfait latin de l'indicatif). Dans la langue classique, elle n'était employée qu'avec la signification du conditionnel présent ou passé. Aujourd'hui, dans les variétés de notre dialecte où elle reste usitée, son emploi ne diffère en rien de celui de la première forme et elle ne prend plus, comme celle-ci, la signification du conditionnel que dans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Elles le sont exclusivement, à Nontron, dans la 2° conjugaison (i et non isso), à la 1° et à la 3° personne du singulier, ce qui est conforme à la langue classique, les verbes en ir paraissant n'y avoir jamais reçu à ces deux personnes la flexion a (sentis et non sentissa).

les verbes auxiliaires employés comme tels, c'est-à-dire dans les temps composés : vou nen guerâ ri == vous en eussiez ri.

Je ne saurais dire si cette 2º forme de l'imparfait du subjonctif subsiste dans d'autres dialectes de la langue d'oc; je ne l'ai remarquée dans aucun des ouvrages composés en languedocien, provençal, gascon, etc., que j'ai pu lire. Même en limousin, son domaine paraît assez limité. On ne la rencontre jamais ni dans Béronie, ni dans les poëtes du haut Limousin, Foucaud, Richard et autres. Je n'ai pu constater son existence que dans quelques communes des cantons de Nontron, St Pardoux-la-Rivière, Bussière, Montbron, Montembœuf et des cantons voisins de la Haute-Vienne. A Nontron même, on ne s'en sert pas.

La 1<sup>re</sup> et la 3° personne du singulier sont tombées en désuétude; c'est pourquoi je les ai placées entre parenthèses dans les paradigmes précédents. On les remplace par les personnes correspondantes du 1<sup>er</sup> imparfait, en  $\hat{e} = es$ . Ex.:  $vengu\hat{e}$ ,  $vengu\hat{e}$ ,  $vengu\hat{e}$ ,  $vengu\hat{e}$ , vengueran, vengueran, vengueran. Voilà comme, à Javerlhac par exemple, commune très-voisine de Nontron, on conjugue aujourd'hui l'imparfait du subjonctif de  $ven\hat{i}$ .

Participe passé. — On a vu que chaque conjugaison a, ici comme à l'infinitif, une désinence différente : a — ado la première, i — ido la seconde, u — udo la troisième. Cette dernière est gu — gudo dans les verbes qui prennent g au prétérit : tengué — tengu.

L'origine des flexions à et i est évidente. C'est ātum et ītum des conjugaisons latines correspondantes. Celle de la flexion u doit être cherchée, non dans le latin classique, qui, pour les 2° et 3° conjugaisons, fondues dans notre 3°, n'a que ĭtum et tum, mais dans le latin vulgaire. Il est probable que l'ū radical, qui, dans quelques participes de ces conjugaisons, tels que minūtum, précède la désinence, fut considéré comme flexionnel et qu'on le prêta à la plupart de ceux qui n'avaient que tum ou itum.

Bien que nous n'ayons plus de prétérits forts, nous avons

conservé un certain nombre de participes passés de cette catégorie. Je les ai signalés chacun en son lieu. Plusieurs, comme on l'a vu, font double emploi avec des participes faibles usités concurremment et auxquels ils sont, selon les localités, ou préférés ou sacrifiés.

# II. — Modifications euphoniques de la dernière voyelle ou diphthongue radicale

On a vu, dans la Phonétique (chap. II et III), les lois qui règlent le maintien ou le changement d'état des voyelles et des diphthongues, et la différence de traitement qui résulte pour elles de la place de l'accent tonique. Comme cet accent, dans la conjugaison, est mobile et repose tantôt sur la flexion (cant-amus), tantôt sur la voyelle ou diphthongue radicale (cánt-o), il s'ensuit fréquemment que cette dernière n'est pas la même aux formes à flexion atone qu'aux formes à flexion tonique. Je vais énumérer toutes les variations qui proviennent de cette cause, en suivant l'ordre alphabétique des voyelles et en notant au fur et à mesure celles que les textes nous permettent de constater dans l'ancienne langue. La voyelle ou diphthongue figurant en tête de chaque article est celle de l'infinitif, et, plus généralement, des formes à flexion tonique 4; mais il est essentiel de remarquer que la voyelle primitive s'est souvent mieux conservée ou a subi des modifications moins profondes dans les formes à flexion atone. Régulièrement, ces dernières sont les trois personnes du singulier et la 3º personne du pluriel de l'indicatif présent, de l'impératif et du subjonctif présent 2. Mais il y a fréquemment, comme on

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est toujours sur la prononciation nontronnaise que je me base, sauf à noter les différences que présentent les autres sous-dialectes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il faut excepter les verbes en i inchoatifs, dont toutes les formes, sans exception, sont accentuées sur la flexion ou, ce qui revient au même, sur le sufflixe iss qui la précède. — Dans la plupart des verbes de la 3° conjugaison, la flexion de l'infinitif est atone; mais la voyelle radicale y reste

le verra plus loin, des infractions à la règle, la 2° personne du singulier étant sujette à avancer l'accent; la 1° et la 2° du pluriel, au contraire, à le reculer.

L'accent n'est pas la seule cause des modifications que nous étudions ici, mais il en est la principale, et, pour abréger, je ferai dans ce qui va suivre abstraction de l'autre. Cette autre cause, on l'a vu aussi dans la *Phonétique*, c'est la présence d'un a long (ajoutons ou d'un a nasal), même atone, à la finale. Sous l'influence de cet a, la voyelle ou la diphthongue tonique subit les mêmes affaiblissements que si elle perdait l'accent. Ex.: i porte—tu pourtā; i aigue — tu eigā; i lauve—tu lóuvā; i jeugue — tu jugā; qu'i pourtan, eigan, lóuvan, jugan. Ainsi tout ce qui est dit ci-après des formes à flexion tonique, dans le limousin moderne, doit être entendu également des formes à flexion atone en ā ou an.

#### A

Nasale ou en position, cette voyelle ne subit de modification d'aucune sorte : parti—parte ; chanta, chante. Si elle est brève, elle s'allonge : jāpā — jāpe.

En haut-limousin, la différence entre les formes à flexion atone et les autres est plus grande, parce que l'a bref s'y est affaibli en o: jopâ - jâpe; plus grande encore en bas-limousin, parce que là l'affaiblissement atteint aussi l'a nasal et l'a en position : chontâ - chante: porti - parte.

## $\mathbf{E}$

L'ancienne langue diphthonguaiten ie l'e tonique bref ou en position; mais cela n'était ni général ni constant. Ex. : ferir

ordinairement la même qu'aux formes à flexion tonique, et, lorsqu'elle en diffère, la diffèrence est due presque toujours à une autre cause que l'accent. Plusieurs verbes de cette 3° conjugaison modifient, comme on l'a déjà vu, au prétérit le radical du présent (ex: sabei — soubé); mais cela tient aussi à une autre cause que l'accent, puisque cette modification radicale y affecte également, dans l'ancienne langue, et les formes faibles et les formes fortes (saupetz et saup).

— fier; servir — sierve; segre — siec; pregar — priec; vestir — viest. Servi est le seul verbe qui admette encore aujourd'hui cette diphthongaison dans notre dialecte, et cette dernière trace de l'ancien usage tend à disparaître . Dans tous les autres verbes de cette catégorie, que l'e y soit originaire ou qu'il provienne d'un i latin, cette voyelle se borne à s'allonger sous l'accent, si elle est brève : crèdà — crèdo; lèvà — lèvo; prèjà — prêjo; plèja — plèjo; pêlà — pêlo. Quelquefois elle reste brève, à Nontron du moins, même sous l'accent, ce qui a lieu principalement quand elle provient d'i latin : sèchà — sécho; fèmà — fémo; gèmà — gémo; vělhà — vélho.

I

La règle générale est que l'i reste le même sous l'accent qu'à côté: nīnā — nîno (bercer); fiblā — fiblo; eichivā — eichivo. Mais il se diphthongue en iè dans aribā (arièbe, etc.), et se change simplement en è dans oublidă (oublède, etc.)

#### OU

Les verbes qui ont ou aux formes faibles, comme pourtâ, tounâ, poussa, conservent cette voyelle ou la changent en o aux formes fortes, selon la source d'où elle provient.

a. — Ou reste ou :

le Dans les verbes où il provient de u latin, parce que, comme on l'a vu dans la Phonétique, l'u tonique et l'u prétonique ont été traités de la même manière. Ex.: sadoulá—sadoule; eicoutá—eicoûte; poussá—poûsse; joutá—joûte; poudá—poude; counhá—counhe. Il faut excepter quelques verbes dans lesquels l'ou de cette origine a été faussement as-

¹ Il faudrait à la rigueur ajouter gietâ (anc. getar = gitar = jac!are); mais, dans ce verbe, la diphthongaison, qui dans la langue classique n'affectait, selon la règle, que les formes fortes, a été depuis propagée à toutes, en sorte qu'il a partout aujourd'hui, sauf la différence de quantité, le même radical.

similé à celui qui provient de ŏ ou de o en position. Ce sont:
routâ — rôte (ructare); doutâ — dôte (dubitare); froujâ — frôje
(\* fructicare); soubrâ — sôbre (superare); troubâ — trôbe (turbare);
janoulha — janôlhe (\* genuculare), et peut-être deux ou trois
autres;

2º Dans les verbes où il provient de o latin, parce que l'o long est devenu ou sous l'accent comme avant l'accent (Voir Phonétique, p. 34 et 35): coulâ — coule; labourâ — laboure; courounâ — couroune. Il en devrait être ainsi, d'après la règle, dans tous les verbes où l'ou a cette source. Mais plusieurs ont été traités, par analogie, comme ceux dans lesquels l'ou provient de ö. Tels sont dounâ — dône; counsoulâ — counsôle; arousâ — arôse;

3º Dans tous les verbes où il provient d'o en position devant m ou n, c'est-à-dire d'o nasal, cet o étant toujours devenu ou, aussi bien sous l'accent que devant (V. Phonétique, p. 33). Ex.: countâ — counte; doundâ — dounde; mountâ — mounte; toundem — toundre, tounde; noummâ — noumme; reipoundem — reipoundre, reipounde;

4º Dans les verbes en ouna (onar = fr. onner), formés avec des thèmes de substantifs, qu'ils nous viennent de l'ancienne langue ou que nous les ayons empruntés au français. Ex.: boutouna — boutoune; empoueisouna—empoueisoune; maçouna—maçoune; et de même canouna, fripouna, chapouna, feiçouna (façonner), etc. Touna, du latin tonare, et son composé eitouna, ont été, par fausse analogie, traités de même: ca touno et non ca tono.

b. - Ou devient o:

1º Régulièrement (V. Phonétique, loc. cit.) dans les verbes où il provient de o ou de o en position, sauf, pour ce dernier cas, devant m ou n. Ex.: prouvâ — prôvo; demourâ — demôro; loujâ — lôjo; coupâ — côpo; apouyâ—apôyo; poudei — pôde; doulio—dôu (= dol); aprouchâ — aprôche; mourî — môre; voulâ—vôlo; sounâ — sôno; tournâ — torno; troussâ — trôsso; foursâ—forso. pourtâ — porto; mourdu — mordre, morde; moūtrâ (mostrar) môtre; coūtâ (costar), côto 4. On a vu ci-dessus une exception

<sup>1</sup> Mostrar et costar sont pour monstrare et constare; mais, l'n étant

dans touná — touno. En voici deux autres : roulá — roûlo (rotulare); soudá — soûdo (solidare);

2º Exceptionnellement, dans quelques verbes où il provient de u ou o latin. Pour les exemples, voir ci-dessus a, 1º et 2°;

3º Dans quelques verbes où l'ou provient d'une autre source que l'o ou l'u latin, soit qu'ils nous viennent de l'ancienne langue, soit que nous les ayons empruntés au français. Ex.: envouyâ (fr. envoyer) — envôye; noudâ (natare) — nôde; fourjâ (fabricare, fr. forger) — forjo; acrouchâ — acrôcho; bourdâ — bordo; revicoulâ pr. reviscolar d') — revicôle; moucâ — môco.

REMARQUE. — L'ancienne langue diphthonguait quelquesois dans ces verbes l'o bres ou en position en uo ou ue: trobar — truep, truop; provar — prueva; mover — mueva, muova; doler — duelh, duolh; voler — vuelh, vuolh; poder — puosc, puesc; ploure — plueva. Il ne nous reste de traces de ces formes à diphthongue qu'au subjonctif présent de ces trois derniers verbes, où l'ancien ue s'est réduit à e comme dans le, fe, ne, pour luec, suech, etc.:

```
Voulei — vôle — vôlhe (= vuelha)

Poudei — pôde — pêche (= puesca)

Ploure — plou — plève (= plueva)
```

U

En général, u reste u; mais assez fréquemment il devient eu (voyelle, comme en français dans jeune). C'est ce qui lui arrive presque toujours quand il provient d'une autre source que l'u latin. Exemples de son maintien: durâ — duro; purjâ — purjo; bulî — bur; curâ — curo; fumâ — fumo; jurâ — juro; bufâ — bufo; refusâ — refûso; pudî — pu; fugî — fû; brûlâ — brûlo. Ajoutons purâ — puro, où u = o (plorare). — Exemples de son

tombée dans ces deux verbes, leur o a été naturellement traité comme l'o en position ordinaire, et non comme l'o nasal.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce verbe existe en Saintonge sous la forme rebicler.

changement en eu: remuda — remeudo (le simple mudâ garde l'u partout); eissujâ — eisseujo; pluma — pleumo (on dit aussi plumo); recula — requeulo; aluma — aleumo; sufri — seufro. Dans les suivants, u provient de o, de i ou de a: durmi — deur; surti — seura; dubri — deûbro; cubri — queubro; tucâ — teûquo; juga — jeûgo; truca — treâquo; chucâ — cheuquo; empluyâ — empleûyo; sucrâ — seûcro (on dit aussi et mieux sucro).

REMARQUE. — En bas-limousin, c'est en uè non en eu que se change l'u radical: justa — juesto; ojuda (\*adjutare) — ojuèdo; oluda — oluèdo. Ceux de ces verbes où l'u provient de o latin avaient aussi, dans l'ancienne langue, de ces formes en ue. Il n'en reste à Nontron que duer, employé concurremment avec deur (dormit). Mais à Limoges, toutes les formes fortes de l'indicatif, de l'impératif et du subjonctif de durmi, sont en e= ue: derme, der, etc., et de même celles de muri (chez nous mouri): mêre, mer, etc.

#### EI

Les verbes qui ont ei à l'infinitif, ou plus généralement aux formes faibles de la 1<sup>re</sup> série, ont ai aux formes fortes, et réciproquement. (V. Phonétique, chap. III, 3<sup>me</sup> section.) Quand, des deux diphthongues, ai n'est pas la primitive, ei provient de e ou de es. Ex.: eigâ (æquare) — aigo; preitâ (præstare)—praito; eitâ (estar) — aite; meila — mailo; peichâ — paicho; reibâ (fr. rêver) — raibo; leissâ (laissar) — laisso; beissâ (baissar) — baisso; beilâ (bailar) — bailo, à Tulle; teinâ (tainar) — taino; eimâ (aimar ³) — aimo.

Lorsque ei est engagé dans la triphthongue ouei, il reste tel, à Nontron, à toutes les formes : coueifà — coueifo; boueissà —

<sup>1</sup> On dit aussi sourti-sor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On dit aussi toucá-tôco.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cette forme aimar remonte au moins au XIV siècle, comme on le voit par les Leys d'amors (II, 366), qui, du reste, ne la mentionnent que pour la blâmer. Le bas-limousiu a conservé la forme classique en a (0) pur : oma, ame.

boueisso; boueidâ — boueido; coueijâ — coueijo. Mais à Limoges le renforcement en ai a lieu dans ce cas comme dans les autres : coueifâ — couaifo.

## OU

Comme ai à ei, à ou des formes faibles correspond au dans les formes fortes; c'est presque toujours cette dernière diphthongue qui est la primitive: pous (pausar) — pause; dout a (dehaustare) — daute; louv a (laudare) — lauvo ; trouc a (traucar) — trauco; sout a (saltar) — saute; chouch a (calcar) — chauche; ouv; (auvir) — auve; pioul a (piular) — piaulo; choulh a (sulhar) — chaulhe.

REMARQUE. — L'affaiblissement de ai en ei et de au en ou, quand ces diphthongues ne portent pas l'accent, doit remonter assez haut dans notre dialecte; mais il ne commence à se marquer dans l'écriture que vers la fin du XIV siècle. Voici quelques exemples recueillis dans des textes de cette époque et du siècle suivant: Leysset, repousar (Notre-Dame des Sept-Douleurs, dans la Romania I, 409), et pareillement, dans le même texte, empereiris, governeiris, pour emperairitz, governairitz; pleyra, beylat, abeissat, louvet, pouzar (Coutumes de Limoges, passim); ouvit, beylada. (Relation du passage de Louis XI à Brives, 1465, dans Bulletin de la Société archéologique du Limousin, tome XIX).

# III. — Déplacements de l'accent tonique

L'accent tonique n'est pas toujours resté, dans la conjugaison, à la place qu'il occupait en latin et qu'il avait conservée

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lauvo-te, graulo, que degu te lauvo, dicton qu'on applique aux personnes qui font leur propre éloge; littéralement : love-toi, corbeau, puisque nul ne te loue.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. dans le *Ludus S. Jacobi* (dialecte provençal, v. 305), *leyssaria*. Le provençal moderne affaiblit comme nous les diphthongues *ai* et *au* en *ei* 

dans l'ancienne langue. Il s'est souvent porté tantôt en avant, tantôt en arrière. De ces déplacements, les uns sont certains et constants, les autres ne le sont pas. J'examinerai successivement les uns et les autres.

## A. — DÉPLACEMENTS CERTAINS

On a vu plus haut que, la flexion ia de l'imparfait des deux dernières conjugaisons ayant subi la synérèse selon une règle générale de la langue d'oc, cette flexion était devenue monosyllabique. La conséquence en devait être que l'imparfait de ces deux conjugaisons fût oxyton à toutes les personnes, comme il l'était déjà à la première et à la deuxième du pluriel; mais c'est le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire que l'accent, qui avait quitté l'i, au lieu de se fixer sur l'a (o) final, a reculé sur le radical. Ex.:

```
Fouillo fà soun groniè quan lou froumen s'eycoudio (vers de 12 syll.)
Qui n'o pas vougu quant ou poudio (vers de 8 syll.)
Qu'erio bien ce que li foulio (7 syll.)
Dau min qu'ei entau qu'i pretendian (8 syll.)
Au marchan la pè qu'i li vendian (8 syll.)

(Foucaud.)
```

Observons que, malgré le recul de l'accent, la voyelle radicale reste ici toujours la même, au contraire de ce qui se passe au présent de l'indicatif et du subjonctif; ainsi l'on dit poudio non pôdio, voulio non vôlio, etc. — Remarquons encore que ce recul de l'accent n'a jamais lieu au conditionnel. Ce temps, la syrénèse s'y étant naturellement produite comme à l'imparfait, reste par conséquent oxyton à toutes les personnes et dans toutes les conjugaisons : voudrió, chantarió, etc.

La même cause (synérèse nécessaire de deux voyelles con-

et du quand elles perdent l'accent. Dans d'autres dialectes de la langue d'oc, par exemple en rouergat, c'est en oi que ai s'affaiblit, mais non pas généralement. (Voir Revue des langues romanes, III, 355.)

sécutives), à laquelle s'est ajouté un instinct particulier de régularité ou, si l'on veut, d'uniformité, a produit également le recul de l'accent dans les verbes en iû, ouû (=fr. ier, ouer) aux formes à flexion sourde de leur conjugaison: Desfie de desfiar, par exemple, devenu deifié, a dû paraître irrégulier, et, pour le rendre normal, on a fait reculer l'accent sur la diphthongue initiale, qui s'est en conséquence renforcée en ui ; de là daifie, et pareillement maifie de meifiû, daivoue de deivouû, remércie de remerciû, súcie de suciû (fr. soucier), où fie, voue, cie, ne forment respectivement qu'une seule syllabe atone<sup>3</sup>.

## B. — DÉPLACEMENTS INCERTAINS

Les seuls temps et, dans ces temps, les seules personnes où l'accent manifeste de l'incertitude et semble souvent hésiter entre la dernière syllabe et la pénultième, sont, d'un côté, le présent et l'imparfait de l'indicatif et du subjonctif; de l'autre, la deuxième personne du singulier et les deux premières personnes du pluriel. Partout ailleurs, il reste fixe et affectant toujours, d'une manière très-sensible et sans doute possible, la même syllabe, savoir :

1° La pénultième, dans les trois autres personnes des quatre temps qui viennent d'être mentionnés (observons qu'il s'agit, à l'imparfait de l'indicatif des deux dernières conjugaisons, de la pénultième actuelle, par exemple dans vendio, vendian, de e non de i, et que, à l'imparfait du subjonctif, première et troisième personnes du singulier, la syllabe accentuée, sans que

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> J'ai déjà mentionné deux autres exemples de semblable recul suivi du renforcement de la même diphthongue: daife = desfau, de desfar; aite = estau, de estar. Ce sont les seuls, en dehors des verbes en iá, oud, où le phénomène se soit produit et eût lieu de se produire.

<sup>2</sup> Cf. dans le latin vulgaire monverunt pour monúerunt, trifolium pour trifolium, cooperio et áperio pour coopério et apério, etc., où, après la synérèse de ue, io et iu, on a reculé l'accent d'une syllabe afin que le mot restat proparoxyton. (V. là-dessus Gast. Paris, Etude sur le rôle de l'accent latin dans la langue française, 38-39.)

pour cela l'accent se déplace, peut être aussi la finale, ces personnes ayant à la fois des formes en ê, î (= es, is) et en êsso (= essa));

2º La finale, dans tout le futur et tout le conditionnel;

3º La finale à la première et à la troisième personne du singulier du prétérit, et la pénultième dans les quatre autres personnes du même temps : venguei, venguêrei, vengué, venguêrem, venguêrei, venguêren .

On a vu par les paradigmes que, si l'on néglige l'accentuation, la 1<sup>re</sup> et la 3<sup>me</sup> personne du pluriel, d'une part; la 2<sup>e</sup> du singulier et la 2<sup>e</sup> du pluriel, d'autre part, se confondent toujours à Limoges, presque toujours à Nontron. Le déplacement de l'accent, lorsqu'il se produit, est probablement la conséquence de cette similitude, et il a pour résultat de la rendre plus complète. J'étudierai ce phénomène dans chacun des deux groupes successivement, mais il est bon de mettre d'abord sous les yeux du lecteur le tableau de toutes les flexions des quatre personnes dont il s'agit, dans les temps sus-énumérés, avec l'accentuation régulière.

1re pers, du pluriel.

3º pers. du pluriel.

| Ind. prés.  | chantém   | chánten.        |
|-------------|-----------|-----------------|
| — imparfait | chantavám | chantávan       |
| -           | vendiám   | véndia <b>n</b> |
| Sub. prés.  | chantám   | chántan         |

<sup>&#</sup>x27;Accentuation nontronnaise, et très-régulière si, selon une des hypothèses proposées, ce temps vient du parfait latin du subjonctif. En basilimousin, où la première et la deuxième personne du pluriel sont en a (vengueram, venguera), l'accent, je pense, affecte cet a (régulièrement, si elles viennent du plus-que-parfait latin de l'indicatif), et il est possible que la deuxième personne du singulier, aussi en a, mais dans tous les cas originairement atone, y ait été assimilée à celle du pluriel, c'est-à-dire que son accent se soit porté sur la finale. Je n'ai pas assez dans l'oreille la prononciation de ce pays pour pouvoir présenter là-dessus autre chose que des conjectures.

Sub. Ir imparfait chantessám chantéssan

— 2° — chanterám chantéran

2º pers. du singulier. 2º pers. dupluriel.

| Ind. prés.                  | chántā:            | chant <b>a</b>     |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| -                           | finíssei           | finissė, à Limog.  |
|                             |                    | finissei           |
| - imparfait                 | chantávā           | chantavâ           |
|                             | véndiō             | ve <b>n</b> diâ    |
| Sub. prés.                  | <i>chántei,</i> ou | chantê, ei, ou     |
|                             | c <b>há</b> ntā    | chantâ             |
| - I <sup>er</sup> imparfait | chantéssā          | $chantess \hat{a}$ |
| - 2 <sup>e</sup> -          | chantérā           | chanterâ           |

. — Première et troisième personnes du pluriel. — J'ai coné que la 3° personne du pluriel ne déplace jamais son accent.
st donc la 1° seule qui est ici sujette à cette modification,
lle la subit presque toujours. On pourrait même dire que le
ul de l'accent y est aujourd'hui la règle, si l'on ne reconssait encore une certaine indécision dans ce mouvement.
es temps où il se produit avec le plus de constance et le
ns d'hésitation sont l'imparfait de l'indicatif (chantávam,
tiam) et les deux imparfaits du subjonctif (chantéssam,
ntéram). Viennent ensuite le présent du subjonctif et le
sent de l'indicatif. Ce dernier est celui qui offre les exemles moins rares et les moins douteux de la persistance de
cent à sa place régulière et primitive. Mais là même cette
sistance n'est pas constante; je veux dire que le maintien

Exemple du même recul de l'accent dans un texte ancien (Jaufre, roman, I, 134) :

Entro qu'ieu dis que lai anasem
Tuit ensems e queus n'amenassem.

n'en ai pas remarqué d'autre.

de l'ancienne prononciation n'exclut pas la nouvelle. Ainsi on dit, à peu près indifféremment, pôdem et poudém, vôlem et voulém, seufrem et sufrem.

b. — 2° personne du singulier et 2° personne du pluriel. — La tendance est encore ici au recul de l'accent, c'est-à-dire à l'assimilation de la 2° personne du pluriel à la 2° du singulier.

Cette tendance paraît déterminée, comme dans le cas précédent, par le désir, né de l'instinct de l'uniformité, de voir l'accent affecter toujours, dans un même temps, la même syllabe; mais, au lieu d'être ici, comme tout à l'heure, favorisée par l'influence dominante de la personne accentuée régulièrement sur la pénultième, elle se trouve au contraire combattue par la prépondérance de la personne à finale tonique c'est-à-dire de la 2° personne du pluriel, qui étant, grâce à la politesse, beaucoup plus fréquemment employée que celle du singulier, a, par suite, à la fois plus de force de résistance et d'attraction.

La conséquence en est que, non-seulement l'accent de la 2° personne du pluriel ne recule pas toujours sur la pénultième, mais encore que celui de la 2° personne du singulier avance souvent sur la finale.

Il est très-rare que ni l'un ni l'autre de ces phénomènes ne se produise, c'est-à-dire que l'accent reste, dans chaque personne, à sa place primitive. Cela ne se voit guère qu'à l'indicatif présent des verbes de la 2° et de la 3° conjugaison, où, à Nontron du moins, la différence de flexion (sing. ei, plur. ê), en empêchant les deux personnes de se confondre, forme en même temps un obstacle à leur assimilation au point de vue de l'accent. Mais, là où cet obstacle n'existe pas, c'est-à-dire partout ailleurs, l'assimilation complète a toujours lieu.

A l'imparfait de l'indicatif et aux deux imparfaits du subjonctif, c'est la 2° personne du singulier qui paraît toujours imposer sa loi; en sorte que l'accent y recule à la 2° comme à la 1<sup>ro</sup> personne du pluriel '. Ainsi nous disons plutôt vou chan-

<sup>4 ():</sup> remarquera qu'il en est de même en espagnol, en portugais et en

tavā, vou véndiā, vou chantéssā, vou chantérā, que vou chantavâ, vou vendiā, vou chantessâ, vou chanteri. Au présent de l'indicatif et du subjonctif, il y a moins d'uniformité; et, bien que le cas le plus fréquent soit celui de l'assimilation du pluriel au singulier, le contraire se produit aussi quelquefois, particulièrement quand, la flexion étant en a, la pénultième est une voyelle grêle et brève. Ainsi on dit iou trôbe, tu troubâ; mais au contraire vou chântā, vou refūsā, au lieu de vou chantâ, vou refūsā, parce que, dans chantā, la voyelle est grave, et qui plus est en position, et que, dans refusa, elle est grêle à la vérité, mais longue.

REMARQUE Ire. — En traitant, plus haut, des modifications euphoniques du radical (section II du présent chapitre), j'ai rappelé que la présence d'un a atone, mais long ou nasal, à la finale, produisait sur la pénultième les mêmes effets que la perte de l'accent. On a déjà vu des exemples du même phénomène dans la déclinaison: aigo — eigā; aucho — ouchā; rābo — robā (à Limoges). Il ne faut pas perdre de vue cette influence de l'a final sur la pénultième, si l'on veut se bien rendre compte des mouvements de l'accent. Qu'on se garde donc d'attribuer à un déplacement de ce dernier l'affaiblissement de la voyelle tonique dans les formes où la flexion est à ou an. Les deux phénomènes peuvent être simultanés, mais ils ne sont pas nécessairement connexes. Dans tu leissa, par exemple, la diphthongue radicale, bien qu'affaiblie, conserve l'accent; et, inversement, c'est sans se modifier qu'elle s'en empare à la 2º personne du pluriel vou leissā, comme on prononce le plus souvent, pour vou leissà. C'est tout le contraire, remarquonsle, à la première personne du pluriel, où le même transfert de l'accent sur la pénultième a lieu, mais où la flexion, n'étant

catalan. Pour ne citer que l'espagnol, amabamus, amabatis, — amassemus, amassetis, — amaveramus, amaveratis, y sont devenus amábamos, amábais, — amásemos, amáseis, — amáramos, amárais. — Il en est aussi de même en italien, mais seulement à l'imparfait du subjonctif : amássimo, amaste.

<sup>1</sup> Par exemple dans tu trouba, cité tout à l'heure

pas en a, n'atténue pas les effets de ce déplacement; le renforcement normal de la diphthongue s'y produit, et *leissém* devient *laissem*.

REMARQUE II. —Je crois devoir répéter, en terminant, que les déplacements de l'accent tonique, étudiés dans ce dernier paragraphe, si assurés qu'ils paraissent souvent, ne peuvent néanmoins être constatés que rarement avec certitude. Il est presque toujours sensible à l'oreille que, même dans les formes où ils se produisent avec le plus de constance, l'accent n'a pas encore accepté définitivement sa nouvelle place et qu'il hésite entre celle-ci et la première, si bien que trèssouvent il paraît presque impossible de déterminer sur quelle syllabe, de la dernière ou de la pénultième, la prononciation le fait porter. Aussi ne saurais-je dire à cet égard rien de certain ni d'absolu, rien surtout que je puisse donner comme applicable à toutes les variétés du dialecte, puisqu'il n'est pas rare de surprendre dans la bouche d'une même personne deux accentuations différentes de la même forme.

## LIVRE TROISIÈME

## MOTS IN VARIABLES OU PARTICULES

Beaucoup de particules ont péri dans le passage du latin à la langue d'oc, comme aux autres langues romanes, probablement parce que, munies pour la plupart de suffixes atones, elles parurent trop peu significatives. De celles qui survécurent ou que l'on créa pour remplacer celles qui disparaissaient, un assez grand nombre sont aujourd'hui hors d'usage, et les acquisitions nouvelles n'ont pas toujours compensé les pertes.

J'examinerai séparément l'adverbe, la préposition et la conjonction; maisil convient de rappeler que beaucoup de particules n'appartiennent exclusivement à aucune de ces trois classes, l'adverbe devenant souvent préposition, et réciproquement, et l'un ou l'autre pouvant, uni à que, ou même sans cette union, former une conjonction.

Je comprendrai dans les listes qui vont suivre, non-seulement les véritables particules, je veux dire les mots de ce genre qui sont simples ou qui paraissent l'être, le sentiment de leur complexité s'étant effacé, mais encore les locutions adverbiales, prépositives et conjonctives, dont les éléments sont restés distincts et obéissent séparément aux lois de la syntaxe.

# CHAPITRE PREMIER

#### ADVERBE

L'adverbe est, de toutes les particules, celle qui a fait, du latin à la langue d'oc et de l'ancienne langue à la nouvelle, les pertes les plus nombreuses. Les premières ont été toujours, et souvent abondamment, compensées par des créations ou des compositions nouvelles. Les secondes ne l'ont été que rarement, par des emprunts au français ou des périphrases.

J'étudierai successivement les adverbes de lieu, de temps, de manière, de quantité, et ceux qui expriment l'affirmation, la négation ou le doute.

## I. - Lieu

- 1. Eici (ecce hic) = fr. ici, dans l'ancienne langue aici, qui est ainsi revenu chez nous, par suite de l'affaiblissement normal de l'ai protonique en ei, à la forme qu'il a dû avoir en premier lieu, et que l'on trouve en effet, si je ne m'abuse, dans le fragment de l'ancienne traduction de l'Évangile de saint Jean<sup>4</sup>, que j'ai déjà cité plusieurs fois comme un des plus anciens monuments du dialecte limousin.
- 2. Aqui (eccum hic), à Tulle oti = fr. ici (le lieu même où l'on se trouve). Cet adverbe, d'une signification beaucoup plus
- 4 V. Chrestomathie prov., 12, 7: annem de ici. Je pense qu'il fallait écrire d'eici. Plus loin, 14, 12, on trouve petit e ici, qui peut prêter au doute, parce que le sens, comme le texte latin, exige la conjonction et. Mais on peut ou suppléer e, ou admettre une contraction de la conjonction avec l'adverbe.

étroite, au moins dans l'usage actuel, que eici, perd souvent son a initial. Il y a quelques exemples de cette aphérèse dans les textes anciens : qui lhi venquo doi clerque ric e letrat (G. de Rossillon, 7750); car prop es de qui (Vie de G. de Cabestaing (Mahn, Werke, I, 107)); e chi mort lo meteron (Blandin, 1140). A qui se rattache veiqui = fr. voici, dont le premier élément est le vec de l'ancienne langue, qui résulte lui-même de l'union de ve (= vide) avec ec (ecce) 2. On introduit souvent entre vei et qui le pronom personnel : vei te qui, vei loû qui, ce qui n'est pas sans exemple dans les anciens textes : vec te qui soy ieu la sirventa Dieu 3 (Bartsch, Denkmaler, 65, 28). Un autre équivalent de ecce, plus voisin du français voici, était veci, que nous n'avons pas . Ex.: vesi vostr'esposa (Flamenca, v. 269), et. avec intercalation de pronoms: vel vos ci bel e clar (ibid., 3078). De même avec aici: ve vos ayssi (Blandin, v. 197). Mais plus ordinairement on employait seulement vec ou ve avec le pronom: vec vos, veus. On trouve aussi quelquefois, surtout dans les textes récents, l'idée de ecce rendue par aici ou aqui seul: e aqui de las soas chansos (Vie de B. de Ventadour); ayssi beni (Joyas, 182). Cet usage se retrouve aujourd'hui dans quelques dialectes voisins du nôtre, par exemple ceux du Quercy et du Rouergue. Ex.: olerto, oici Sent Jan! (Peyrot.)

Composés de eici et de aqui : d'eici, d'aqui (hinc) ; per eici, per aqui (hac) ; enperaqui (fr. par ici, au sens de aux environs).

- 3. Çai 5 (ecce hac), affaibli en cei en plusieurs lieux (p. ex. Tulle). Cet adverbe est rarement employé seul, mais il l'est
  - <sup>1</sup> L'équivalent de voilà nous manque; veiqui sert pour les deux.
- <sup>2</sup> Ec se rencontre rarement seul. On le trouve plusieurs fois dans la traduction de l'Évangile de saint Jean et dans Boëce. Je ne me rappelle pas l'avoir vu ailleurs.
  - 3 M Bartsch place, à tort, selon moi, une virgule après te.
- Ci se rencontre pourtant quelquesois dans les textes limousins des XIV•-XV• siècles. Cette sorme est assez fréquente dans les œuvres littéraires du XIV• siècle et de la fin du XIII• (Flamenca, Jaufre, St-Honoral Blandin de Cornouailles).
- <sup>5</sup> J'adopte ici le c comme plus étymologique; mais l'ancienne orthographe employait plus souvent l's : sai, saintz. On trouve aussi sa'(ca) dans quelques textes, et pareillement la pour lai.

fréquemment dans ses composés en çai, de çai = vers ici, de ce côté-ci. — Çai combiné avec intz (intus) forma saintz, qui nous reste contracté en cen. Ex.: Di sio cen (Dieu soit céans), formule de salutation quand on entre dans une maison. Cen, à son tour, uni à de, a formé decen = ici (l'endroit, particulièrement la chambre, où l'on est), non usité à Nontron, mais qui l'est ailleurs.

Un doublet de çai est çau, produit soit par une mutation directe de ac en au, soit par une modification de ai. Cette forme est usitée en haut Limousin, mais non pas à Nontron.

4. Lai (illac) = fr. là, mais indiquant en général un plus grand éloignement. Composés: alai, de lai, en lai, d'en lai, per en lai. A côté de lai, nous avons lóu, affaiblissement de lau (cf. ci-dessus çau), fort usité à Nontron. Il marque un éloignement plus grand que lai. Composés: en lóu, d'en lóu. — Comme çai en cei, le bas-limousin affaiblit lai en lei, ce qui a lieu quelquefois aussi en haut-limousin. Ex. du XVI° siècle (1511): per ley anar (Registres consulaires de Limoges, p. 30). Cf. dans les Joyas del gay saber, p. 90: ley vay.

Combiné avec intz, lai forma laintz, aujourd'hui len, plus usité en composition avec a, de et en : alen, delen, enlen. Delen n'a plus, malgré de, d'autre signification que celle de alen : l'ei delen = elle est là-dedans (p. ex. dans la chambre à côté). Pour exprimer de là-dedans, il faudrait dire de delen. De laintz

¹ On trouve déjà desains = ici (et non d'ici) dans Jaufre, 151 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il en est de même dans le Rouergue, dans l'Agenais, où cette locution est devenue saquela (comme écrit Jasmin), et sans doute ailleurs.

se trouve déjà accidentellement avec cette signification dans quelques textes anciens. Ainsi Sainte Agnès, 737: quant ar fom de lainz; St Honorat, p. 118: et intret de lainz.

5. Î (ibi). Cet adverbe se présente plus souvent, en haut et bas Limousin, sous la forme li, qui appartient aussi aux dialectes du Languedoc et de la Provence. On en trouve déjà quelques exemples dès le XIV° siècle. Voy. Bartsch, Denkmäler, 240, 13 (Ste Enimie); 301, 26 (Evangile de l'Enfance); la Guerre de Navarre, v. 1233. Le suivant est tiré d'un texte limousin de 1436: a ceus que li siran (Limousin historique, p. 413).

Li n'est pas usité à Nontron; mais à sa place, comme du reste souvent aussi en haut Limousin, on emploie ni devant le verbe avei (à toutes ses formes) ou devant en (inde): ni avio de la gen; ni en o. Dans les deux cas, ni se contracte en un seul mot avec le verbe ou l'abverbe suivant. On s'en sert aussi devant les formes de avei qui ont subi l'aphérèse de l'a.

I, outre son rôle normal d'abverbe de lieu, joue quelquefois le rôle de pronom personnel, datif singulier, non-seulement au neutre, comme dans le français j'y pense, mais encore
au masculin et au féminin. Ex.: z'î ai dit = je le lui ai dit; si tu ne l'eimā pâ, perqué t'î maridā-tu? = si tu ne l'aimes pas,
pourquoi te maries-tu avec (à) lui (ou elle). Cet emploi de l'adverbe i était, comme on sait, connu de l'ancienne langue;
mais dans les monuments de l'âge classique on ne le trouve
guère qu'uni en diphthongue à lo ou la, ce qui a porté M. Diez,
et d'autres après lui, à le considérer comme une forme, abrégée par euphonie, du pronom li. Mais des exemples tels que
les suivants prouvent qu'ils se trompent: cel i respondero
= ceux-ci lui répondirent (Croisade albigeoise, dans Raynouard,
Lex. rom. I, 251); et om portet las y = et on les lui porta
(Guerre de Navarre, v. 588); car yeu m'i puisc far = car je

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Je trouve un exemple de ce ni (que connaît aussi le dialecte provençal: Fichas ni en que ni ague! (Arm. provenç. de 1874), dans un texte limousin de 1514: Et aussi ny avio d'autres monediers (Registres consulaires, p. 72.)

puis me fier à lui (ibid., 1403); si alguna mi cossen qu'ieu y jassa per mon argen (Bertran Carbonel, dans les Denkmâler de M. Bartsch, 19, 19) = ... que je couche avec elle...

Aujourd'hui i (ie) sert en Provence, comme pronom, beaucoup plus généralement que chez nous, où on ne l'emploie
qu'après les pronoms personnels à l'accusatif, et seulement '
moyennant élision de la voyelle de ces derniers (z'i, m'i, t'i,
s'i, l'i, v'i; mais jamais noû i, loû i, lû i). Dans le dialecte de
cette province, comme dans la partie voisine du Languedoc,
il remplace même le pronom leur.

Cet emploi de i (ibi) pour bi (ilbi) explique la confusion qui s'est faite de ces deux mots et comment bi a pu prendre à son tour la place de i, ainsi qu'on l'a vu au début de cet article.

6. En (inde), primitivement ent (Boëce). Une autre forme était ne. Des deux réunies nous avons fait nen, qui est la plus commune aujourd'hui. Ne sert seulement devant les voyelles et élide son e (n'ai vu dié = j'en ai vu dix); en après les pronoms personnels dont la voyelle, quand il y a lieu, s'élide ou se contracte avec l'e: dounâ m'en; dounâ li en (prononcez lhen). Partout ailleurs on emploie nen: prenê nen; dounâ nen a Piêre; nen vêne.

Les plus anciens exemples de nen que j'aie remarqués sont les deux suivants, dont le dernier appartient à la Provence : quant nen son requerit (Coutumes de Limoges, p. 586); en ton hostal or nen a un. (Ludus sancti Jacobi, 591).

En se contractait avec nos, vos, en non, von. Le second seul nous est resté (voun); mais il n'est pas usité à Nontron. Là on dit seulement ven, où c'est vou, non en, qui perd sa voyelle. Il se contracte encore, à Nontron comme à Limoges, avec li: lin, aussi lhen = li en.

Cet adverbe, outre son emploi normal avec les verbes de mouvement (óu s'en ané = il s'en alla; lou san nen sor = le sang en sort), joue encore et bien plus fréquemment le rôle d'un pronom personnel à l'ablatif. Dans ce cas il sert, non-seulement comme neutre, mais encore comme masculin ou féminin (nen vole = j'en veux (de cela); nen ourai souen (de lui

ou d'elle), ce qui avait lieu déjà dans l'ancienne langue, même avec la signification du génitif (p. ex. dans Boëce, v. 181, où en = ejus, c'est-à-dire hominis<sup>4</sup>).

7. Ounte (unde), dans l'ancienne langue ont, on<sup>3</sup>. L'e dans ounte est paragogique comme dans quante ( pour quant = quando). Cet adverbe n'a pas conservé sa signification étymologique, qu'il paraît du reste avoir perdue dès le principe. Il traduit exactement ubi<sup>3</sup>. Pour rendre le latin unde, il faut lui adjoindre la préposition de : dounte (anc. dont.) Qua se traduit par per ounte.

Au lieu de ounte, nous disons ordinairement ente. Y a-t-il là quelque confusion de ont avec ent, ou n'y faut-il voir qu'un accident phonique? C'est sur quoi je ne saurais me prononcer.

Don, dans notre ancienne langue comme en français, outre son rôle normal d'adverbe, jouait aussi celui de pronom relatif des trois genres et des deux nombres, au génitif et à l'ablatif. Ex.: e la boca don tan gen vos vey rir (P. Raimon). Dans cette acception qu'il a conservée (ex.: l'ôme doun t'ai parlá), il ne prend jamais chez nous l'e paragogique, ni ne change son ou en e, ce qui permet de distinguer toujours sûrement l'adverbe (dounte ou dente) du pseudo-pronom (doun).

8. Dedin, ancien dedintz, dedins = fr. dedans (sans mouvement vers l'extérieur). Pour exprimer un pareil mouvement, il faut ajouter de: de dedin, ce qui étymologiquement correspond à de de de intus<sup>4</sup>. Cf. ci-dessus delen. Autres composés: en dedin, per dedin.

¹ Cf. dans Flamenca, v. 645-6: L'us diz d: Samson con dormi Quan Dalidan (Dalida ne?) liet lo cri.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Au lieu de on, on trouve très-fréquemment or dans le poème de la Guerre de Navarre. On remarque la même forme (à la rime), dans une pièce de Giraud de Borneil (Mahn, die Werke der Troubadours, I, 186: no sai ves or.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ubi avait aussi donné un dérivé o (ou), qui existait encore dans notre dialecte au XVII• siècle. C'est le seul qu'emploie l'auteur de Ste Valérie. Il est possible qu'il survive encore dans quelques localités.

<sup>1</sup> On a là un exemple remarquable de la manière dont la signification

- 9. Deforo (de foras). Le simple foras, fors, n'est plus usité. L'a ici passe à l'o, contrairement à la règle générale de l'a long. S'unit comme dedin avec les propositions de, en, per.
- 10. Sû (= susum pour sursum), anc. sus. Composés: la-sû en-sû. Les trois ont le même sens (fr. là-haut), et le dernier peut s'unir avec les prépositions de et per. Ils ont pour synonyme amoun (ad montem), connu aussi de l'ancienne langue (amon) et qui, uni à en, forme en-amoun, d'où d'en-amoun, per en-amoun, à côté de d'amoun, per amoun. On dit aussi en-nau (= fr. en-haut)<sup>4</sup>. Au français dessus correspond dessur<sup>2</sup>, qui est aussi, et surtout, préposition.
- 11. Dessoû (de subtus), anc. desotz et dejoù (de \*jusum = de deorsum), anc. de jos. Tous deux ont la signification du français dessous. Ils peuvent s'unir aux prépositions de, en, per. Les simples ne sont pas usités comme adverbes.
- 12. Davan. Le simple avan (ab ante) ne sert que très-rarement comme adverbe. Avec les prépositions: de davan, per davan; mais seulement en avan.
- 13. Darei (de retro), anc. dereire. On dit aussi darie (anc. derrier). S'unissent aux prépositions de et  $\mu$ er. Mais avec en, on emploie arei<sup>3</sup> ou arie. Un synonyme est detrâ (de trans), anc. detras, qui ne s'unit guère avec d'autre préposition que per : per davan mai per detrâ.
- 14. Outour. C'est le français autour remplaçant entorn, qui persiste dans la locution à l'entour. On dit aussi a l'enviroun.

des éléments les moins importants des mots composés s'oblitère, à mesure que s'efface la conscience de leur composition.

- ¹ A en nau s'oppose en bâ. Ces locutions désignent spécialement la partie supérieure et la partie inférieure d'une maison, par rapport à celle où l'on se trouve. Amoun a pour contraire aval, que possède le bas-limousin, mais que la variété nontronnaise ni, jc crois, le haut-limousin ne connaissent.
- <sup>2</sup> Anc. dessus. Dans Flamenca (v. 846) on trouve de dessus avec la signification pure et simple de dessus, à l'imitation de dedins.
- 3 Arei et areire, employés seuls, ont le sens de aussi, encore, derechef, qui a dù se développer de l'idée de retour, naturellement liée à celle de

Mentionnons ici a drecho (ou a dre), a gaucho, sous-entendu mo (main), que souvent même on exprime. — A côté se rend par de countre.

- 15. Alhour (aliorsum), anc. alhors = fr. ailleurs. Alicubi et nusquam se rendent par les locutions en quauque lio, en degunlio ; ubique a été, comme en français, remplacé par per totum, pertout (anc. pertot).
- 16.  $Pré\ (pressum)$ , anc. pres, plus usité dans les composés aupré, tou-pré.  $Prop\ (prope)$ , que possédait aussi l'ancienne langue, est aujourd'hui inusité chez nous. Il persiste dans le Languedoc sous la forme prep, qui ailleurs, par ex. en Agenais, est devenue pret, par suite de la mutation en t que subit habituellement dans cette contrée le p final (cf. cat, cot, = cap, cop).
- 17. Louen (longe), anc. lonh, luenh, loing, ne peut s'unir, comme  $pr\hat{e}$ , qu'à la proposition de. La vieille langue avait aussi por (de porro) = loin, avec mouvement. Cet adverbe se rencontre fréquemment dans G. de Rossillon, dans Jaufre et ailleurs.

#### II. - Temps

- 1. Quan, quante (quando), anc. quan et quant, plus fréquemment écrits par c. L'e de quante est paragogique comme celui de ounte. Quando interrogatif se traduit mieux par couro, courā (anc. cora, coras), qui représente qua (ou, selon M. Diez, que) hora.
- 2. Uei, vuei (hodie), anc. oi et uei. On dit aussi, avec la prép. a, avuei. En composition avec mati, uei se réduit à ei, usité d'ailleurs isolément en quelques lieux : ei-mati = fr. ce matin.
- ¹ Un synonyme bien moins usité était alhons (de alfunde), que le béarnais possède encore.
- <sup>2</sup> Dans cette dernière locution, les trois parties qui la composent se sont si intimement unies que lio a perdu son accent. Prononcez endegúnlho. Pour a'icubi, le bas-limousin a aussi endocom; pour nusquam, cette variété de notre dialecte emploie souvent, avec la négation exprimée ou sousentendue, à l'exemple du languedocien, en lé (— in 'nullo) loco).

- —Un synonyme de uei est ané (fr. anuit), composition connue aussi de l'ancienne langue avec ce sens (Jaufre, 86 b, etc.).
- 3. Yer (heri), avec la prép. a, ayer. Forme plus rustique: yar. Hier soir se dit arsei (anc. arser). Avant-hier se dit (a)van-t-yer, passa-t-yer, par-t-yer, locutions dans lesquelles le t, malgré son apparence étymologique dans les deux premières<sup>2</sup>, doit être considéré partout comme euphonique. L'a d'avan-t-yer (plusieurs disent avan-z-yer) subit souvent l'aphérèse. Par, dans par-t-yer<sup>3</sup>, est la préposition per, au sens du superlatif, comme dans le fr. à la parfin, etc. Cf. tres hier de l'ancienne langue, qui a le même sens.
- 4. Demo (\*de mane pour cras), aussi doumo; anc. dema, deman. On trouve aussi doma, auquel correspond notre doumo (p. ex. Blandin, v. 2275). On dit, en un seul mot, demóusei (dema al ser), ou demanosei (= deman a ser); mais, dans demo mati, les deux composants restent distincts. Après-demain (lat. perindie) se dit, comme en français, aprê-demo, ou mieux, passa-demo.

Les idées de pridie et de postridie se rendent, comme en français, par des substantifs au cas absolu: la velho, l'endemo (ou lou lendemo), et de même l'avan-velho ou la sur-velho, lou surlendemo. C'est aussi par des substantifs, avec l'article et sans préposition, que nous traduisons, comme en français, mane, vespere, interdiu, noctu: lou mati, lou sei (mieux l'ensei, qui n'est jamais employé que comme adverbe), lou jour, la né. S'il s'agit de la soirée du jour où l'on est, on dit desei (= fr. ce soir), composition que connaît aussi avec ce sens spécial le dialecte poitevin (de soir), et qui a été formée exactement comme deman. On peut ajouter ici les locutions a mieijour (à midi), a miané (anc. mieia nuech) = à minuit.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> On dit aussi óu sei d'ané (littéralement: au soir de cette nuit), et cette expression n'a pas d'autre sens que hodie.

<sup>2</sup> On dit, du reste, aussi avan-yer.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Je trouve un exemple de la même locution dans une pièce française d'Augier Gaillard, de Rabastens, qui écrivait dans la seconde moitié du XVI<sup>o</sup> s.: Je receus la votre par hier (édit. Clausade, p. 138).

<sup>4</sup> Ou peut-être deman au ser (qui est dans G. de Rossillon. v. 3515).

- 5. Ujan (hoc anno), anc. aussi ogan, ojan (G. de Ross., 3161, etc.). D'autres dialectes disent oungan, forme nasalisée qui n'est pas sans exemple dans les anciens textes (p. ex., Denkmöler, 12,9). Ont été formés de même avec annus, antan', commun au vieux fr. et au provençal, et dueinan (en quelques lieux deinan) = de uei en (un) an, c'est-à-dire l'année prochaine. On dit aussi, et plus souvent, avec en préposé, endueinan. Je n'ai pas d'ancien exemple de cette locution.
- 6. Ouro, aussi oure, anc. aora (ad horam ou hac hora), traduit seul le latin nunc. L'accent s'est porté et se tient maintenant avec assez de fixité sur la voyelle finale. Composés: d'ouro, per ouro = fr. pour à présent, quant à présent. Le second élément de cette locution était employé seul par l'ancienne langue au même usage, soit pur, soit sous les formes abrégées ou modifiées, or, ara, ar<sup>1</sup>, era, er. Composés: lora, alara, que nous n'avons pas. Nous disons, comme en français. alor, et plus souvent per lor ou par lor (fr. pour lors). - D'autres composés de ora sont: le abora, dont le premier élément doit être a be (cf. dans Boëce, v. 133: lo be ma), et qui n'est plus usité chez nous qu'en composition avec de (dabouro = fr. de bonne heure); 2º enquêro, enquêro, enquêrā, enquêrā = fr. encore (lat. hanc horam). Enguera, et la forme plus étymologique angera (ou g doit être dur), se montrent déjà dans les plus anciens monuments de notre dialecte. Aujourd'hui nous préposons habituellement de : denguêro, denguêrā. Pour l'ancienne langue, voy. d'autres formes dans le Lexique roman, II, 540.
- 7. Doun, anc. donc (lat. tunc). Cet adverbe n'est plus employé isolément, comme dans la vieille langue, avec sa signi-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Un synonyme de antan est arunan, usité p. ex. en Agenais. Cf. dans Flamenca, v. 4818: ques agras fag ara dos anz?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Composé avec ad: adars (Gir. Riquier, p. 168), usité en Gascogne (adare).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est à tort que, trompé par la locution française à laquelle il correspond, j'ai expliqué ci-dessus (t. IV, p. 656) ce mot par de bona hora. Il faut l'effacer des exemples de contraction allégués à cet endroit. — En Provence ailleurs, douro seul signifie la même chose que notre dabouro.

fication étymologique; mais il la conserve dans le composé leidoun (aussi aleidoun), dont le premier élément est l'adverbe de lieu lai (alai), et qui signifie simplement alors. Des textes des XIII° et XIV° siècles offrent déjà cet adverbe composé sous les formes ladonc, aladonc¹. Le haut limousin emploie aussi tan (tantum) au même usage. Ainsi, dans Foucaud: ce li dissé tan lou che = lui dit alors le chien. C'est l'ancien abtant. Cf. le v. fr. atant, et l'it. intanto.

- 8. Deija. C'est le français déjà. Le simple ja (lat. jam) n'est plus usité que comme interjection. Nous le retrouvons dans jamai, identique au français jamais. L'anc. langue avait encore ancmais et onca (unquam), nonca ou noca (nunquam).
- 9. Tô (anc. tost) répond à mox. Il est usité principalement dans bientô, emprunté au français ou modifié parson influence. L'anc. langue avait ben leu, conservé avec cette signification en bas-limousin (bien léu), mais qui chez nous n'a plus que celle de peut-être, qui lui était commune avec l'autre.— Autre composé de tost: óussitô (inmédiatement). L'opposé de tô est tar, comme dans l'ancienne langue (tart) et comme en français.
- 10. Les idées de nuper, pridem, jampridem, se traduisent, comme en français, par dernièromen (ancienn. l'autr'ier), deipuei lountem. Olim se rend par autre ten et par autrei co, locution dans laquelle co (=colps) remplace vetz, usité dans l'an-
- ¹ Un synonyme qui commence à se montrer vers la même époque, mais qui est propre aux dialectes plus méridionaux, est alavetz, lavetz alabetz à Toulouse et dans le pays circonvoisin); littéralement : à cette fois.
- <sup>2</sup> Synonymes: dabor, tout ouro, tanquetan. D'autres formes, plus méridionales, de cette dernière locution, sont tant e quan et quantequan (aussi quatequan). On trouve aussi canquecan dans des textes auciens.— Mentionnons encore ici co sé (proprement coup sec), locution que possèdent aussi d'autres dialectes et qui peut traduire également statim et subito. Dans le même ordre d'idées, la vieille langue avait manes, mantenen, dont le dernier seul nous reste, mais avec la même signification qu'en français moderne.

cienne langue en de pareilles compositions. On dit aussi autrei viagei. Et de même, pour traduire aliquando: quauquei co ou quauquei viâgei, et aussi au singulier: quauque co, etc. Dans ce dernier cas, le haut-limousin emploie encore vé (vetz): cauco ve. coucā vé, et enfin coucā de vé, où l'on voit le seul exemple qui nous reste d'une particularité syntaxique assez fréquente dans les anciens textes.

- 11. Souven (subinde), anc. soven, soen<sup>2</sup>, traduit comme en franç. le latin sæpe. Quotidie et quotannis se rendent par des périphrases: toû loû jour, toû loû an. L'ancienne langue disait cada jorn, cad'an. Pour tandem on a a la fi, a lâ fî, ou enfin, que l'on prononce à la française. Sai que delai, déjà mentionné, sert aussi à rendre la même idée.
- 12. Ensemble (in simul), même sens qu'en français; dans l'ancienne langue aussi ensems.
- 13. Avan (ab ante) traduit antea. L'ancienne langue avait, avec le simple anz, abans, abansas et aussi anceis. L'idée contraire se rend par aprê (anc. apres) et, mieux, par peiprê, anc. pueis apres = ensuite, et deipuei (anc. depois). Puei ni pei (anc. pois, pueis, etc.) n'est plus guère employé chez nous isolément. Postea avait donné à l'ancienne langue poisas, que nous n'avons plus. Plaçons ici les locutions évidemment empruntées au français dorenavan³, en attenden, quauque tem (aliquandiu).
- 14. Lountem, comme en français, traduit seul le latin diu. Cette locution se trouve déjà dans l'ancienne langue. Diu nous reste seulement dans le composé tandi, plus souvent usité dans la nouvelle composition entretandi, qui signifie cependant, pendant ce temps-là 4. Nous avons aussi cependen, pro-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cop est déjà très-fréquemment employé pour vetz, etc, dans la version en prose de la Croisade albigeoise.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On trouve *sovendet*, qui est un exemple curieux d'adverbe à forme diminutive. J'en ai rencontré un analogue (*douçomentet*) dans un poëte toulousain contemporain.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Formes correspondantes dans l'ancienne langue : derenan, de lor en say, oimais, mais oi, d'aras en avant, etc.

<sup>•</sup> Synonyme entremia: litt., inter medias (res).

bablement pris au français; mais il sert surtout comme conjonction.

15. Toujour. C'est notre seul équivalent de semper<sup>4</sup>. L'ancienne langue l'avait aussi (totz jorns), et, de plus, totz temps, jasse = ja sempre et ades (adipsum), qui signifiait encore, et plus étymologiquement, aussitôt, à l'instant.

#### III. - Manière

Les adverbes de manière se formaient pour la plupart, en latin, des adjectifs et des participes, au moyen des terminaisons e et ter. D'autres n'étaient que des adjectifs à l'un des cas obliques du singulier.

Nous avons conservé quelques-uns des plus usités parmi les anciens adverbes en  $e^2$ ; nous employons aussi comme adverbes des adjectifs; mais généralement, et ceci est commun à toutes les langues romanes, nous avons formé de nouveaux adverbes de manière en ajoutant aux adjectifs la terminaison men(t), qui n'est autre que l'ablatif du substantif atin  $mens^3$ . Un autre mode de remplacement des anciens adverbes latins a été de former des locutions composées avec des prépositions et des noms (substantifs ou adjectifs) ou des participes.

## A. — Anciens adverbes conservés et adjectifs pris adverbialement <sup>4</sup>

Coumo, anc. coma, com (con), de quomodo. Ex.: Coumo vait-eü? — Ne sâbe coumo fâ.

- 4 Semper était resté dans l'ancienne langue (sempre, composé sempreras) avec la signification de statim. Uni aux prépositions de et en, il avait formé desempre, plus souvent abrégé en dese (cf. ta = tantum), endesen, endese, qui ont le même sens. Avec anc il donna ancse (jadis). La signification étymologique persista dans jasse.
- <sup>2</sup> On a déjà vu ci-dessus (pag. 305), parmi les adverbes de lieu, au (nau) de alte et louen de longe.
- <sup>3</sup> Sur cette formation, voy., entre autres, Littré, Preface du Dict., pag. XLI b, et Hist. de la langue française, I, S.
  - 4 Je n'en fais pas deux divisions, parce qu'il est souvent difficile de

Il est essentiel de remarquer que ce qui précède men se comporte comme s'il en restait séparé; ainsi à Nontron et dans les autres localités où l'a prétonique reste pur, l'on affaiblit néanmoins en o celui de ces adverbes. Cela s'ajoute au fait précédent pour prouver que la conscience de la complexité de ces expressions n'est pas effacée, et que dans douçomen, par exemple, on sent vivre encore deux mots distincts.

On ne saurait songer à donner ici la liste des adverbes en men. Ils sont naturellement en grande quantité, et le nombre n'en est pas limité, la langue n'ayant pas perdu la liberté d'en former de nouveaux. Je noterai seulement que le suffixe men ne s'est pas uni seulement à des adjectifs qualificatifs et à des participes : on l'a aussi adjoint à quelques adjectifs pronominaux et même à des particules. Ex.: talomen; — autromen, déjà cité tout à l'heure; — eissamen (ipsa mente), si usité autrefois, que nous n'avons plus; — ensemblomen³, que je trouve dans la Vie de sainte Valérie (1641), mais que je crois aujourd'hui hors d'usage; — enfin coumen (anc. comen), si cet adverbe est bien pour com-men (litt. quomodo mente).

d'adjectifs communis generis en ant ou ent : meichamen, prudamen. C'est la forme française elle même qu'ils ont revêtue, changeant, comme on vient de voir, ant et ent en un simple a qui amême perdu toute nasalité.

- <sup>4</sup> La comparaison d'autres adverbes, tels que autromen, où au reste sans s'affaiblir, avec des mots simples tels que outoritat, ouviran, où cette diphthongue, n'ayant pas l'accent, s'est régulièrement changée en ou, conduit à la même conclusion, en montrant qu'il y a dans ces adverbes deux accents, et par conséquent deux mots.
- <sup>2</sup> Ce dernier cas est plus rare aujourd'hui que dans l'ancienne langue, où l'on trouve des adverbes tels que tementment, unadamen, desapensadamen, nominativadament, asseguradamen. Celui-ci se lit encore dans la Vie de sainte Valérie. Sur le modèle de pareils adverbes, nous avons formé abusivement urousadomen, malurousadomen, qui ne sont pas moins usités, surtout le dernier, que les formes correctes urousomen, malurousomen.
- <sup>3</sup> Ensemblomen pourrait être un abrégé de ensembladament, qui existe en vieux français (ensembledement, Psautier d'Oxford, 52, 4). Cf. dans Sancto. Agnes, 870, et ailleurs, mesclamenz = mescladamenz. On aurait ici l'inverse du cas signalé dans la note précédente.

Dans l'ancienne langue, lorsque deux adverbes en men devaient se suivre, on ne donnait souvent cette terminaison qu'à l'un des deux, ordinairement le premier. Ex.: primamen e subtil (G. Riquier, p. 214); cruelmen et amara (Bartsch, Denkmäler, 28, 16). Cet usage paraît s'être introduit assez tard et n'avoir pas été général. Je n'en ai remarqué d'exemples que dans des textes des provinces méridionales, Provence, Languedoc, Gascogne et Béarn. On constate même quelquefois la suppression complète de men, la signification adverbiale s'attachant alors à un simple adjectif féminin. Ex.: prejatz lo pia (J. Estève, dans les Troubadours de Béziers, p. 83); lo destregn forts et dura (St Honorat, p. 163). Mala et bona, si usités autrefois, surtout le premier, ne sont pas à citer ici. Le substantif sous-entendu dans ces expressions n'est pas mens, mais hora.

L'ancienne langue d'oc, comme le français et l'espagnol, ajoutait souvent une s³ à la finale des adverbes et des adjectifs pris adverbialement 4, ce qui permettait de distinguer immédiatement ces derniers, dans la plupart des cas, des adjectifs employés comme tels. Cette s fut même ajoutée aux adverbes en men(t). De là, pour ces adverbes, à côté de men et ment, les autres formes mens, menz et mentz 5, survivent encore, dans le dialecte gascon.

- <sup>4</sup> Même quelquesois un plus grand nombre: realmens o personals o extraordinaria (Revue des langues romanes, II, 96). Maisici il pourrait bien se faire que mens ne gouvernât en réalité que real. Voir la note suivante.
- <sup>2</sup> D'après ce dernier exemple, on pourrait supposer que quelques-uns, assimilant complétement les deux suffixes adverbiaux s et men, croyaient que le premier, comme le second, pouvait servir pour plusieurs adjectifs et devait, dans ce cas, exiger que celui auquel il ne s'attachait pas fût au féminin. Cf. l'exemple rapporté dans la note précédente.
- 3 Sur l'origine de cette s, voy. l'ingénieuse explication proposée par M. Littré dans la préface de la Grammaire historique de la langue française par A. Brachet, p. vin.
- <sup>4</sup> Les noms unis, en une locution adverbiale, avec une préposition, l'article ou d'autres mots, prenaient aussi quelquefois cette s: lo jors, de noiz, cad 'ans, etc.
  - <sup>5</sup> V. là-dessus le Donat provençal, p. 36 de la 2º édition.

# C. — LOCUTIONS ADVERBIALES FORMERS D'UN NOM ET D'UNE PRÉPOSITION

Ce sont surtout des substantifs qui ont servi à ces formations ; mais l'emploi d'adjectifs et même de participes n'est pas rare. Les seules prépositions dont on ait fait usage sont a, de, en et per. On en trouve souvent deux réunies devant le même nom.

- 1° A. Nous disons, comme en français, a pe, a chavau, a l'oumbro; avec un participe, a l'acela (à l'abri), que plusieurs prononcent a l'açala, d'un verbe acela, d'ailleurs inusité, dont le simple reste à Tulle, où il a le même sens de mettre à l'abri, sous la forme ciala (lat. celare). Cf., dans l'ancienne langue, a saubut et, avec la négation, a no saubuda.—Un emploi particulier de la prép. a est celui qui consiste à unir en une locution adverbiale deux noms, dont le second n'est que la répétition du premier: Vis a vî, fâç a faço, bouci a bouci (fr. morceau à morceau). Dans cet emploi, l'ancienne langue préférait à a la conjonction e, disant p. ex.: petit e petit, mot e mot, etc. C'est ce qui a lieu encore dans quelques dialectes (Montauban: cap e cap).
- 2º De. Les locutions composées avec de sont plus nombreuses et plus usitées. Elles ont du reste, en général, le même sens, le nom restant le même, que celles qui le sont avec a. Ex.: de pe, de janouei, de sego (de suite), de bigouei, de biai, de traver, de reculou², de vrai, de segur, de leu (tombé en désuétude). De s'ajoute à a dans datai (de a tail) = complétement,
- 4 On en a déjà vu quelques-unes dans les sections précèdentes. Elles y sont en fort petit nombre, les nouveaux adverbes de temps et de lieu s'étant formés en majeure partie par l'adjonction de prépositions aux adverbes latins eux-mêmes.
- <sup>2</sup> Je remarquerai, à l'occasion de cet adverbe, que nous n'avons guère à Nontron de ces substantifs en ou= fr. on (celui-ci est probablement le seul), qui ne se rencontrent jamais que dans de semblables locutions adverbiales. On dit bien quelquefois a tàloun, mais ceci est imité du franais, comme le prouve la nasale de la finale. La variété de Tulle paraît un peu moins pauvre à cet égard. Le gascon et le provençal ont gardé de ginouihous.

sans réserve; dopóutas (d'a pautas), litt. d'à pattes, à Tulle. Cf. dabouro (de a be ora), déjà mentionné aux adverbes de temps, et l'ancien daveras. Même adjonction encore dans dobouchou (de a bouchou), locution qui paraît propre aussi, dans notre dialecte, à la variété bas-limousine, et à laquelle correspond en haut-limousin de boucho-den (cf. v. fr. adens).

3° En. Cette préposition servait peu autrefois, et sert encore moins aujourd'hui, à former des locutions adverbiales avec des substantifs ou des adjectifs. On a vu dans la première section en degúnlio. Ici la principale est entau = in tali (modo). Citons encore en faço, en generau, en brave ôme, qui paraissent des emprunts au français. De s'ajoute à en dans denpê (fr. debout). qui se lit déjà (denpes) dans Blandin de Cornouailles (vv. 1560, 1627).

4° Per est encore plus rarement employé que en. Cette préposition précède de dans per de vrai (cf. anc. per daveras), per de segur (aussi per lou segur). Per cert et quelques autres locutions semblables qu'on trouve dans les vieux textes sont aujourd'hui hors d'usage.

#### IV. - Quantité

Je rangerai ici, outre les adverbes de quantité proprement dits, ceux qui expriment en général le degré, la mesure, l'ordre.

1. Si (sic). Cet adverbe a le même sens et les mêmes emplois qu'en français . Composés: oussi, ensi, pris du français (anc. altresi, aissi). Ensi est d'ailleurs peu usité. On préfère entau, déjà mentionné dans la section précédente. — Si est très-souvent joint à talomen: si talomen fa =tellement sot.

'L'ancienne langue l'employait aussi très-souvent, à la manière latine, devant le subjonctif, comme formule de souhait. Ex.: Digas, si Dieus te gart de mal (Blandin de Cornouailles, 1968). Plusieurs se sont mépris sur le vrai sens de ce si, où ils ont vu à tort la conjonction si. Le second des deux vers suivants de Flamenca (1191-2), qui offre côte à côte la conjonction et l'adverbe, en rend sensible la différence :

E qui m'o deu tener a mal S'ieu sui gelos, si Deus mi sal! 2. Tan (tantum), aussi ta ou to devant des adjectifs et adverbes. Ex.: fâ to beu to be (Foucaud). Composé: aitant, aita, qui nous reste dans eitopau (anc. aitapauc), eitobe, eitoplo. Un autre composé, altretant, atertant, survit en bas-limousin (otortan). A Nontron on dit outan, qui paraît emprunté au français (autant).

Tan forme avec soulomen, pour traduire le latin solum, l'expression composée tan soulomen, qui est fort ancienne dans la langue, puisqu'on la trouve déjà dans la Trad. de l'Évangile de saint Jean (Bartsch, Chrest., 16, 19). Autre exemple limousin de 1377: exceptat au compayr tant solamen (Limousin historique, p. 417.) Nous employons aussi, pour traduire la même idée, soulomen seul (l'anc. langue sol), et la locution elliptique nou mû, qui sera expliquée plus loin.—Joint à mai, tant a formé tant e mai — fr. tant et plus.

- 3. Quan. Aujourd'hui peu usité en tant qu'adverbe. On le remplace ordinairement par cambe (quantum bene? ou quomodo bene?) = fr. combien. Comme corrélatif de tan, quan a cédé la place à coumo et à que.
- 4. Pau (anc. pauc), de l'adjectif paucus, resté, comme tel dans l'ancienne langue et qui survit encore dans le féminin paucho (propr. petite), synonyme de servante, en haut-limousin.

   A cet adverbe se rattache la locution composée tan-si-pau = fr. tant soit peu, où si est une réduction de sie (= sia) comme dans pacinço, coucinço, etc. Avec la négation, qui quelquefois se supprime, nous avons gaire, qu'on trouve aussi employé de temps en temps sans négation dans les anciens textes, mais alors avec sa signification étymologique (beaucoup): servir petit o gaire (P. Raimon). Pau répété a formé, comme en français, avec la préposition a, la locution pau a pau<sup>1</sup>. Synonyme plus usité, petit à peti<sup>2</sup>. J'ai déjà noté qu'an-

¹ La même idée se rendait aussi autrefois, au moyen de la particule distributive cada, par cada, pauc, pauc cada pauc. En Saintonge, on dit de même encore : cha peti.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On remarquera que, dans cette locution, petit n'a pas la même forme que lorsqu'il est adjectif (piti).

ciennement a, dans ces locutions, était ordinairement remplacé par e. Petit et petit se lit encore (Limousin historique, p. 411) dans un texte limousin du XV° siècle. Un synonyme est en toumban en levan (propr. en tombant et se relevant), locution qui doit ètre ancienne, car c'est le seul cas où levar soit encore employé, comme il l'était souvent autrefois, dans la signification du moyen.

- 5. Prou (anc. pro), aussi assê, pris du français, bien que l'anc. langue eût assatz.
- 6. Beücó (fr. beaucoup) 1. Adverbe étranger à la langue classique, et qui commence à apparaître (avec gran cop, que nous n'avons pas) au XVe siècle. Un synonyme de beücó est touplé (fr. tout plein), qui se lit déjà dans les Leys d'amors (II, 236). Ex.: ou ei touplé fachá. L'ancienne langue, dans le même sens, se servait beaucoup de massa; le languedocien et le provençal modernes emploient fossa (force), qu'a aussi (forço) le haut-limousin. Autre expression ancienne, granre (ganre), qui survit encore dans quelques dialectes (Mende, gandré; cf. tendre).

Un autre équivalent du lat. multum est la locution ne sai quan, qui signifie proprement je ne sais combien et qu'on trouve déjà avec le même sens dans G. de Rossillon (2539, 8430). Chez nous, le tout s'étant rassemblé en un seul mot et partant sous un même accent, l'ai de sai s'affaiblit selon la règle en ei : neseiquan. Ex.: ou minjo neseiquan. Une variante est ne saique, où sai ne s'affaiblit pas, parce que c'est le que (fr. quoi) final qui, au contraire, perd son accent : ou ei nesaique meichan = il est très-méchant.

L'idée de multum se rend encore par que la tempêto, que la mâlo, que lou diable, locutions dans lesquelles tan est sous-entendu: fasio fre que lou diable.

Mentionnons encore bien (be), for, déjà notés dans la section précédente, et trê (très), emprunté au français dès le XIV° siècle au moins °. Ce dernier ne se place que devant les adjectifs et

<sup>&#</sup>x27; Molt (mout) est périmé en limousin comme, je crois, dans tous les autres dialectes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il y en a un exemple de 1365 dans le Limousin historique, p. 579.

les adverbes, pour les mettre au superlatif; mais on préfère, même dans cet emploi, bien ou for.

- 7. Pû (anc. pus et plus). Sert principalement à former le comparatif des adjectifs et des adverbes. Joint à un verbe, dans une phrase négative, il marque, comme en français, la cessation de l'action ou de l'état exprimé par ce verbe (ne lou vese pû; la ne vendro pû); ou, mais seulement si le verbe est au plus-que-parfait, il rend la même idée que le latin adhuc: ne l'avio pû vudo, la n'èro pû vengudo, ce que la plupart traduisent couramment en français, croyant bien parler, par je ne l'avais plus vue, elle n'était plus venue; au lieu de je ne l'avais jamais vue, elle n'était encore jamais venue.
- 8. Mai. Le latin magis avait donné à la fois à la langue d'oc les deux formes mais et mas, que nous avons conservées l'une et l'autre, mais en assignant à chacune des emplois distincts. Mai est adverbe et se joint aux verbes (très-rarement aux adjectifs): ou t'aimo mai que me; crêdo enquêro mai! Il joue aussi, comme on le verra au chapitre de la Conjonction, le rôle de copule (et), qui n'est qu'une extension de son emploi normal, car et = de plus.

Mai forme avec lui-même une locution comparative, mai que mai, connue aussi de l'ancienne langue<sup>1</sup>, et qui signifie surtout, principalement (litt. plus que plus). — Autres locutions: tan mai... tan mai = (fr. plus... plus) et de même tan mai... tan min, tan min... tan mai, ou, sans tan, ce qui est plus rare, mai... mai, etc.<sup>2</sup>. — Joint au verbe poudei, mai prend la préposition de : n'en pode pâ de mai.

Quant à mâ (mas), le rôle de conjonction adversative, attribué dès le principe à magis par toute la latinité, lui a été

# Ex.: Que vendo sagramens E mai que mai las messas.

(Raimond de Cornet )

\* Dans l'ancienne langue, à mais (ou plus), etc., dans ces locutions on préposait souvent on (fr. où): on mais.. on mens, etc. Ces formes accrues de de, persistent dans le Gévaudan (dounmai). Sur les confins de notre dialecte (Quercy) et ailleurs on dit en mai, où en est peut-être une altération de on (cf. notre ente = ounte = ont, ci-dessus, p. 504).

exclusivement réservé. Mais il conserve encore celui d'abverbe dans la locution ne mâ quan, qui se présente le plus souvent sous une forme elliptique et qui répond au français ne.. qué. Ex.: óu ne ser mâ quan per loû autrei (Foucaud). On a dans cet exemple l'expression complète: il ne sert pas plus que (c'est-à-dire il sert seulement) pour les autres. Mais le plus souvent la conjonction (qui, exprimée, est toujours quan, non que) est sous-entendue: óu ne ser mâ per loû autrei. C'est juste l'inverse de ce qui a lieu en français, où la conjonction est toujours exprimée et, au contraire, l'adverbe plus ou son équivalent logique toujours sous-entendu: ce n'est que ça ec n'est [pas plus] que ça, au lieu que ca n'ei mâ co = ca n'ei mâ [quan] co.

Nous reproduisons souvent abusivement devant mâ la négation déjà placée devant le verbe. Cela a lieu surtout après re (rien): ou n'aimo re nou mâ l'argen. Au contraire, nous la supprimons quelquefois complétement, et il peut arriver ainsi que mâ reste seul de la locution entière : se sauvé mâ quan l'avangardo (Foucaud); se prenqué mâ no louveto. Il faut remarquer que, le sentiment de la signification étymologique de ne... mâ, ne.... nou mâ, s'étant effacé, on a été conduit assez naturellement à passer de l'idée précise de différence en plus dans la quantité, contenue dans mas, à celle de différence en général, et, par suite, à employer ces expressions dans des phrases telles que: uno que n'erio mâ de bouei (Foucaud) = une (hache) qui n'était pas plus que de lois, c'est-àdire qui n'était pas d'autre matière que de bois; - ne finisse mà ou ne finisse nou mâ ouro = je ne finis pas plus qu'à présent, c'est-à-dire je ne finis pas dans un autre moment qu'à présent. Ordinairement, dans les cas pareils à celui de ce dernier exemple, buro est sous-entendu, ce qui rend l'analyse plus difficile: ne finisse må, la ne sor nou må (= elle ne vient que de sortir). — Enfin, toujours conduit par l'analogie de plus en plus loin du point de départ, on est arrivé à attribuer à ne....

<sup>&#</sup>x27; Nous employons aussi ce ne. .. que, à l'imitation du français : ou n'aimo que l'argen.

mâ, nou mâ. la signification pure et simple de seulement, ce qui explique l'emploi de ces locutions dans des phrases comme les suivantes: la ne minjo re, la ne beü noumâ; —quan la l'ague nou mâ = dès qu'elle l'eut, au moment où elle venait de l'avoir; —tout aco n'embarâsso mâ = tout cela ne fait qu'embarrasser 4.

Autrefois la locution no mas quant, dans sa forme pleine comme dans sa forme elliptique no mas, n'était guère moins usitée qu'aujourd'hui. Mais on ne l'employait pas encore dans les cas pareils à ceux que nous avons étudiés en dernier lieu, et la négation n'était non plus jamais supprimée. Ex.:

Ieu vos am tan, dona, celadamens
Que res nol sap mas quant ieu et amors.
(Arnaut de Mareuil.)

Au lieu de quant, aujourd'hui seul usité en pareil cas, on trouve aussi que:

Et anc sol no y ac cogastros Mas que nos tres.

(Guillaume IX.)

Conjonction sous-entendue:

Nous aus preyar mas en chantan.

(Arnaut de Mareuil.)

Que res non o sap mas Deus.

(Peire Vidal.)

Qu'en dey blasmar, si dans m'es, Non mas mon cor leugier fat

(Giraud Riquier.)

Mais l'ancienne langue ne possédait pas seulement, comme

¹ Comme ne... md et ne... noumd ont toujours en français ne... que pour correspondant, il est naturel qu'on ait regardé le que français comme l'équivalent et l'exacte traduction de notre md ou noumd. De là des expressions telles que elle ne sort que, je ne finis que, qu'on peut surprendre à tout instant, chez nous, dans la bouche des gens peu instruits qui parlent français, et qui ont, par ricochet, passé ensuite dans le patois, car plusieurs disent: ne finisse que; un bouci de po re que. Il se pourrait néanmoins que ces expressions se fussent développées dans le français populaire, indépendamment de l'influence limousine. Elles ont, en effet, cours en Angoumois: rien que, on ne ferme que, etc. Elles s'expliqueraient naturellement par la même opération intellectuelle que les expressions limousines correspondantes.

nous, la locution négative no mas quant (ou que) = non plus (ou autrement) que; elle avait encore la locution positive mas quant, le plus souvent réduite à mas par l'élision de quant, et qui, de sa signification étymologique plus que, était passée à celle de excepté, par une opération de l'esprit analogue à celle qui a attaché au latin minus et minime la signification de non, nullement. Ex.:

Gran joi en fai lo reis, qui que s'en plor, E tuh siei enamic gran e menor, Mas quan cilh noble ome ancianor

(G. de Rossillon, v. 6621-3.)

« Tous ses ennemis se réjouissent plus que ces nobles hommes, etc.» On voit clairement qu'il y a ici une espèce de litote pour faire entendre que ces derniers ne prennent pas part à la joie des autres, et que mas quan y équivaut par conséquent à excepté.

Avec la conjonction sous-entendue:

A totz valon mas al seinor.

(Flamenca, 3058.)

Per que tug amador Son guay e cantador Mas ieu que plang e plor.

(Bernard de Ventadour.)

E que val viure ses amor Mas per far enueg a la gen?

(Le même.)

Je trouve encore un exemple pareil, et qui doit s'expliquer comme les précédents, dans un poëte du XVII<sup>o</sup> siècle, le sar-ladais Rousset:

Io crezi que tout me plan Mas vous, meyssanto.

4 Cette analogie devient évidente, si l'on intervertit l'ordre des deux termes de la comparaison établie par mas quan et qu'on substitue en conséquence mens à mas; si, par exemple, au lieu de a totz valon mas lquan ou que] al seinor, on dit al seinor valon mens que a totz. — C'est aussi par une litote, compliquée d'une ellipse, et qu'on rendra plus sensible de la même manière, je veux dire en substituant moins à ne plus, qu'il faut expliquer l'emploi de ce dernier adverbe dans les deux cas

« Je crois que tout me plaint plus [que] vous », c'est-à-dire « que vous seule ne me plaignez pas. » Mais aujourd'hui, et depuis longtemps sans doute, cet emploi de mas (quan) dans une phrase affirmative a complétement cessé d'avoir lieu.

- 9. Tro (anc. trop). C'est notre seul équivalent de nimis. Ce dernier, que l'ancienne langue avait su conserver (nems), ne survit aujourd'hui, à ma connaissance, dans aucun dialecte.
- 10. Tout, plus souvent tout-a-fé, qui est le français tout à fait, traduisent l'idée de complétement. Dou tout (fr. du tout), avec la négation, exprime l'idée inverse.
- 11. Min (minus). Composés: óu min, dou min (fr. au moins, du moins).
- 12. Prèque = fr. presque. L'anc. langue avait cais (quasi que nous employons quelquefois, à l'exemple du français moderne, sous la forme latine (prononcée casi). Pour à peu près. nous disons, non a pau prê, mais a pû prê, comme si la seconde particule était plus, non paucum.
- 13. Mêmo, anc. meesme, qui sous cette forme ne servait, je crois, que comme adjectif, le rôle d'adverbe étant rempli par eis, neis (neipsum). Mêmo est d'ailleurs assez peu employé. Dans les phrases négatives, nous préférons le remplacer, quand cela est possible, par l'adjectif quite, qu'on fait accorder avec le substantif accompagnant le verbe : ou li o mêmo parla; ou ne l'o mêmo pâ visâdo; mais ou ne li o pâ douna un quîte veire d'aigo = il ne lui a pas même donné un verre d'eau.
- 14. Nous n'avons, pour répondre à la question quoties, que des locutions composées de noms de nombre et des substantifs ve (vetz = vicem), viage et (co colp)<sup>1</sup>: no ve, un viage, un

examinés ci-dessus, pag. 320, et qui en réalité rentrent l'un dans l'autre. Je ne la vois plus — je la vois moins [que je ne la voyais]; ne la vio pú vudo (en français limousin, je ne l'avais plusvue) — je l'avais moins vue [que je ne la vois], moins des deux parts équivalant à pas du tout. On dit réel'ement du reste, dans le même sens, avec un exact synonyme de moins: ne l'avio jamai tan vudo.

1 Cf. ci-dessus, pag. 309: autrei co, cauquei co, couca vé, etc. = olim et aliquando.

co (semel), douâve, dou viâgei, doû co (bis), etc. On remarquera que, dans douâve, les deux mots se sont unis en un seul et que ve a perdu son accent. C'est du moins ce qu'indique la prononciation nontronnaise, où l'e final de cette locution est absolument atone; mais il doit en être autrement à Limoges, car Foucaud en fait une rime masculine.

15. Les adverbes d'ordre et de succession se forment chez nous, comme en français, à l'aide du suffixe men ajouté au nom de nombre ordinal: prumièromen, etc. Il faut noter aussi es locutions d'en prumiè, d'en darei = en premier (lieu), en dernier (lieu), ou plutôt dans les premiers, dans les derniers (temps).

#### DEGRÉS DE COMPARAISON

Le comparatif d'égalité s'exprime par si (óussi) ou tan; celui de supériorié par pû (rarement mai), celui d'infériorité par min, qui se placent devant l'adverbe. Le rapport entre les deux termes de la comparaison s'établit, dans les deux derniers cas, par que seulement; dans le premier, par que ou par coumo.

Des anciens comparatifs organiques il ne reste que miei (mielhs) et piei (pietz), correspondant respectivement à be et à mau. Miei remplace quelquefois pû dans son rôle de particule comparative, ce qui avait lieu aussi dans l'ancienne langue: meilh soi pesans c'una grans socha.

Dans le Languedoc on a remplacé souvent, sinon toujours, mielh par melhor (milhou), c'est-à-dire l'adverbe par l'adjectif correspondant, pris adverbialement. On trouve des exemples de cette substitution dans les textes de cette province dès le XV° siècle.

Le superlatif absolu s'exprime par bien, forme française substituée dans ce rôle à notre be trop affaibli, par trê (rarement) et par fort; le superlatif relatif, par le comparatif pré-

¹ Au contraire, nous employons de préférence mai, synonyme de plus. dans un cas où le français ne fait usage que de mieux : eimâ mai = ai mer mieux (préférer).

cédé de l'article, qu'on met dans quelques cas au génitif ou au datif : lou pû douçomen; ou pû tôt; dou miei.

### V. — Affirmation, négation, doute

I. — La particule affirmative oc, de laquelle notre langue a pris son nom, se présente chez nous sous la forme ô; mais elle n'est pas souvent employée seule. On la joint ordinairement à be (bene) , plus rarement à plo (plane), et alors l'o s'abrége et, à Nontron, se renforce en a: abe, aplo. Quelquefois plo s'ajoute à be: obeplo. On use souvent aussi, dans le même sens, de plo tout seul. Ex.: piti, plou-t-eü? plo, pai, plou; phrase qu'on s'amuse à faire répéter rapidement aux enfants pour leur exercer la langue.

Concurremment avec o et ses composés, le limousin emploie aussi oui (voui), emprunté probablement au français <sup>2</sup>.

Pour affirmer en contredisant, nous avons si, qui s'emploie ou seul ou avec un verbe. Dans ce dernier cas, il est le plus souvent accompagné de plo: vou n'avê pas minja; — si ai plo. Et de même: si fau plo, si fai plo, si farai plo, exemples dans lesquels on voit que le verbe fâ, au lieu d'être immobilisé, comme dans le français moderne si fait³, à la 3° pers. du singulier de l'ind. présent, s'accorde avec la personne qui affirme, ce qui était aussi la règle dans l'ancienne langue.

Joint à obé, si forme siobé, qu'on prononce, en contractant sio, en un seul mot dissyllabique, et qui répond au français si fait bien.

Si forme encore avec le verbe ei (est) une locution (siei) qui s'emploie comme si seul et qu'on renforce, soit en la faisant

¹ Ce que faisait d'ailleurs l'ancienne langue. Ex.: hoc be dans Flamenca, v. 3077, 3233.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On le trouve pourtant quelquefois dans nos anciens textes. Ainsi dans Flamenca, v. 2589, oil o; v. 4496, oi ben.

<sup>3</sup> Cette expression incorrecte (au moins dans la plupart des cas cu on l'emploie), a cours aussi dans notre patois. C'est du français qu'elle nous vient, comme le prouve sa prononciation (si fé et non si fai). Ex.: Tu ne sé på vengudo. — Si fé. Régulièrement il faudrait répondre si sai plo, comme on fait, du reste, bien plus souvent.

précéder de mâ: mâ siei (mais si), soit en la faisant suivre de plo: siei plo (sic est plane).

D'autres expressions affirmatives sont: certénomen, pris au français; de segur, déjà noté aux adverbes de manière; ma fo (ma fe oc = fr. ma foi oui); tout pariê (fr. populaire tout de même), pour dire qu'on accepte une offre ou une proposition. Notons encore le mot dominé, qui dans certains endroits (par exemple Saint-Pardoux-la-Rivière) sert à exprimer l'assentiment (c'est vrai, d'accord, oui, etc.).

II. — La particule négative non a pris chez nous, comme en français, une double forme : nou (noun)<sup>4</sup>, et ne, qu'on voit apparaître dès le XIV<sup>6</sup> siècle dans des documents du Limousin et d'autres provinces. Ne sert seulement devant les verbes : ne vôle pâ. Quant à nou, on ne l'emploie chez nous qu'absolument; mais en bas-limousin il est employé aussi avec les verbes, selon l'usage classique, conservé également dans d'autres dialectes.

On renforce la négation en adjoignant à ne ou à nou, qui dans ce cas reprend sa nasale finale<sup>2</sup>, des substantifs désignant des choses d'importance ou de dimension médiocre: ce sont pâ, pouen (comme en français) et gro (granum)<sup>3</sup>. En haut Limousin, on emploie de la même manière l'expression composée penpiau (pouen un piau = point un cheveu): la n'ei penpiau esurièro (Foucaud). — Dóu tout s'ajoute souvent, comme le français du tout, à pâ ou à pouén.

Dans le provençal moderne et d'autres dialectes méridio-

- <sup>4</sup> Noun, dans certains dialectes, entre autres ceux du bas Languedoc et du Rouergue, peut perdre son n initiale, ce qui se remarque aussi dans le sicilien. Ex.: qu'oun se podou pas dire (Béziers).
  - <sup>2</sup> Voy. ci-dessus, p. 105, note 2.
- <sup>3</sup> L'ancienne langue employait au même usage ges (de genus), mija (miya) quelquefois dorn et aussi re: ren no sap si dema sera vius (P. Cardinal). Nous avons conservé re, mais seulement comme substantif indéterminé (la ne so re = elle ne sait rien). Ges (gis) persiste tout au moins en bas Languedoc et en Provence. Dans quelques autres contrées on emploie bouci et aussi moussel, qui rappellent mija et dorn: n'es bouci tristo (Augier Gaillard).

naux, ces auxiliaires de la négation ont fini presque toujours par l'éliminer et la suppléer entièrement, comme tous les autres mots (adverbes, pronoms, substantifs), tels que jamai, re, cap (aucun), etc., qui, n'étant plus jamais, ou presque jamais, employés dans des phrases affirmatives, ont pu facilement être considérés comme renfermant nécessairement en euxmêmes l'idée négative. Cela a lieu aussi quelquefois en limousin, mais très-rarement, sauf dans la région sud-est du dialecte, où la chose est au contraire assez commune.

Ne, comme si, se joint à ei (est) pour former une locution composée, nei, qui sert à nier en contestant et qui s'oppose à siei. On la fait précéder le plus souvent, comme cette dernière, de la conjonction mâ: mâ siei; — mâ nei.

- III. Pour l'expression du doute, nous avons deux locutions composées, dont la première seule nous vient de l'ancienne langue :
- 1. Beleü, aussi beleü bé = fr. peut-être, peut-être bien. Cf. l'allemand vielleicht, qui a le même sens et qui est formé d'éléments de même signification.
- 2. Querâque. Cette dernière locution n'est pas autre chose, étymologiquement, que hoc erat quod (co era que); en sorte qu'elle a d'origine, comme l'expression française (sans doute) à laquelle elle correspond, une signification assez différente de celle qu'elle a prise. Cf. en provençal et en languedocien bessai (bene scio) et saique (scio quod), qui ne traduisent, non plus, nullement la certitude, mais qui servent seulement à exprimer la probabilité ou même la simple possibilité. - Relativement à la forme, il faut observer que, la prononciation ayant réuni en un seul les trois mots constituants de notre queraque, l'accent de era, devenu unique, s'est naturellement porté de l'e sur l'a, qui, par suite, non-seulement ne s'est pas affaibli en o, mais encore est devenu long, conformément à la règle de l'a tonique paroxyton. En haut Limousin, où existe, à côté de ero, une forme secondaire erio, notre locution en a aussi parallèlement une autre, qui est queriâque.

### CHAPITRE DEUXIÈME

#### PREPOSITION

La préposition a fait moins de pertes que l'adverbe, en passant du latin à la langue d'oc. A côté des anciennes particules de ce genre qui sont restées en usage, nous en avons de nouvelles, formées, soit de noms ou de participes, soit de prépositions ou d'adverbes réunis ensemble. Je ne séparerai pas les unes des autres dans les listes qui vont suivre.

Les prépositions servant à marquer des rapports divers, temps, lieu, cause, etc., on pourrait les classer, comme les adverbes, d'après leur destination. Mais, comme cette destination varie pour plusieurs, une pareille division ne pourrait être faite avec rigueur. Je me bornerai donc à les énumérer suivant l'ordre alphabétique, sauf à m'écarter de cet ordre pour ne pas séparer celles qui ont la même origine ou une signification analogue.

- 1. A, devant les voyelles  $ad^4$ . Cette préposition prend à Tulle, devant les consonnes, une n euphonique<sup>2</sup>, qui quelquefois même s'adjoint un d: ond un ome = a un homme.
- 2. Avan, formé de ab ante. Le simple anz (ante), aujourd'hui périmé, n'était qu'adverbe. Avan a formé, avec de, davan, qui est aussi adverbe. Ce dernier marque un rapport dans l'espace, avan un rapport dans le temps. Composés de davan: per davan, ou davan de.
- 3. Châ. C'est le datif de casa, par lequel le français a également remplacé apud. Cette préposition se trouve déjà plusieurs fois (sous la forme chas) dans un des plus anciens monuments de notre dialecte et de la langue d'oc, la traduction

<sup>1</sup> Autres formes anciennes particulières aux dialectes méridionaux : as, az, même atz, adz dans quelques textes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ceci est très-commun dans les dialectes plus méridionaux. comme le languedocion et le provençal. Les exemples en sont déjà très-nombreux dans les textes du XV° siècle. J'en trouve aussi dans des chartes auvergnates du XIII° et du XIV° siècle. (Voy. Meyer, Recueil, p. 171, n° 55, ligne 1; Guerre de Navarre, à l'appendice, p. 777).

de l'Évangile de saint Jean, et elle est fréquente dans les documents limousins des XIV<sup>o</sup>-XVI<sup>o</sup> s. Je ne l'ai pas remarquée dans d'autres textes anciens.—A casa se rattachent aussi, dans le provençal moderne, enco de; dans le languedocien, aco de, synonymes de notre châ.

4. Coumo (lat. cum). L'o (=a) final est paragogique et relativement récent. Les formes classiques sont com, cum, con très-fréquentes dans quelques textes, par ex. les biographies des troubadours. Le plus ancien exemple que je connaisse de la forme moderne se trouve dans le Ludus sancti Jacobi, texte provençal de la fin du XV° s.: soleta coma los chins (v. 222).

Coumo a pour synonyme en, devant une voyelle end, qui n'est autre que l'ancien am (amb, ab=apud), dont l'a s'est affaibli, par suite peut-être de quelque confusion avec en=in. Le même affaiblissement de l'a de la préposition am se remarque souvent en Provence (eme, embe) et en Languedec , où elle a pris également le d euphonique (end), qui a été muni ensuite d'un e paragogique, d'où ende.— A Tulle, am est encore devenu on, ond, et amb y persiste sous les formes ombe et embe.

Le limousin n'emploie coumo qu'avec les personnes. Mais en sert avec les noms de choses comme avec ceux de personnes: óu s'en vai en sa fenno; fendre dou bouei end uno chou.

Outre coumo et en, nous avons encore avêque, pris du français et qui sert aux mêmes usages que dans cette langue.

5. Countre. Outre la signification du latin contra, d'où elle vient, cette préposition a aussi et plus souvent celle de juxta, prope. L'ancien costa est périmé et josta de même, ainsi que latz, prop, et son composé aprop. Pour ces deux derniers, nous avons prê (de) et aprê, également anciens d'ailleurs (pres, apres). Aprê tient lieu de post, dont le dérivé (pei) n'est plus

¹ On en trouve des exemples dès le XIV° s. Voy., par ex., Blandin de Cornouailles, vv. 427, 1463.—Dans la contrée de Toulouse, l'a est resté pur : amb, ambe; et, avec de préposé, dam (dambe), formes très -usitées, dont la première donne souvent lieu, par suite de son identité de prononciation avec le dans français, à de singuliers quiproquos, dans la bouche de ceux qui mélent les deux langues.

- qu'adverbe, mais seulement en parlant du temps ou pour marquer le rang. Au sens de derrière, post se rend par darei (de adretro): tu sé darei me. Composés de countre: de countre (à côté de), encountre et à l'encountre de.
- 6. De. Rend à la fois de, ex et ab. De, joint à a, a donné da, forme propre aux dialectes plus méridionaux (Languedoc, Provence) et qui se rencontre souvent dans les textes anciens, même littéraires, de ces dialectes.
- 7. Dei, anc. des, deis, aussi deus (de ipso). Même sens que le français dès: Dei lou coumensamen (cf. Ev. de saint Jean, 13,33). Avec pois, des forma despois, deispueys, aujourd'hui deipuei, deipei = fr. depuis.
- 8. Din et di (dintz et dis). Suivi d'une voyelle, din prend u euphonique: din-t-un an. On dit aussi, mais plus rarement, en gardant l's: dins un an. Composé dedin (dedi), aussi adverbe. J'ai déjà noté la péremption du simple intz. Dans l'ancienne langue, dedins pouvait signifier, selon qu'on en détachait le de ou qu'on ne l'en séparait pas, dans (in) ou de dedans (extra) \(^1\). 1er cas: dedins la gliesa (Flamenca, 2310); 2° cas: sanz Macobris iyssi de dins son hermitage (Saint Honorat, p. 34.) Ce dernier emploi de dedins se rencontre encore quelquefois en limousin. Ainsi Foucaud: n'ei pâ quelo de di l'eitan; cauque omi de di soun vesinage.
- 9. En (lat. in). Cette préposition a les mêmes emplois que l'en français. On voit par un texte du XVII° siècle, la Vie de sainte Valérie, qu'elle pouvait prendre alors le d euphonique (end un beu monumen l'an mey); mais on ne le lui donne jamais aujourd'hui, afin sans doute d'empêcher qu'elle ne se confonde avec en = am, qui, devant une voyelle, le reçoit toujours.
- 10. Entre (inter). Se présente quelquefois dans la vieille langue sous la forme antre, qui n'était pas étrangère au limousin, car on la constate dans de très-anciens textes en ce dialecte.
- <sup>4</sup> Et pareillement dintz. Ex: aver trag lo cor d'intz lo ventre (Jaufre.) Dans quelques textes la préposition de est placée de préférence, en pareil cas, pour éviter probablement toute amphibologie, après dintz. Ex.; dintz d'enfer gitat (Ste Agnes, 1077); dinz de la ciptat (St Honorat, p.184); dinz de la mar (ibid., p. 144); etc.

Je ne sais si ce renforcement de l'e a lieu aujourd'hui encore en quelques endroits, mais à Nontron et dans tout le rayon que je connais, on ne dit que entre.

Des synonymes de entre sont permiei (fr. parmi), déjà tel dans l'ancienne langue, et demei, probablement de demest de (mixto), qui se dit en divers lieux, mais non à Nontron. L'ancienne langue avait aussi, avec la signification prépositionnelle, le simple mest.

11. Estiers (exterius). Ce suppléant de præter survit encore en bas Limousin. A Nontron on dit eissetá (fr. excepté). Une autre façon de rendre præter était d'employer sal (de salvum), à la manière du français sauf. Cet adjectif n'est plus usité de cette sorte que dans la locution consacrée saumo ta fenno (voir ci-dessus, pag. 87), où il se décline et où, par conséquent, il ne faut pas le considérer comme préposition.

Des équivalents de estiers sont les locutions (ne).. mâ quan, nou mâ (Ex.: degu nou mâ me = personne excepté moi), analysées dans le chapitre précédent, et sôco de, usitée en haut Limousin, mais que la variété nontronnaise ne connaît pas ou ne connaît plus. Sôco s'explique facilement, si on en rapproche la forme sounco des dialectes plus méridionaux, dont probablement elle dérive et qui est elle-même une altération de si noun que (peut-être si noun que a, ce qui justifierait l'o)<sup>2</sup>. Le de de la locution limousine aura été ajouté sans qu'on ait bien su pourquoi, la vraie signification de sôco n'étant plus sentie. Cf. du reste les expressions françaises telles que ce que c'est que de nous, où de après que est purement explétif.

- <sup>4</sup> On trouve, avec l'aphérèse de l'e initial, septat, dans un texte du XIV• siècle. La vieille langue avait aussi eissetz, tiré directement, comme l'italien ecceto, de exceptus, et part, qui est le substantif latin pars.
- <sup>2</sup> Sounque existe concurremment avec sounquo dans le languedocien. Le dernier se lit déjà dans Goudouli. Quant à l'expression pleine si non que, on la trouve plusieurs fois, avec la signification du sounque moderne, dans la version en prose de la Croisade albigeoise, dans les Joyas del gay saber et dans d'autres textes du XV• siècle. Ex.: Degu non era escapat. sinon que el (Croisade, p. 22); sino que capas negras (ibid., p. 30). Pour la rédu tion de noun à oun, voy ci-dessus, pag. 327.

12. Jusqu'a, qu'on prononce plus souvent jurqu'a : anc. duesque (de usque). Un synonyme plus usité en haut Limousin est deicio, deicho (d'eici a) : deicho demo (d'aici a dema), litt. d'ici à demain. A d'eici on ajoute fréquemment anto, qui paraît être le même mot que l'enta languedocien, dont il sera question un peu plus loin : deichanto ou foun dou nâ (Foucaud). — L'ancien truesca reste en bas Limousin sous les deux formes tresque et traiquo. (Cf. praito = presta).

Une locution elliptique de signification équivalente est saique, qu'on rencontre assez souvent dans les documents limousins des XIVe-XVIe siècles, et que je crois aujourd'hui inusitée. Ex.: saique a las nossas (Lim. hist., p. 413), c'est-à-dire [de] sai [trues] que a las nossas. Cf. dans Flamenca, v. 119, de sai Adam, qui signifie, à la vérité, depuis (et non jusqu'à) Adam, mais qui s'explique par une ellipse semblable.

- 13. Móugrá, anc. malgrat (de). Identique au franc. malgré. Ex.: móugrá sa finesso, móugrá tu. L'inverse, grâce à, se rend par Deü marce (proprement Dieu merci), locution dans laquelle, grâce à l'habitude de joindre ensemble ces deux mots, la signification du premier a cessé d'être sentie, en sorte que le tout n'en dit pas plus que marce tout seul. Ex.: Deü marce lou boun Di; Deü marce la bouno Vierjo; Deü marce vou²; et même, en mauvaise part, ce qui est aussi quelquefois le cas du français grâce à : Deü marce lou couqui, la grêlo, lou meichan tem, etc. 3.
- 14. Penden. Même sens et même origine que le français pendant: penden la messo. Remplace enfra de la vieille langue, que nous n'avons plus.
- <sup>4</sup> Synonyme languedocien, formé de la même manière avec aqui, daquio: daquio la gardo (Augier Gaillard) jusqu'à la garde.
- <sup>2</sup> On dit mieux: Deu marce la vôtro, ce qui rappelle l'ancienne formule la vostra merce. Je remarquerai que, par suite de l'union en un seul mot de Deu et de marce, l'accent de ce dernier a reculé de l'e final sur l'a pénultième: Deumarce et non Deumarcé.
- <sup>2</sup> Même emploi de cette locution en languedocien et en provençal. Ex: Diou merces la canaillo (Augier Gaillard). Elle y joue aussi, au moins dans ce dernier dialecte, le rôle de la conjonction quia: doumaci fasié sis obro = parce que, etc. (Armana prouvençau, 1875, pag. 46).

15. Per. Cette préposition, en limousin, et plus généralement en langue d'oc, traduit à la fois per et pro du latin, par et pour du français 4. On a un exemple curieux de cette double signification dans le dicton suivant, que nous appliquons à ceux qui font un mariage d'argent, en jouant aussi sur le double sens de bé (bec et bien): ou ne la pren pâ per l'âlo, ou la pren per lou bé; littéralement: il ne la prend pas par l'aile, il la prend par le bec (ou pour le bien).

Outre les significations de par et de pour, notre per a encore celle de à l'époque de, fr. à, appliqué au temps; témoin ce proverbe: Per sen José, —L'eiroundelo vé; — Per sen Benei,—Visà, vou la veirei<sup>2</sup>.

Per forme avec en une nouvelle préposition, en per, qui est aussi adverbe et qui signifie en échange, à la place de<sup>3</sup>. Cette préposition composée a existé aussi en français. Ainsi, on lit dans Élie Vinet (Antiquités de Saintes et de Barbezieux): villes desquelles les noms ont été changés en pour les noms des gens de tout le pays. Il y en a même déjà plusieurs exemples dans Saint Alexis et dans le Psautier d'Oxford.

Per rend quelquefois à lui seul l'idée de propter. Mais l'équivalent le plus ordinairement employé de cette préposition latine est la locution per l'amour de, ou, plus fréquemment, sans l'article et avec aphérèse de l'a, per mour de 4, dans laquelle, comme dans Deü marce, dont la fortune a été pareille et qui exprime à peu près les mêmes rapports, le sens fonda-

<sup>4</sup> Il est remarquable que ceux qui parlent mal le français, en transportant, comme il est naturel, dans cette langue, les habitudes de la leur, c'est-à-dire en réduisant à une seule les deux prépositions per et pro, sacrifient non pro à per, comme en limousin, mais per à pro. Ex.: il m'a pris pour la main; j'ai passé pour Limoges.

<sup>2</sup> Autre exemple tiré d'une vieille chanson, dont on remarquera la versification essentiellement populaire :

Quan nou soum per Pâquei, nou soum ôu printem : La rôso boutouno, la feûlho s'eiten.

<sup>3</sup> Synonyme ou lio de, haut-lim. ou lé de ; bas-lim., ei lé (el luec) de.

<sup>\*</sup>Sur cette locution, voy. encore Revue des langues romanes. V. 228, note, et Ascoli, Schizzi franco-provenzali, pag. 42, note 2.

mental s'est assez oblitéré pour qu'on puisse l'employer en mauvaise comme en bonne part, avec les noms de choses ou les pronoms neutres, comme avec les noms de personnes. Ex.: per mour d'aquo. Des formes plus abrégées de la même locution sont, en languedocien, permo et pramo de. Sous sa forme pleine, on la rencontre déjà non rarement dans les anciens textes.

16. Quant a. Locution que possédait aussi l'ancienne langue. Le plus souvent on dit, par métathèse des consonnes, tan qu'a, ce qui est également très-commun dans un dialecte voisin de la langue d'oil (le saintongeais): tan qu'a me. Equivalents: per en fé de (pour en fait de), et fia per, qui se joint seulement au pronom me:

Te jure sur mo fe Que, fla per me, Degu n'en soubran jamai re.

(Foucaud).

On dit aussi fio per me, en affaiblissant l'a en o. C'est le latin per me fiat détourné de sa signification propre, qu'il conserve pourtant quelquefois. Ex.: degu ne m'aido; qu'ei tou fia (ou fio) per me, c'est-à-dire: personne ne m'aide, c'est tout per me fiat (il faut que je fasse tout).

- 17. Seloun. C'est le français selon, entré dans la langue d'oc dès le XV° siècle au moins. On le trouve dans le Ludus sancti Jacobi (selo). L'expression classique, conforme au latin, est segon. Je remarque à Montauban siboun, qui en provient peutêtre, moyennant une mutation inverse de celle qui a, dans prigoun = profundum, substitué la gutturale à la labiale.
- 18. Sen et sei (lat. sine). Le premier correspond à sens, le second à ses, que la vieille langue employait l'un et l'autre, concurremment avec une troisième forme senes. On trouve aussi dans les textes languedociens et provençaux sensa, aujourd'hui senso, sense. L's finale de ces formes est celle dont il a été question au chapitre de l'Adverbe, pag. 315, et qu'avaient aussi reçue plusieurs prépositions. Sen et seis se montrent déjà trèsfréquemment dans les documents limousins du XIV° siècle.

- 19. Soû. De l'adverbe subtus, qui, dans le latin de la décadence, remplace déjà quelquefois sub. Formes anciennes: sotz (soz), sos. aussi sot, qui reste en Languedoc et en Provence (sout, souto). Le composé dessoû (anc. desotz), qui est aussi adverbe, n'a, comme déjà souvent dans la vieille langue, que le sens du simple 1: Dessoû la taulo. Cf. desot la vert foilla (Flamenca, v. 2679). Synonymes: joû et dejoû, anc. jos et dejos : dejos terra (Lim. histor., pag. 634). Le second est aussi adverbe.
- 20. Subre (super), anc. sobre, et sur, plus usité. Ce dernier provient de sus, ou a été, peut-être, pris au français Composé: dessur, qui est à la fois préposition et adverbe et qui a la même signification que le simple: dessur lou champ (Sainte Valérie). La vieille langue employait de même desobre avec la même valeur que sobre; ainsi Jaufre, p. 63 a : desobre la verdor.

Autrefois sus était ordinairement suivi de en: sus en la testa, sus els pratz (B. de Born). Le provençal moderne lui adjoint volontiers la préposition de : sus d'eu = sur lui; sus d'un aubre (d'Astros, Poésies provenç., p. 51).

- 21. Trû (trans), anc. tras = fr. derrière, et quelquefois à côté, joignant. Ex.: trû lou plai = derrière la haie; trû lou mur = joignant le mur. Cette préposition n'est jamais employée de vant les noms de personnes ou d'animaux. Dans ce cas on se sert, pour la première acception, de darei, dariê, bas-lim. dornié.
- 22. Ver (versus), anc. vers, ves, ce dernier souvent renforcé en vas dans les dialectes méridionaux. Composés: en ver (fr. envers), dever (du côté de).

On trouve dans l'ancienne langue, outre deves, davas et daus (dav(e)s), particuliers, a ce qu'il semble, à la Provence et au Languedoc. Le dernier persiste en Rouergue (voy. Peyrot, passim) et sans doute ailleurs.

Un synonyme de vers est, en Languedoc et en Gascogne, enta (inde ad probablement), par aphérèse ta, qui a aussi quel-

<sup>4</sup> Foucaud emploie quelquesois de soû, comme de din, pour exprimer un mouvement vers l'extérieur: d'ovei tira soun cou de soû mo den. Nous dirions aujourd'hui, à Nontron du moins, de dessoû ma den. quefois le sens de pour ou celui de chez. Cette préposition se rencontre déjà fréquemment, mais seulement sous la forme pleine, dans les textes anciens de ces provinces : ental rey (Guerre de Navarre, v. 1382); enta nos = envers nous (Charte de 1226, dans l'Hist. du Languedoc, tom. III, preuves, n° 168). J'ai déjà dit que je crois la retrouver dans le deichanto (= jusqu'à) du haut Limousin, qui serait alors pour d'aici enta. Un synonyme de enta qui paraît propre à la Gascogne et à la partie la plus voisine du Languedoc est cap a (cat a, cats a). On les unit quelquefois en une seule locution. Ex.: enta capat lou porge (Armana gascoun, 1874), ce qui, étymologiquement, revient à inde ad caput ad porticum.

23. Viroun (anc. viron, viro). Cette préposition ne s'applique plus qu'au temps, et elle est rarement employée seule; on la double presque toujours de ver : ver viroun mieijour. On se sert aussi dans le même sens des composés enviroun, aviroun. Pour les rapports dans l'espace, on emploie seulement les locutions a l'enviroun de, ou enviroun de, outour de, cette dernière remplaçant l'ancien entorn, aujourd'hui périmé.

#### CHAPITRE TROISIÈME

#### CONJONCTION

Il ne reste aujourd'hui, et il ne restait déjà dans l'ancienne langue, qu'un petit nombre des conjonctions latines. La plupart de celles qui ont disparu ont été remplacées par des locutions composées, dont le premier élément est, soit une préposition ou un adverbe, soit un nom, un pronom ou un participe, ordinairement précédé d'une préposition, et le second la conjonction que. Rappelons que plusieurs adverbes jouent aussi, à eux seuls, le rôle de conjonction. C'est particulièrement le cas de tous ceux qui servent à interroger : ente, quan, coumo, perque, etc.

Les grammairiens divisent, comme on sait, les conjonctions, d'après leur emploi, en un assez grand nombre delclasses (co-

pulatives, adversatives, etc., etc. Il paraît inutile de s'astreindre ici à une rigoureuse classification de ce genre. Je m'attacherai seulement, en énumérant les conjonctions limousines, à mettre, autant que possible, ensemble celles dont la destination est analogue.

1. E (lat. et). Autrefois aussi et, ed, devant les voyelles. Les dialectes méridionaux avaient encore les formes es, ez (ets, edz). Plusieurs textes du Limousin et du Périgord, depuis le XIIº jusqu'au XVIº siècle, offrent i (y), qui ne servait que devant les voyelles, plus particulièrement devant a. Cette dernière forme se rencontre très-fréquemment dans Gerard de Rossillon. On la trouve aussi plusieurs fois dans les Joyas del gay saber et dans d'autres textes languedociens moins récents.

A la place de e, on emploie aujourd'hui beaucoup plus souvent l'adverbe mai, qui parfois, à la vérité, ajoute quelque chose à l'idée de et, mais le plus souvent n'en dit pas davantage: Jan mai soun frai = Jean et son frère.

On rencontre déjà dans les anciens textes quelques exemples de cet emploi de mais. En voici un tiré d'un document limousin de 1371 (Lim. histor., p. 648): que puninchatz mays defendatz. Le suivant, où mais a un peu plus de force que n'en aurait e à sa place, est pris dans le roman de Flamen § (840-1); il est question des cheveux de la comtesse:

Ans son plus blon que non es aurs, Mais so fon sos meillors thesaurs.

Plus souvent, au lieu de substituer mais à et, on ajoutait ces deux particules; ainsi, dans Flamenca (v. 4139):

Ans bels e grans e mais cortes;

dans G. de Rossillon (v. 8220):

Ne sai quans n'au aucitz e mais nafratz.

• Le dicton suivant offre un exemple de mai=et unissant deux propositions

Lou soulei râyo, mai ca plóu; Lou boun Dî té soun filhóu;

« Le soleil luit et il pleut; le bon Dieu tient son filleul. » — Mai = et peut précéder mai = plus. Ex. : mil'an mai mai = mille ans et plus.

Cette locution se rencontre fréquemment dans les textes plus récents (Blandin, Joyas del gay saber, etc.). Elle est devenue, par le renforcement de l'e<sup>4</sup>, amay, aujourd'hui si répandu dans tout le Languedoc et les contrées voisines<sup>3</sup>, et dont les exemples commencent à abonder dès le XV<sup>o</sup> siècle. La Croisade albigeoise en prose et le Ludus sancti Jacobi offrent concurremment les deux formes. Notre mai = et est souvent renforcé au moyen de enquêro, denguêro (fr. encore). Il équivaut alors au latin etiam, dont il peut d'ailleurs suffire, à lui seul, à rendre l'idée.

2. Ni (anc. ni et ne) = lat. nec. Cette conjonction renferme en soi une négation dont la langue cessa, dès son premier âge, d'avoir une conscience bien nette. Aussi fut-elle employée comme simple équivalent de et. Ex.: Si Dieu platz ni a sa maire (Ferabras, 2358); — personas singulars deu dich chasteu ni de sas apertenensas (Coutumes de Limoges, p. 628); — en lor poder ne obediensa (ibid., p. 618). Elle ne gardait en général le sens négatif que dans les phrases où il y avait une autre négation exprimée. Ex.:

E non an gaire escavalcat Ni non son del castel luinat

(Jaufre, p. 140 b.)

Aujourd'hui ni n'est plus jamais employé que dans de telles phrases, c'est-à-dire qu'il sert exclusivement à unir des propositions négatives. Mais, joint à mai, il forme une locution (nimai), qui équivant presque toujours à et, et qui tient ainsi lieu, chez nous, de l'amai languedocien. Ex.: là belià nimai loù burgau (Foucaud); — î m'ou an di nimai you sâbe (id.); — li auro de tout nimai mai (id.). Dans l'ancienne langue, où l'on constate déjà la même union des deux particules, nimais servait aussi quelquefois de copule positive. Ex.:

S'ieu plus que tuit l'autr'amador vos vuelh Ni mais vos am, es doncx dregz que m'en planha.

(Pons de Capduelh.)

<sup>1</sup> Cf. avesque, avangeli, formes secondaires de evesque, evangeli.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On s'en sert aussi en bas Limousin (omai), mais non pas, à ma connaissance du moins, dans les autres variétés du dialecte.

3. Ou (lat. aut). La forme classique est o, diphthonguée plus tard en ou, forme nontronnaise, qui s'est ailleurs renforcée en au, revenant ainsi à son point de départ. Je trouve déjà ou dans un document limousin de 1389!. — Nous employons rarement où seul, préférant nous servir des locutions composées ouhe et oubetout, dont la première, aujourd'hui la moins usitée des deux, se rencontre déjà de temps en temps dans les anciens textes. Ex.:

Tro que coms o vescoms o be rixs bar.
(G. de Rossillon, v. 3451.)

La conjonction ou se supprime habituellement entre les noms de nombre pris dans un sens indéterminé: doû trei an = deux ou trois ans; fâ soû trei quatre repâ per jour (Foucaud). Et de même dans la locution entau entau (de telle ou telle façon); d'autrei lou nû entau entau (d'autres [onf] le nez ainsi ou ainsi) (Foucaud).

4. Si. Autre forme se. Cette dernière est la plus usitée en bas Limousin. A Nontron, on ne la connaît que dans l'expression consacrée se Di plû = si Deo placet. L'une et l'autre existaient dans l'ancienne langue; mais si est celle que les troubadours ont préférée.

Uni à la négation, si a formé sinou (anc. si no, si non), qui a les mêmes emplois que le français sinon et qui équivaut toujours à une proposition entière. Un équivalent non elliptique est, en haut Limousin, si couei (co ei = hoc est) de nou, locution qui s'est probablement développée de celle de l'ancienne langue si que no³, par l'intermédiaire de si que de nou, qui en est la forme nontronnaise.

5. Mâ (fr. mais) remplace sed et verum. — J'ai déjà dit que des deux formes principales de magis en langue d'oc, c'est à

(B. de Ventadour.)

```
Limousin historique, t. II, p. 44.
L'idée de nisi est rendue par a min que (fr. à moins que.)

Ex.:
Si d'aisso m'es certana
Autra vetz lan creirai,
O si que no, jamai
No creirai crestiana.
```

la seconde, mas, que nous avions réservé le rôle de conjonction adversative. Des formes secondaires de mas étaient dans l'ancienne langue mar, mos, mor, qui toutes se rencontrent dans Gérard de Rossillon et qu'on voit aussi dans d'autres textes. On trouve également quelquefois ma sans s, comme aujourd'hui.

6. Pertan. Cette conjonction composée n'a plus aujourd'hui, comme le français pourtant, qui lui correspond, que le sens de malgré cela, néanmoins. Ex.: pertan c'aribo be souven (Fou caud). Mais autrefois, conformément à l'étymologie, elle signifiait au contraire à cause de cela. C'est l'habitude qu'on avait de l'employer surtout dans des propositions négatives qui a conduit, comme pour jamais, à croire que l'idée de négation lui était essentielle et à la détourner ainsi de sa signification normale. La même chose avait eu lieu déjà dans l'ancienne langue de pero, qui veut dire proprement pour cela, mais que l'on trouve le plus souvent employé au sens de néanmoins:

Sap que mortz es e pero si combat.

(A. de Mareuil.)

Nous n'avons plus pero. Mais le bas-limousin emploie quelquefois de la même nanière, c'est-à-dire sans négation exprimée, per oco, au sens de malgré cela. Voy. Béronie, p. 194 a.

¹ On s'expliquera facilement l'attribution à magis de ce nouveau rôle, si l'on fait attention que cette particule a ici, au fond, la même signification que lorsqu'elle remplace (voy. ci-dessus, paragr. 1) et ou etiam. Il est bon mais vif = il est bon et de plus vif, avec une idée accessoire d'opposition entre ces deux qualités, qui naît d'elle-même de leur rapprochement. On comprend que cette idée accessoire d'opposition, s'ajoutant ainsi à celle d'addition, qui est seule au fond contenue dans magis, ait fini par devenir la dominante. En limousin, et en général en langue d'oc, la possession de deux formes dérivées de magis a permis de conserver à cet adverbe la plénitude de sa signification originaire, en attachant celle-ci à la première (mai), et en réservant pour la seconde (mas) la signification dérivée et restreinte de sed. Mais en français, où la même dualité de forme n'existe pas, magis a dù se réduire au second de ces deux rôles, sauf dans la locution n'en pouvoir mais, où il conserve sa signification primitive.

E pertant nos laissa d'anar

Une autre équivalent de tamen est la locution saique de lai, abrégée de que de sai que de lai, et déjà mentionnée, sous çai, au chapitre des Adverbes. En languedocien et en provençal, on dit beaucoup, dans le même sens, pamens (pas moins).

Citons encore, outre cependen, imité du français cependant, une expression, en tout aco (franç. populaire, avec tout ça), que connaissait aussi l'ancienne langue (ab tot so 3) et dans laquelle la signification adversative s'est développée, comme dans mas, de la copulative.

Il nous faut enfin mentionner ici de nouveau si (lat. sic), qui est essentiellement adverbe, mais qui, dans certains cas, joue, comme dans l'ancienne langue 3 et comme en vieux français, le rôle des conjonctions latines tamen ou verum 4: si n'ei copti

- 4 Sai que de lai est plus rarement employé dans ce sens que dans celui de enfin, donc, eh bien! Il traduit aussi, mais plus rarement encore, le r. quoiqu'il en soit, locution dont l'équivalent le plus ordinaire est sio que sio (soit que soit).
  - <sup>2</sup> Ex.: Bertran Carbonel (Denkmäler, 6, 25):

Mas ab tot so far que fol e musart.

- <sup>8</sup> Voy.-en deux exemples dans Raynouard, Lex. rom, V, p. 224 a.
- 4 J'ai déjà signalé plus haut l'emploi de si (sic) comme particule affirmative d'opposition, emploi dont celui que je constate ici ne se distingue pas au fond, et comme formule de souhait (dans l'ancienne langue). Cette particule servait aussi quelquefois, mais moins à ce qu'il semble que dans le vieux franç.. à unir deux propositions indépendantes, comme aurait fait et, ou à marquer la transition de l'une à l'autre. Ainsi, dans Flamenca, 257-8:

Levas d'aqui, si la venes Doncas vezer dedinz sa cambra.

Et dans Boëce, v. 59:

Fez sos mes segre, silz fez metre en preso.

Elle conserve cet emploi en Provence, sinon dans le langage courant (ce que je n'ai pas les moyens de vérifier), du moins dans des chants populaires, où elle est aussi quelquefois purement explétive. Voy. le recueil de M. Damase Arbaud, I, pp. 134, 144, 157, etc., et cf. dans des chants français du Forez (Romania, IV, 112):

Sont trois soldats l'ont dérobéie.

Si son père la suit-z-après.

Et encore:

— O mon Dieu, je vous remercie, ainsi que vous, Vierge Marie!

Si son père la voit venir, etc.

tan maleiza (Foucaud). Dans les phrases affirmatives, il est presque toujours accompagné de plo ou de be : qu'ei bien tar, si fou co plo parti.

7. Car (lat. quare), même sens qu'en français. Particule aujourd'hui peu employée. On se sert beaucoup plus de persoque.

Car ayant pris la place de quia, qui s'était lui-même, dans le latin des bas siècles, substitué à quod (memento quia pulvis es), on s'explique facilement que le rôle de cette dernière conjonction ait été usurpé aussi par notre car, qui signifie ainsi dans les anciens textes non-seulement parce que, mais encore de ce que, à savoir que. Ex.: Arnaut de Mareuil:

Si conoissetz nius par Que sia fallimens Car vos sui benvolens, Soffretz m'aquest faillir.

#### Bernard de Ventadour:

So m'auci de dolor Quar ochaison non ai De soven anar lai.

Le français c'est pourquoi se rendait habituellement par perque ou per so, placé en tête de la proposition. Nous n'employons plus ainsi ces locutions, et nous les remplaçons dans ce rôle par oussi, eitaplo, eitabe, eitapau, locutions composées, dont la dernière emprunte ordinairement à son second élément une nuance négative ou adversative.

8. Doun, anc. donc, doncx, doncas. Déjà mentionnée parmi les adverbes de temps, cette particule a, comme conjonction, les mêmes emplois qu'en français. Elle a aussi chez nous pour équivalent, per counsequen, qui quelquefois s'y ajoute:

E doun per counsequen lo li sauvé la vito.

(Foucaud.)

9. Coumo, anc. coma, com, con (quomodo). Cette conjonction, concurremment avec que, sert encore, comme autrefois, à unir

les deux termes d'une comparaison d'égalité: tan gran ou si gran coumo soun frai.

El mon non es ren qu'ieu am tan cum vos.

(Arn. de Mareuil.)

Elle traduit aussi sicut, dont l'ancienne langue avait dans si com un équivalent plus exact: qu'ei ariba coumo ou zou vio di. Elle a enfin quelquefois la signification temporelle de tandis que, pendant que, lorsque. Composé: coumo si = fr. comme si.

10. Quan et quante (anc. quant, quan; lat. quando). L'e est paragogique comme dans ounte et comme l'o (a) dans les deux coumo. On l'élide à volonté devant les voyelles. Un composé de même signification était lanquan (illo anno quando), qui n'a pas survécu. Synon. d'un emploi plus restreint: couro et courā: la ne so pâ courā la vendró.

Quan n'a jamais chez nous, non plus que dans les purs monuments de l'âge classique, d'autre signification que celle de lorsque; mais, dans le languedocien et le provençal, cette conjonction a aussi, comme en latin, celle de vu que, puisque, de ce que, qu'on lui trouve déjà quelquefois dans des textes anciens de ces provinces. Ex.: grand joia ay quand ses ayssi vengut (Croisade alhigeoise en prose, p. 99); a lo remerciat quand tanta de pena a volgut prendre (id., p. 13).

12. Que, aussi qued, quez, ques, quelquesois quas, dans les anciens textes, lat. quod. Cette conjonction a les mêmes emplois qu'en français. Pour lier les deux termes d'un comparatif d'égalité, elle cède souvent, surtout après tan, la place à coumo. En pareil cas, la vieille langue employait, de présérence, quant (ex.: an tant de poder quant lo mort n'avia (Cout. de Limoges, p. 600)); ce qui aujourd'hui n'a plus lieu.

Que a servi, comme en français, à former, avec d'autres mots, beaucoup de locutions conjonctives. J'énumérerai ici les principales:

Dei que, anc. deis (des, deus) que. On disait aussi de se (ce) que, où se est peut-être une forme du pronom so, devenue assez commune dans les dialectes modernes. — Deipuei (ou

deipei) que = depuis que et, autrefois, aussi après que. Ex.: despoy que ho auran comprat (Cout. de Limoges, p. 608).

Avan que, anc. abans que, anceis que, enans que et, avec le simple, ans que. — Pû tô que (fr. plus tôt et plutôt que). — Si tô que et oussitô que (anc. tan tost que).

Aprê que, peiprê que. L'ancienne langue employait de préférence despueis que, ou le simple pueis (pois) que, aujourd'hui peique, qui n'a conservé, comme le français puisque, de sa double signification d'autrefois, que le sens causal, sorti du primitif grâce à la confusion si naturelle, et qui est la source du plus commun des paralogismes, des idées de conséquence et de postériorité.

Deicio que (d'aissi a que 1) = fr. jusqu'à ce que. On dit aussi jusquo que (cf. jusquas que (Crois. albigeoise en prose, p. 30) et jusqu'a tan que. Say que se trouve, avec le même sens, dans des textes limousins du XIVe s., par ex.: say que v ans sian passat (Lim. histor., p. 622). L'expression ordinaire de cette idée dans l'ancienne langue était entro que, plus souvent abrégé en tro que, et où l'on sous-entendait habituellement que. Ex.:

Tro ve la nuhs escura que tol esgart.

(G. de Rossillon, v. 8670.)

Penden que. Forme toute moderne et imitée du français. Nous disons aussi tandis que. L'ancien mentre que existe encore en bas Limousin. Mentre provient d'ailleurs de la forme plus complète domentre, dementre (dum interim), qui avait donné aussi domens, plus particulier, à ce qu'il semble, au dialecte provençal. On trouve aussi enmentre.

A inter et non à interim se rattachent entre que et entretan que, qui ont le même sens que mentre et qui ne sont pas rares dans les textes classiques. Entretan que se dit encore, mais moins que entretandi que. Quant à entre que, tombé en désuétude en limousin, il se conserve dans des dialectes plus méridionaux, qui emploient du reste plus souvent entre seul, avec

¹ D'ayssi che, avec ce sens, est dans Blandin de Cornoucilles, v. 278. Formes analogues de diverses contrées du Languedoc: d'aquio que, d'aqui que, dinquio et dinquios que, duscos que, etc

l'infinitif, dans le même sens, et aussi dans celui de dès que, après que. Ex.: sega lous blats entre que sou madurs (Peyrot); — entr'aveire soupat, avant de s'ana jaire (le même).

Per que = fr. pour que, afin que, et aussi, par suite de la double signification de per, parce que et puisque. Dans le premier sens on dit encore per fi que et mieux per l'amour que (per mour que). Cette dernière locution signifie également parce que, dont nous avons d'ailleurs l'exact équivalent dans persoque (quelquefois perceque), qui se litdéjà dans les plus anciens textes de notre langue. Une autre expression ancienne des mêmes idées est per tal que, encore usitée dans le Languedoc.

Mâ que = dès que, pourvu que. (Nous disons aussi peru que, à la française.) Cette locution doit s'expliquer, comme noumâ, mâquan, déjà analysés, par une ellipse. L'expression pleine serait mas so que = plus cela que, c'est-à-dire cela (qu'on va dire) étant de plus. C'est ce que montre d'ailleurs clairement une expression équivalente de l'ancienne langue, où so est tantôt exprimé, tantôt sous-entendu: ab so que (littéralement avec cela que). Ex.: am so que sia ses pecat (Joyas, 157); am que vos batejes (Sainte Agnès, 693). — Mas que avait plus souvent autrefois la signification de puisque, qu'il partageait avec pois que et que nous ne lui donnons plus s. L'idée de pourvu que

- ¹ Ne pas confondre avec perque = pourquoi, qui est aussi conjonction en même temps qu'adverbe (dijo me perque tu z'd fai), comme font quelquefois les gens illettrés de nos provinces méridionales, quand ils parlent français. Cette faute paraît commune dans le Bordelais. Il n'est pas rare d'y entendre dire pourquoi au lieu de parce que.
- <sup>2</sup> A côté de persoque, on avait encore la locution pléonastique per so car, qui recevait de son dernier élément une signification plus précise.
- 3 Il a celle de pourvu que dans les deux ex. suivants, relativement récents, et dont le second est tiré des Coutumes de Limoges: Mas que tu vuelhas estar am mi (Leys d'amors, II, 240); mas que eysso se fassa ses frau (Lim. hist., p. 606). Je rappellerai ici que dans les textes poétiques, mas que, comme pois que, laissait toujours, ou presque toujours, sous-entendue la conjonction que. Ex.:

E mas. K. vos manda, an em en lai. (G. de Rossillon, v. 3469.) s'exprimait aussi alors par sol que, aujourd'hui hors d'usage. Quoique, bien que, malgré que. Ces locutions françaises sont aujourd'hui les seuls équivalents de etsi qui aient cours à Nontron et aussi, je crois, en haut Limousin. Le bas Limousin en possède une autre, omai, qui lui est commune avec le languedocien (amai, emai), et dans laquelle il faut sous-entendre que. Le sens fondamental est et plus, d'où l'idée d'opposition s'est développée comme dans mas (voy. ci-dessus, p. 341).—Les expressions classiques de la même idée étaient sitot et si ben. On avait aussi, pour la prose, jasiaisso (ja sia aisso) que, dont les exemples ne sont pas rares dans les textes limousins des XIV°-XV° siècles. Enfin la poésie employait assez fréquemment dans le même sens la locution coras que, qui signifie proprement à quelle heure que.

Je clorai la liste de nos principales locutions conjonctives par les deux suivantes, qui sont des plus usitées parmi celles que nous avons formées avec des noms:

De manièro que (on dit aussi de feissou que, de sorto que) et de beu que (mot à mot de beau que). Cette dernière correspond au français tant ou à force de, avec l'infinitif. Ex.: de beü que l'ei ôro = tant elle est laide; de beü qu'ou tutâvo, ou enfouncé la porto = à force de frapper, il enfonça la porte.

REMARQUE. — On a vu que, dans l'ancienne langue, plusieurs des locutions conjonctives qui viennent d'être énumérées rejetaient souvent, quelques-unes presque toujours, au moins en poésie, la conjonction que. Telles étaient pois que, mas que, tro que. Persoque est, je crois, la seule qui puisse le faire aujourd'hui (perso vôle î nā =parce que je veux y aller), et c'est précisément une de celles qui ne souffraient pas cette ellipse.

Au contraire, que pouvait avoir à lui seul le sens de quelques-unes des locutions conjonctives qu'il concourait à former, et c'est ce qui a lieu encore de nos jours, où il signifie souvent afin que, tandis que, au lieu que, parce que, vu que, de manière que, tant que. Pour des exemples anciens de la plupart de ces significations, voyez Raynouard, Lex. rom., V, 13.

## CHAPITRE QUATRIÈME

#### INTERJECTION

Les interjections proprement dites sont en assez petit nombre. Voici les principales:

- O (long et ouvert). On s'en sert quand on adresse de loin la parole à quelqu'un. Il suit ordinairement le verbe dijé. (dites): dijâ, 6! Moins long et moins ouvert à la fois, il exprime la réprobation.
- O, très-long et fermé, où l'on entend comme deux o dont le second est très-affaibli, exprime la souffrance physique. A, prononcé de la même manière, sert au même usage, ainsi que di (monosyllabe).
- A, long et très-ouvert: satisfaction. Moins ouvert, il peut exprimer, selon l'intonation, l'étonnement, l'ironie, le mécontentement, la douleur.
- E, long et très-ouvert, sert pour appeler. Moins ouvert, il a les mêmes emplois que le français eh, et s'associe de même avec l'adverbe bene: ê bé!

Vouei, joint ordinairement à vê, forme contractée de veez, impératif pluriel de veire: vouei vê! C'est probablement l'oi de l'ancienne langue. Bas-lim., boui; haut-lim., bouei. Cette interjection, de signification d'ailleurs peu précise, exprime surtout la surprise moqueuse, l'ironie et le dédain.

Chou a le même emploi que le français chut. On le redouble quelquefois.

 $\dot{U}$  et i servent seulement pour exciter les animaux et particulièrement les bêtes de somme.

Outre les interjections proprement dites, on emploie encore au même usage d'autres expressions prises des autres parties du discours, et dans la plupart desquelles la signification primitive a complétement cessé d'être sentie. Je mentionnerai les principales.

Boudi (littéralement bon Dieu). Exprime la surprise, l'admiration. Pour invoquer Dieu, on dit moun Di (Deü), formule qui

sert aussi, surtout précédée de  $\hat{a}$ , à exprimer la douleur et, avec une intonation différente, la frayeur, quelquefois une surprise subite, l'ironie, etc.

Pardi, avec i bref. Cette expression (littéralement par Dieu) signifie certes, sans insistance. On n'y sent plus rien qui rappelle un serment. La même chose est à dire de ma fi = ma foi.

Bounogen! paubre! Exclamations analogues au pecaire des dialectes plus méridionaux, et par lesquelles on exprime principalement la pitié, mais qui peuvent aussi, surtout le dernier, servir à traduire d'autres sentiments, comme l'étonnement, l'admiration.

Diable. Mêmes emplois qu'en français. L'ancienne langue s'en servait déjà: e don diables es vengutz? (Jaufre, p. 151 b). Remarquez dans cet exemple l's de diables. Est-ce l's adverbiale ou la marque du pluriel? Dans tous les cas, le haut-limousin a une forme très-altérée de cette interjection, diaurei (cf. diaule en v. fr.), qui renvoie à une forme antérieure en es final comme celle-ci. — Diable est encore partie essentielle de quelques locutions elliptiques, à tournure imprécative, par lesquelles on exprime la contrariété, le mécontentement de soi-même ou des autres: Diable te sio ou te sio pâ! Diable me sio ou me sio pâ! ou même, par une ellipse encore plus forte, diable me pá!

Les formules de salutation sont adi (adeü); adisià quand on s'adresse à plusieurs ou à quelqu'un qu'on ne tutoie pas; boun jour; boun sei; bouno né; Di sio cen (Dieu soit céans), quand on entre dans une maison.

Pour remercier: merci ou marci, gramarcei (ou gran a perdu sa nasale). L'ei final de ce dernier mot s'explique par une forme antérieure en es, qui est en effet fréquente dans les anciens textes. Ex: Seiner, la vostra gran merces !(Jaufre, 170 b).

Pour exprimer un souhait, on emploie pleit-a-Deü (ou Dî), littéralement plût à Dieu, qui est une altération de plagues ou

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Formule ancienne dans la langue. Voy. Raynouard, *L. R.*, III, 32, et d'autres exemples dans *Flamenca*, vv. 6880, 7344.

plases a Deu, ou plutôt peut-ètre de l'expression française. Pour appeler quelqu'un qu'on tutoie : vêque (ou váque), composé de vé et de qui (viens ici). Qui, ainsi devenu que et dépouillé de son accent, n'a plus été reconnu. Aussi dit-on sou-

vent, par un pléonasme inconscient, vêque qui. Une expression de même sens et de composition analogue, mais dont les éléments sont placés dans l'ordre inverse, existe en Languedoc et en Gascogne : savi (sabi) = ça viens.

Deici (à Tulle), à Nontron teici, par renforcement du d. proprement d'eici = (hors) d'ici, s'emploie pour chasser les chiens. Pour chasser les chats, on dit achá, les deux a bref. — S'il s'agit de mettre quelqu'un dehors, on dit deforo!

Pour exciter à l'ouvrage, presser de partir, etc., on se sert, comme en français, des impératifs de aller et de voir. On y ajoute même souvent l'infinitif de ce dernier verbe : Anem ! vesam! vesam veire!

Le français assez / se rend par ja / et aussi par prou /

La formule de serment la plus ordinaire est per moun armo. ou simplement moun armo, où persiste l'ancienne forme de anima, devenue amo partout ailleurs. On dit aussi, avec l'adjectif possessif au féminin, marmo (m'arma), selon l'ancien et correct usage, dont c'est là, si je ne me trompe, la seule trace qui nous reste.

Je m'abstiendrai de relever les jurements. Ils sont en général fort grossiers. Je noterai seulement deux ou trois jurons anodins, produits d'altérations inconscientes ou volontaires:

Sangi pour sang - Dieu; - sangiurei pour sandiaurei = sang-diable; — ma jargoci! = mon reniement (Voy. Ruben, Œuvres de Foucaud, p. 229); — foutringo; — sucre.

Dans les imprécations où entre sacré, c'est toujours sous la forme française que ce mot est employé. On prononce l'a trèslong, et il arrive souvent, par suite, qu'il attire à lui l'accent de l'e final.

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE

# ADDITIONS ET CORRECTIONS'

- Page 21, ligne 13. J'aurais pu me dispenser d'exprimer un doute. Il n'est pas possible en effet d'admettre abbas parmi des rimes en as, la finale de ce mot étant atone. Il faut probablement corriger albas, comme je l'ai depuis proposé ailleurs.
  - 21, note 1. En rapprocher la note 3 de la page 290.
- 22, l. 10-14. On peut voir, dans une même page de G. de Rossillon (162 de l'édit. Hofmann), les trois formes cha, che et chi (ces deux dernières dans le même vers (7572). On trouve aujourd'hui cho en Auvergne, co en Rouergue et en Quercy. Des exemples anciens du même affaiblissement en o de l'a (an) tonique sont so (sanum) et certos (certas = \*certanos), dans des textes limousins de 1371 et de 1475.
- 23, l. 10. On peut ajouter chivalier, forme qui se rencontre déjà très-fréquemment dans les anciens textes. L'a reste dans chavau.
- 23, l. 11. Ajoutez bounhâ = banhâ (fr. baigner), les deux formes étant usitées l'une et l'autre, mais dans des acceptions différentes.
- 24, E, l. 5-6. Il faut faire une exception pour le baslimousin (contrée de Tulle), qui, au contraire, affaiblit souvent en i l'e tonique ou protonique de toute origine.
  - 25, l. 1. Supprimer cultellus, coutê.
- 25, note 1.— Supprimer cette note. L'i, en effet, bien qu'on ne puisse pas toujours constater le fait, a dû se développer, à l'intérieur du mot comme en finale, avant la chute de l's, en
- <sup>4</sup> A moins d'indication contraire, la ligne désignée est toujours celle du texte. Dans le compte des lignes on a négligé le titre courant, ainsi que ceux des chapitres, sections et paragraphes. On n'a pas cru devoir faire un errata particulier pour les fautes purement typographiques; on s'est borné à les relever, à leur ordre, parmi les autres.

sorte que la série normale est es, eis, ei. Il y a lieu, en conséquence, de remplacer dans le texte, ligne 5, les mots « à la suite de cette consonne » par « et cette consonne tombe.»

- 26, l. 3 de la fin: « atones. » Lis.: atone.
- 28, dernière l. On peut ajouter damanda, qui se lit déjà plusieurs fois dans un document limousin de 1371 (Lim. hist., pp. 598, 610, 644, etc.)
- 31, note 4. Les lettres initiales des deux dernières lignes ont été interverties.
- 33, l. 1-5 et note 1. Je citerai, comme pouvant servir à confirmer l'opinion ici exprimée, une pièce de B. de Ventadour (Quan vei la laudeta) et une autre de B. de Born (Quan la novella flors), où des mots comme fron (frontem), pon (pontem), respon (respondet), etc., riment avec mon (mundum), segon secundum), son (sunt), etc.
- 34, l. 8-9. Feulha se lit dans un texte de 1463. A côté de feulho existe aussi, en haut et bas limousin, felho, qui provient de la forme classique fuelha, par réduction de la diphthongue ue.
- 34, l. 12 du bas. La langue classique considérait aussi comme estreit l'ö dans cette condition, c'est-à-dire le prononçait ou. C'est ce que prouvent les exemples sans nombre que l'on a de bo(n), so(n), rimant avec des mots tels que chanso(n), razo(n), etc.
- 37, l. 20. Envio ne vient pas directement de envidia. Il a été précédé de enveia, où ei s'est ensuite réduit à i comme dans mia-né (p. 53, l. 3) de meia-nuech, etc.
- 41, l. 9. Effacer \*refutiare, refusar, refusa. L'étymologie de refusar est incertaine; mais ce ne peut être refutiare, forme inconnue et invraisemblable.
  - 43, l. 4: « requeule. » -Lis.: requeulo.
- 43, l. 7 du bas: « Viduare, voidar. » Cette étymologie de voidar n'est pas certaine. Voy. la Romania, II, 327, et IV, 257.
- 44, l. 1. A notre froujâ on peut comparer, en ancien français, aiger = \*ædicare pour ædificare. Voy. Romania, I, 166, l. 5.
  - 45, l. 11: « caitis . » Lis .: caitius .
  - 46, l. 2 du bas: « ou ue. » Lis.: ou oue.

- 46, dernière l.: «\*bodina, boueino. » L'intermédiaire nécessaire boina, dont je n'avais pas remarqué d'exemples, se peut voir dans des documents limousins et languedociens du XIV\* s. Voy. Breviari d'amor, v. 17003 (variantes); Limousin historique, p. 604.
- 47, 1. 10 du bas: « Dans le haut-Limousin. » Lis. : Dans le haut comme dans le bas Limousin.
- 51, l. 9 du bas. Ajoutez: ie se réduit souvent à e, en haut Limousin, dans les finales en ier, après les chuintantes ch et j. Ex.: archer, barger = archier, bergier, formes nontronnaises.
- 53, l. 3: e rainos, ranoú. »— Ranoú est plutôt l'ancien renos, par changement d'e en a. (Voy. p. 28, dernier alinéa.)
- 53, l. 7.— Couei peut très-bien être le résultat de la contraction de co ei =(a)co es. Mais je crois plus probable que la série des formes est celle-ci: (a)co es, (a)co's, (a)cois; d'où coueis, couei, par le développement normal d'oi en ouei (voy. p. 46). Cf., dans les Coutumes de Limoges, noys tengut = no es tengut et soy assaber = so es a. Un autre exemple de ce développement de l'i devant s, résidu d'es, ainsi affixé, est le suivant, tiré d'une des nouvelles de R. Vidal (Gedichte der Tr., II, p. 26, l. 19 du bas): tota ma rancurays merce = ... rancura es. Le même phénomène se produisait souvent devant s = se, pronom réfléchi. Voy. ci-après l'addition à la p. 179, l. 8 du bas.
- 54-55. Syncops. Ce qui est dit ici est insuffisant et trop peu précis. La question a besoin d'être reprise et étudiée de plus près et dans un plus grand détail, à la lumière de l'excellent mémoire récemment publié par M. Darmesteter sur la protonique en français (Romania, V, 140).
- 56, l. 1: « Pouvero (polvera) = pulverem.» Remplacer le signe = par «de.»
- 56, l. 19-24. Il n'est pas aussi sûr que je le croyais que ei, dans eiranho, soit prosthétique. L'ancienne langue offre, en effet, eranha, où l'e n'est probablement que le résultat d'un affaiblissement de l'a de aranea, et d'où notre eiranho pourrait très-bien provenir.
  - 58, l. 19.—Ajouter: Dans la basse Auvergne et les cantons

avoisinants de la Marche limousine, un a s'insère de même entre e et r (ex.: tearro = terra) et peut persister après la chute de l'r. peadre = perdre.

58, note 1. - Viala est plusieurs fois dans la Chanson de la Croisade albigeoise. On y trouve aussi fial, mialsoldor, umialmens. De pareilles formes (souvent en iel: viela, fiel, etc.) se rencontrent, plus ou moins clairsemées, dans d'autres textes du Languedoc, du Rouergue, de l'Auvergne, même de la Provence 1. Ainsi fiell, corrigé sans nécessité en fill par l'éditeur, est la forme constante de filium dans Sancta Agnes. - Cette insertion a lieu même quelquefois entre un i final et l'article ou pronom appuyé l, et c'est alors presque toujours e qui s'introduit. La plupart des éditeurs ou rejettent cet e, ou le détachent de l'i précédent, ce qui, dans ce dernier cas, a le très-fâcheux effet d'induire en erreur sur sa vraie nature et de faire voir un article el où il n'y en a pas. Voici des exemples: Folquet de Lunel, édit. Eichelkraut, p. 22, v. 45: quial vis = qui lo vis (édit.: qu'al vis, ce qui n'a aucun sens); — Croisade albigeoise, v. 592 (note): aquiel an cargat = aqui l'an; — Guerre de Navarre, v. 224: lo regne yel pays =  $\dots$  y lo; v. 743: E siel cosseiltz e yeu (si lo); v. 1374: Ez el qu'auziel message (auzi lo); v. 1389: per quiel rey (qui lo); v. 2366: Niel murs quez es fendutz (ni lo); -Giraud Riquier, p. 215, v. 235: quiel enten = qui (= si on) l'enten (édit.: qu'ie l'enten, leçon inadmissible et qui, d'ailleurs, changerait le sens); - Matfre Ermengaud (Troubadours de Béziers, p. 132): Si es quiel defenda (qui lo); le même (Denkmæler, 80, 26): Li plaser son mays queilh pessier nielh marrimen (ni h); — Las vertutz de l'ayga ardent (Denkm., 314, 13): Siel pel del cap = si li pel; - Poésies religieuses du XIII<sup>o</sup> s. (Chrestomathie, 274, 12): qu'a miel fassa = qu'a mi lo.

A ces exemples on peut, je pense, ajouter le suivant, où, malgré l'apparence contraire, c'est e, et non i, qui se sera

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Toutes provinces où elles ont encore cours aujourd'hui. Dans l'Auvergne, l'a s'introduit aussi entre e non modifié et l. Ex: chandealo, tealo. Des formes semblables se rencontrent dans des textes languedociens du XIV° s.: tealas (Petit Thalamus de Montpellier); prealatz (Breviari d'amor, 2575).

introduit, après mutation en i de l'e de que: Non fes parven quiel pesses = que li (Flamenca, 5342). Pour ce changement de que en qui, cf., dans le même poëme, v. 5069, quiestiers = que estiers; v. 4996, quieus = que vos', v. 6530, quil = que li; et dans le Breviari d'amor, passim, quil ou quilh, également pour que li. On en a, d'ailleurs, bien d'autres exemples.

- 59. Paragoge. A coumo ajoutez ounte (ont) et quanet (quant), où l'e s'est attaché au t final longtemps après la chute de l'e et de l'o étymologiques de unde et de quando.
- 62, 1. 12. Sur cette influence de la diphthongue au, voy. la Revue des langues romanes, VII, 405.
- 63, l. 12 du bas. Cette mutation se remarque encore, en bas-limousin, dans trounso \*trunca (cf. p. 106, note 1). Elle n'a été sans doute immédiate ni dans ce cas, ni dans l'autre, et une première mutation de ca en cha a dû précéder. Cf., p. 72, l. 5, messan = mechan, etc. On trouve dans Rochegude, blanza pour blanca ou blancha; dans Ste Agnès (577), Sansa pour Sancha, nom propre.
- 63, l. 8 du bas : « au bas limousin ». Lis. : en bas limousin.
- 63, l. 6 du bas. Ajouter: Dans mêgue, b.-lim. mergue (petit lait) = allem. molken, la gutturale, tout en changeant de degré, reste dure. Mais elle a dû s'amollir en j pour pouvoir produire la-mêzi (même sens), qui appartient au bas-limousin. Cf. manso, trounso, Sansa, blanza, qui font l'objet de l'avant-dernière note.
- 65, l.7: « ecclesia.»—L'insertion de l'i après cl, dans ce mot et dans quelques autres, est ancienne dans la langue. Ainsi on trouve très-fréquemment glieyza, eglieyza, dans des textes limousins et languedociens du XIV° siècle. Clier = clericus est plusieurs fois dans G de Rossillon et ailleurs.
- 67, l. 18-19. L'u de seuta et de graulo s'expliquerait peutêtre mieux par la chute de la gutturale et l'attraction de l'u des originaux latins. Même observation pour teule = tegulum p. 70, l. 4.
  - 67, note 2. Lutz et patz sont ici cités à tort. Le t y est

<sup>1</sup> Quieus se sera développé de quius, comme sieus de sius (si vos).

un développement du z des formes initiales luz et paz ( = lucem et pacem), et nullement le résultat d'une mutation directe du c dur de pax et de lux. Voy. là-dessus la Rev. d. l. r., V, 335.

- 68, 1. 3 et 10 : « gurges, gorjo. »— Lis. : \* gurga (gurges), gorjo.
- 68, l. 4 et 5 en remontant.— Esmai est plutôt le substantif verbal d'esmajar. Quant à proubai, il est peut-être plus sûr de le tirer de propage (propaginem), par ablation de l'e final, que du nominatif latin propago. Rochegude a une forme féminine probaina que je n'ai pas remarquée ailleurs.
  - 70, note 2, dernière ligne : « dont. » Lis. : où.
- 71, l. avant-dernière.—On trouve des exemples de ces réductions dans plusieurs textes anciens, tels que la Chanson de la croisade albigeoise, la Vie de Saint Honorat, Guillaume de la Barre. Voy. là-dessus la Revue des langues romanes, VI, 293.

   Devant d'autres voyelles (a, o, ou), le parler de Tulle, loin de réduire ch à t, aime au contraire à le doubler d'un s, en sorte que le son total est sts. Ex.: vascho (vastso, comme écrit Béronie), bouscho, bouschou.
- 74, dernière ligne. Ajouter : Il est devenu g dans guinde, qui se dit pour dinde en divers lieux du Périgord et du bas Limousin.
- 74, note 2.— Sur cet intermédiaire, pocs, que je suppose ici entre post et pois, voy. la Rev. d. l. r., V, 331, note 2. On trouve de même prebox = præpositum. En Saintonge, buste se prononce buxe.
- 76, dernière ligne.— L'existence d'une forme telle que \*noclus est encore confirmée par l'adjectif nouclu = noueux, qui a cours aujourd'hui dans une partie de la Saintonge.
- 76, note 2. Des « poésies religieuses » mentionnées dans cette note, il en est une, et c'est celle précisément à laquelle j'ai emprunté deux exemples, qui n'est pas limousine. C'est par inadvertance que je l'ai confondue avec les autres, lesquelles appartiennent incontestablement à notre dialecte.
- 77, l. 5.— Enclunhe vient, non de incudem, mais de incudicem, d'où enclutge dans l'ancienne langue. Incudex se lit dans les iρμηνεύματα de Julius Pollux, publiés par M. Boucherie, p. 166. Cf., dans le provençal moderne, iruge, qui renvoie à \*hirudicem et non à hirudinem.

77, l. 4 du bas.—Ajoutez: Ce développement de t en ts et de d en dz se constate aussi quelquefois en haut-limousin. Ex: betsiomen, moucandzier. — Plusieurs textes anciens offrent des exemples du dernier de ces phénomènes : ex.: adzorar = adorar, etc.

77, dernière ligne. — Ajoutez: Un exemple de la mutation inverse, mais à l'intérieur du mot, est senséno = fr. sentène, si le t, dans ce dernier mot, est bien la consonne primitive. Cf. Servagan = Tervagan, dans une chanson d'Austorc d'Orlac (Mahn Gedichte, IX).

79, l. 15. — Il va sans dire que puesca ne représente pas exactement possim (poxim). On n'a ici en vue que le radical, qui est puesc = posc = pox.

79, 1. 3 du bas. — A l'abri de l'influence de l'i, s est devenu ch dans choulha = solhar (\*suculare), et dans pouchâ (tousser), si du moins ce dernier mot est bien le même que polsar, traduit par « valde anhelare » dans le Donat provençal (36 b). - C'est ici le lieu de noter que plusieurs dialectes de l'ancienne langue, y compris le limousin, comme le prouvent des textes de Limoges et de Périgueux, changeaient souvent l's dure suivant i, particulièrement i engagé dans une diphthongue, en une consonne probablement identique au ch francais, et qu'on figurait sch, sh ou ch. Sur sh, voyez un passage des Leys d'amors, I, 62, qui prouve clairement que cette combinaison n'avait pas la valeur d'une s simple 4. Les trois notations, ou seulement deux d'entre elles, sont quelquefois employées concurremment dans les mêmes textes, ce qui démontre leur équivalence. Ainsi les Coutumes de Limoges ont ayschi, punischen, mais plus souvent, par ch, laychen, poicha, etc. La Croisade albigeoise a creish, laish, preisha, ishitz, Saishes, à côté de baicha, ichitz, Saichag, etc. Un même ms. du Breniari d'amor offre ensemble yshi, isschauzada, naischensa, ichia, conoichensa, etc. Mais ce mélange ne se remarque pas partout, et même, là où il a lieu, il y a toujours une des notations qui paraît la préférée. — En finale, il arrive quelquefois que les deux éléments de sh se transposent (de là des formes comme nayhs, qu'on trouve par exemple, dans les Joyas, à côté de naysh

<sup>1</sup> Cf. même ouvrage, II, 186 .

et de naych) ou que l's tombe. Ex.: laih, dih, poih, Foih, etc. Ces dernières formes sont fréquentes dans la Chanson de la Croisade albigeoise, texte qui nous offre aussi d'assez nombreux exemples d'une autre modification de notre sh final, à savoir g:poig, Foig, etc. Je pense que g dans ce cas, comme h dans le précédent, devait figurer un son peu différent de celui du g allemand.

- 83, note 3. Ici et plus loin (122, note 1), j'ai oublié que scopulum était aussi représenté en provençal (escolh, escuelh).
  86, l. 8 du bas: «Guilhaume.» Lis. Guilhem.
- 87, l. 7-8. Saumo et sóumá, au lieu de provenir immédiatement de salva et de salvare, comme je le suppose ici, par mutation directe de v en m, pourraient n'en provenir que par l'intermédiaire de saula et de sóulá, formes résultant de la métathèse du v (cf. teune = tenuem) et dont l'I se serait ensuite changée en m. Sóulá n'est pas d'ailleurs une forme fictive. Elle existe à côté de sóumá, en haut limousin. Cf., dans le prov. moderne, maulo = malva.
- 88, l. 8 du bas.—Le provençal moderne dit de même souveta (souhaiter), avous (août). Cette dernière forme se trouve déjà (avost) dans le Petit Thalamus de Montpellier (p. 67)<sup>4</sup>. Des exemples anciens du même phénomène en initiale sont, dans le dialecte provençal, vo = aut ou hoc, vont = unde, vora = ora (Gloss. occit., 333 a), vostar = ostar, vueills = oculus.—Mentionnons encore les formes gasconnes daubus daubussis = dau(s) us (des uns, c'est-à-dire quelques-uns) et ibe (Bayonne) = ie =  $\ddot{u}e = una$  (l'n intérieure tombe en gascon), dans lesquelles, selon le génie du même dialecte, c'est b qui s'est introduit au lieu de v.
- 89, l. 2. Il faut ajouter *brundi*, forme dans laquelle le *b* s'est substitué au *g* disparu de *grundire*, et qui existe à côté de *rundi*, mais non pas partout avec sa signification première.
- 89, l. 5. Autres exemples de g remplaçant v ou l'aspiration :  $g\ddot{u}et = uet$  (octo) dans diverses parties du Périgord ; gausar = ausar (Languedoc et Gascogne), 'déjà tel au XIVe s.;

¹ Cf. le catalan lavos-pr. laors. On dit de même en Saintonge lavoure = là où.

gabor = vaporem (Dict. langued., dans un texte du XIV s.);
pagur = paor (dans Jaufre, supplément, p. 168); degorar = devorar (Blandin, 180); couga = coua, coar (Languedoc); deguens
= dehens = dedintz, goc = oc, après un infinitif en a (bouta-goc), digamar = diffamer, engouloupa = envelopper (Gascogne).
Dans un texte de Béziers du XV s. (Soc. archéol. de Béz., III,
163), je trouve segon = se on = se non (cf. le mod. soun dans
sounque, sounco, ci-dessus, p. 332, note 2.) — Au lieu du g,
c'est c qu'on a dans lacoun = la oun, fr. là où (Espalion).

89, l. 13-14. — Il est plus légitime et beaucoup plus naturel, dans le cas présent, de supposer que si s'est tout entier substitué à ui (vi), comme flexion verbale, que d'expliquer cette mutation par un simple accident phonique. Mais la langue d'oc nous offre beaucoup d'exemples certains du changement de v en s (z), ou, ce qui est la même chose, de l'insertion d'un z, en place d'un v, pour obvier à l'hiatus, c'est-à-dire pour remplacer l'aspiration. C'est naturellement dans les dialectes méridionaux qu'on doit surtout les rencontrer 1. Tels sont pazimen (= pavimen, paimen), azounda (abondar, aondar), azourta (fr. avorter). D'anciens textes de la Provence et du bas Languedoc offrent crezet (créa), glizeiza (= glieiza), dezitat (déité), bonet malazuratz, cavazier ( = cavayer = cavalier ), et même sazer pour saber (Mascaro, p. 121), azer pour aver (Dern. Troub., p. 124, l. 1). L'inverse, c'est-à-dire v remplacant z, est plus rare, mais se constate aussi dans les mêmes contrées. Ex.: cauvo (aussi cavo), très-fréquent en Provence pour causo; de même pauva (poser), pérévous (= perezos). Des exemples anciens sont gramavi (=gramazi), juvizi et juzivi (= juzizi), devon= dezon = deron (Mascaro, 114), cavet = cazet (ibid., 134), so $var ext{ (Donat prov., 33 } b) = suzar^3.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le limousin en offre pourtant quelques-uns: tel est eiblouzi, qui, à Nontron, traduit eblouir. Mais nous disons eibalouvi, bouvi, où le Languedoc prononce esbalauzi, abauzi. — Cf. dans les patois français bleuvir et bleuzir = bleuir. La même substitution se remarque, en initiale, dans sounte, qui se dit à Nyons pour ounte (prov. vounte).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les formes intermédiaires cauo, paua, ont également cours, peutêtre aussi péréous. Dans tous les cas, ce dernier a existé, car on le trouve (pereos) dans un texte cité par Rochegude.

<sup>3</sup> Il faut peut-être en voir un autre dans un mot que je soupçonne Ro-

F se substitue de même à s dur, en Provence encore, nonseulement dans melfo, cité dans mon texte, mais encore dans
plusieurs autres mots, tels que boufin (déjà dans Flamenca: bof,
v. 4591) = boussi(n); moufo = mousso, founfoni (cornemuse)
de symphonia, fioula (siffler) = sioula (sibilare). L'abbé de
Sauvages enregistre, dans son Dictionnaire languedocien,
fourupa et souroupa (sucer, humer), gaf et gas (gué).

A ces formes modernes on peut joindre bofo (=bosso), qui se lit dans la Croisade albigeoise (v. 4017); aifa, qui est peut-être pour aissa, au v. 6620 de Flamenca, et enfin sofanar = subsannare, qui se rencontre au lieu de soanar, dans quelques textes (Leys d'amors, I, 176; Ferabras, 1401; G. de la Barre, 46)<sup>3</sup>.

Jai moins d'exemples du changement de f en s. Le limousin mausso répond au languedocien majofo (Raynouard: majofa); mais est-ce bien l'f qui est primitive? La chose n'est pas douteuse pour les formes gasconnes gersaut = gerfaut, sistolo = fistule, et pour prosemna = profemna, qu'offrent plusieurs textes toulousains du XVIe siècle. En finale, on peut citer (je ne distingue plus ici z de s ni v de f): voutz (volz) pour volv dans les Leys d'amors III, 210 (cant es moutz, Le blatz en farina sè voutz), et, d'après le ms. 5232 de la Vaticane, dans un vers de P. d'Auvergne (E volz doutz en amarum), exemples qui confirment, en les expliquant, les formes revols et vols (= revolvit et volvit) de la Croisade albigeoise (vv. 7529 et 8905); cers, régime singulier, rimant avec fers, dans la Vie de saint Honorat, p. 14, ce qui confirme la même forme hors de la rime à la page 10; sers = servit dans une pièce de Pistoleta (Lex. R.,

chegude, qui le rapporte, d'avoir mal lu. Ce mot, imprimé aine (Gloss. occit., 9 a), ne serait-il pas plutôt aive =aize? Rochegude lui donne la signification, qui convient fort bien à l'exemple cité, de « meuble, vaisseau, vase, ustensile», et telle est aussi l'une de celles de aize. Voy. la Vie de saint Honorat, p. 181, note 16, et Milà y Fontanals, Poëtes catalans, p. 17, l. 14.

De là yafa et gaza (guéer), tous deux usités.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Je trouve pharmapheutique (sic) dans un curieux document saintongeais de 1815 (Extraits du livre des maitres apothicaires de Cognac, publiés par Jules Pellisson; Poitiers, 1875). Plusieurs, dans le même pays, prononcent la foupe pour la soupe. A Genève on dit de même desola-Rott, vet. Voy. Rater, Retherches sur le patois de Genève.

- I, 507, v. 15); sers = servum dans las Rasos de trobar, p. 84 (citation de P. Vidal) et dans la version de l'Évangile St-Jean, publiée à Berlin, en 1868, d'après le ms. 2425 de la B. N., chap. XVIII, v. 10). Cf. dans l'ancien français troz, trois, truis, pour trof ou truef (de trover); rois, ruis, pour rof ou ruef (de rover); pruis pour prof ou pruef (de prover), et au subjonctif des mêmes verbes, truisse (troisse, trusse), truist, ruisse, ruist; prust (Voy. Burguy et Diez, Grammaire, II, 216). J'ajouterais dist (debet) des Serments, si cette leçon était certaine; mais je crois plus probable, avec MM. Burguy et Cornu (Romania, IV, 454), qu'il faut lire dift.
- 89, note 1, l. 5: « virtuel. » Effacez ce mot. La forme vounte existe réellement, en Provence, à côté de mounte.
  - 90, 1. 12: « pois.» Lis. poitz.
- 90, 1. 13. Le Donat remarque lui-même, p. 55 a, à propos des mots en ohtz, comme cohtz (coctus), que « tuit poden fenir in oitz, sicum coitz, voitz.» On trouve, dans Sancta Agnes, sapha à côté de sapia, et le même texte et d'autres offrent mah = mais (magis), puh ou pueh = pueis (post), fah (factum ou facit), lah = la i (Ferabras, 4943), buh (S. Agnes, 864, mal à propos changé en bruh) = buis de Flamenca, 7207, etc. Lorsque l'h se substituait ainsi à l'i, l's ou le t final pouvait tomber, comme le montrent les exemples précédents. Un des emplois les plus remarquables de h = i était celui qu'on lui voit dans les formes telles que tuh, cargah, garnih, où il représente l'i du nominatif pluriel latin, et qui sont assez fréquentes dans quelques textes. Voy. là-dessus la Revue d. l. r., VI, 102.
- 91, l. 4. Exemples bas-latins du même phénomène: gregnabit, gregnariolus (voy. Boucherie, Un almanach au Xº s., Revue d. l. r., III, 143). Le fr. grimer, grimeler, doit peut-être s'expliquer de même. Voy. encore là-dessus Boucherie, Revue, IV, 519. A l'appui de cette opinion vient ce fait qu'en Auvergne on dit rimer (non grimer) au sens de froncer, rider (Mège, Souvenirs de la langue d'Auvergne, p. 223). Le phénomène inverse (rejet du g initial étymologique) se remarque chez nous dans roumeü (râle: lou roumeü de la mort), qui a la même origine que grommeler. On trouve ce dernier mot dans

<sup>&#</sup>x27; le raisonne ici dans l'hypothèse que grommeler a l'origine germa-

Montaigne, sous la forme rommeler, et Brantome emploie roumeau, qui existe du reste, aujourd'hui, avec roumeler, en Saintonge, en Poitou et en Berry.

91, note 1. — La mutation de r en s (moins fréquente en français que je ne l'ai dit ici par inadvertance), et inversement celle de s en r, se constatent assez souvent dans quelques textes languedociens et provençaux du XIV° siècle et de la fin du XIII°. Voy. là-dessus les recherches de M. Paul Meyer, Romania, IV, 184, 464, et cf. Rev. d. l. r., VIII, 238, note 1.

92, note 1. — A la notice citée, il faut maintenant ajouter celle de M. l'abbé Vayssier sur le dialecte rouergat (Rev. d. l. r., III, 354), dont quelques variétés pratiquent avec constance cette substitution de d à r. J'ai sous les yeux un écrit publié en février 1876, à Villefranche-de-Rouergue, où je lis: bigneidou, escloida, gaide, traide, beide. — Au reste, je considère aujourd'hui comme plus que douteuse la mutation que je supposais ici de r en t, dans les formes verbales mingeten, bequeten, etc. Cf. p. 280.

92, note 2. — Supprimez cette note. Putnais, que j'y vise, avait aussi la forme pudnais, d'où a pu plus facilement dériver purnai. Je mentionne en passant, comme exemple de la mutation contraire en pareille position, govidnar = governar, que je lis dans un document limousin de 1475. — Une autre forme ancienne de putnais est pugnais, qui pourrait aussi avoir donné naissance à notre purnai. Cf. rito, ritou (cane, canard) = quito, quitou de la Gascogne. Guita est dans Rochegude.

94, l. 2 et note 1. — On a un exemple de la mutation de le en d dans idoula (Tulle), anc. udolar = ululare. Daissa n'est pas seulement gascon, comme il est dit dans la note. Cette forme est également languedocienne, et on la connaît aussi en Périgord.

95, l. 2. — Ajouter: Exceptionnellement, l, au lieu de se

nique admise par Littré. Mais le tout ne pourrait-il pas venir du latin? Le fr. du Centre et de l'Ouest n'a pas seulement roumeler; il a encore, dans la même signification, roumer, rouminer, qui renvoient directement à rumare et ruminare. Roumeler (le rommeler de Montaigne) représenterait alors \*rumillare, forme des plus plausibles et d'un type essentiellement populaire, et nous aurions dans grommeler un nouvel exemple de la prosthèse du g.

vocaliser selon la règle, est tombé, après a, dans rampam = rampalm (rameau bénit ou jour des rameaux), qui est ailleurs rampau. L'r tombe de même, en Languedoc, devant la nasale, dans joun = jorn, can-salado = carn salado.

- 95, l. 18: « en limousin. » Lis.: en langue d'oc.
- 96, note 2. Notre ancienne langue a eu peut-être aussi *muit*; du moins cette forme se rencontre dans le poëme de la *Guerre de Navarre*, vv. 640, 2023.
- 98, note 1.— Le *Donat provençal* (p. 41) excepte *baltz* (qui est notre *bal*) des mots que l'on peut « virar en *autz* »; mais il excepte aussi *cavaltz* et *gals*, et nous disons *chavau* et *jau*.
- 99, note 2. On a, à Nontron même, un exemple pareil dans *greu* de *grelh* (*grillum*), que l'on aurait dû s'attendre à y voir devenir *grei*.
- 100, l. 1-2. On a peut-être un autre exemple de la même mutation (m en b) dans brujo = myrica (?). Cf. en grec  $\beta \rho \delta \tau o \epsilon = \mu \rho \delta \tau o \epsilon$ , etc.
- 100, l. 10: « Sóulâ = sóumá ».—C'est peut-être plutôt l'inverse. Voy. la note sur la p. 87, l. 7-8.
- 100, note 2. Voy. une autre étymologie (plus probable) du fr. fange, et par conséquent de notre fanho, dans les Mémoires de la Soc. de linguistique, II, 70.
- 101, N, l. 3. L'étymologie donnée ici de degu (nec unus) est contestée (Voy. Romania, IV, 289, note 2). A l'appui, on peut citer dostan (Montauban et ailleurs) nostan (Joyas del gay saber, 238), et arda arna, deux formes anciennes d'un même mot. Dans le Forez, on trouve la forme legun, résultat d'une mutation différente, mais moins rare, de l'n étymologique.
  - 102, note 1, 1.5: a Vörterbuch .» Lis.: Wörterbuch.
- 105, l. 13-14.— Gru, rattaché ici à granum, a plutôt peutêtre une origine germanique. Voy. Littré, au mot gru. Il se sera, dans ce cas, produit une confusion des deux mots. C'est ce qu'indique l'n du dérivé engruna (p. 113, l. 3) = fr. égrener.
- 106, note 1. A l'appui de cette explication de trounho, je citerai blanha (= blanca), forme que je trouve dans Rochegude, mais que je n'ai d'ailleurs rencontrée, ou du moins remarquée, dans aucun texte.

- 107, l. 11. Ajoutez à ces exemples besouei (besonh), coudouei (codonh), louei (lonh), que'j'ai entendus dans les cantons de St-Pardoux-la-Rivière et de Champagnac. Au contraire, effacez perpai, que je regarde aujourd'hui comme un exemple trop incertain. L'étymologie perponh ou perpoing, où d'autres s'étaient aussi laissé prendre (voy., p. ex., Ruben, Œuvres de Foucaud, 21, note 4), m'avait séduit. Mais, si notre perpai peut s'y ramener, il n'en est pas de même du bas-limousin porpar, qui renvoie, par porpal, à un porpalh qui serait la source commune des deux formes. D'un autre côté, perpount, perpouen, au sens propre de pourpoint, existe à côté de perpai (= poitrine). Tout se réunit donc pour rendre plus que douteuse l'étymologie que j'avais adoptée pour ce dernier mot, et que je retire.
- 107, à la fin.— Ajoutez: Nh, comme lh, se réduit quelquefois à y. Ainsi entanha du bas-limousin est chez nous entaya.

  Ce mot signifie «embourber», et je remarquerai en passant
  qu'il nous offre peut-être (en le tirant de fanho) un exemple de
  la même mutation de f(ph) en t, que l'on constate dans blaste- mar = blasphemare. Le contraire se remarque dans le languedocien fanfasti = fantastic.
- 108, l. 7 du bas: «eirisseü.» Ce mot n'est pas aussi particulier que je l'avais cru au dialecte limousin. Du moins ne l'était-il pas autrefois, car on le lit(eiressel) dans un troubadour languedocien (Daude de Prades). Rochegude le mentionne, mais il en ignore le sens, ce qui peut faire supposer qu'on ne le connaît pas aujourd'hui dans le Languedoc.
- 109, l. 21. Le *v* radical du verbe *avei* tombe même quelquefois, en haut-limousin, à l'imparfait de ce verbe : *oyo* = *avio*.
- 112, l. 2 de la sous-note: « frar.»—Lis.: frair. Cette forme et les formes semblables, mair, pair, se rencontrent déjà accidentellement dans Bertran de Born, et l'on trouve même mai (à la rime) dans Bernard de Ventadour.
- 114, l. 6 du bas. Cette étymologie de *dabouro* est probablement erronée. Voy. p. 308, note 3.
- 123, note 1.— La forme banna, ici supposée, se trouve en effet (p. ex.: Vie de saint Honorat, p. 13). Je remarquerai à ce sujet que l'assimilation de d à n, dans le groupe nd, suivie ou non, mais plus souvent suivie, de la réduction à l'unité des

deux n ainsi obtenus, est un phénomène très-fréquent dans le dialecte provençal et dans le dialecte gascon, surtout dans ce dernier. Ex.: segona (S. Honorat, 127 a), redounello, grannessa, etc.—Très-analogue est l'assimilation de la même dentale à l dans soullats = souldats, forme usitée dans le Tarnet-Garonne et probablement ailleurs.

127, l. 7-8. — Sur boueidâ = viduare (?), voy. ci-dessus la note sur la p. 43, l. 7.

136, dernière ligne de la note: «176.» — Lis.: 134.

137, l. 5 du bas: « qui ne tenta rien nulle part pour faire revivre les cas de ces substantifs.» — Ceci serait trop absolu, si l'on s'en rapportait aux textes écrits. On voit en effet, par quelques exemples, que les noms integrals recevaient parfois l'allongement es au sujet singulier. Mais, comme à l'époque où ces formes commencèrent à se répandre, la langue parlée n'avait plus probablement conscience de la distinction des cas, ma proposition, en somme, doit rester vraie.

139, note 2, 1. 3 du bas: α 188. » -- Lis.: 149.

140, entre les 1. 8 et 9 du bas, placez ligo = lugan (lucanus), sans pluriel. C'est l'étoile du matin.

141, note 3: « est devenu. »—Il serait plus exact de dire « est resté », car la resta se trouve dans des textes, et non pas seulement limousins, du moyen âge. Resto n'a donc pas été emprunté au français; seulement, à Nontron, sous l'influence de la langue nationale, il a pris le genre masculin.

146, l. 18. — On peut ajouter paure = paor, qui se dit en divers endroits.

146, l. 3 du bas: «(V. p. 3)». — Lis.: (voy. t. II, p. 168). — Un passage du même ouvrage (II, 62) montre clairement qu'au XIV°s., dans les noms dont il s'agit ici, la forme du cas sujet (aire) prévalait déjà, comme dans la langue actuelle, sur celle du cas régime.

148, note 1, 1.6.—Ajouter: Ces formes en ei = es se rencontrent assez fréquemment dans G. de Rossillon. Ainsi prei, marquei, mercei, pagei, Agenei, etc.

152, l. 7. - Placez après cros le signe =.

152, l. 9: a pô. »— Je ne sais comment je n'avais pas reconnu dans ce mot l'ancien post, dont les exemples ne manquent pas, et qui vient de postis.

153, 1. 2-6: « *proubai*.» — Voyez ci-dessus la note sur la p. 68, 1. 4-5 du bas.

156, l. 5 du bas. — Ajoutez go (anc. ga) = vadum, où l'o bref du singulier reste au pluriel sans changement, contrairement à ce qui se passe dans les autres noms en o bref provenant d'un a radical, comme mo, crestio, germo. Voy. p. 140.

156, note 1, 1, 2: «149.»—Lis.: 151.

156, note 3, 1.1: « Colp. » - Lis.: Cop.

160, dernière l. de la note 1: « as. »—J'ai trouvé, depuis, un exemple ancien de cet adjectif au féminin pluriel. C'est dans le Recueil de M. Paul Meyer, p. 141, l. 92: « que sas coberturas de fer foron totas asas. » M. Meyer, à la vérité, corrige arsas; mais je crois que c'est à tort.

161-2, à la fin de la note 4, ajouter: Au sujet de ces adjectifs ainsi allongés au pluriel, je noterai que, dans le Quercy, le Rouergue et diverses parties du Languedoc, la nouvelle flexion es, non-seulement se substitue, mais encore s'ajoute souvent à l'ancienne et régulière flexion en s. Je n'ai remarqué cela que dans le pronom el (elses), dans plusieurs adjectifs déterminatifs (aquelses, calses, quanses, tanses, toutses, unses ou usses; au féminin, toutsos, ussos)<sup>4</sup>, et dans deux ou trois substantifs (eusses = oculos, pelses = pilos, reizes = reges (le jour des Rois), fiousses = fila). Dans les mêmes contrées, je vois ces flexions prêtées même aux particules, régulièrement invariables, mais et gis, et au nom composé touplé, qui en joue le rôle. Ex.: Per de couops n'a pas gisses (Villefranche de Rouergue); touplesses d'autres legats (id.); — li fou maysses de pelses grises (Béziers).

163, note 4, avant-dernière ligne : « religieuse. » — Lisez: religieuses.

164, nº 16.— Aux trois adjectifs en au, exclusivement féminins, ici mentionnés, il faut ajouter bringau, du verbe bringa (sauter, danser), qui n'est, à ma connaissance, employé qu'avec le subst. féminin feure (flèvre). On dit d'une jeune fille trop

<sup>&#</sup>x27;Je trouve déjà elses, aquelses et totses, dans des documents languedociens de 1465 et de 1501. — Une pièce de même origine, du commencement du XVII<sup>\*</sup> s., a lous teusses — lous teus (les tiens).

fringante qu'elle a « la feure bringau. » — En haut-limousin, l'adjectif viau (=vilis, comme fiau=filum; voyez p.58), garde les deux genres. Mais on lui donne souvent aussi la flexion féminine audo (viaudo), en l'assimilant faussement à ceux où au provient de aldus, comme chau.

166, l. 12: « singulier. » — Lis. : masculin.

167, nº 7. « ors-orso. » - Lis.: or-orso.

167, nº 8. — Ajoutez: For reste encore féminin dans aigofor (eau-forte), qu'on dit aussi, du reste, aigo-forto.

168, n° 10. — C'est par erreur qu'il est dit ici que les adjectifs en dour —doueiro, dont il s'agit, ne « correspondent phonétiquement à aucun type latin. » lls sont formés sur le modèle des adjectifs en torius, tels que amatorius, mais répondent pour le sens, soit à des participes en urus, soit des adjectifs en bilis. Voy. Diez, Grammaire, t. II, p. 327 de la trad. française, et Leys d'amors, II, 60-62.

173. Pronom de la première personne. — Il faut ajouter au paradigme des formes anciennes iau, dont les exemples ne sont pas rares dans des textes de diverses provenances.

173, note 3. — Après nos autri, ajoutez : cas sujet; et pareillement, p. 175, note 1, après vos autri.

174, note 1.—Supprimez les deux exemples cités dans cette note. Le premier, tiré d'une pièce dont je ne puis comparer les diverses leçons, me paraît décidément trop suspect. Quant au second, j'ai eu le tort, le trouvant cité dans Raynouard, de le transcrire sans le vérifier. Le premier vers est trop long et doit se lire: E veus m'al vostre plazer, ce qui rétablit la mesure et fait disparaître l'invraisemblable anomalie syntaxique que j'y croyais voir.

176, première ligne après le paradigme : « vocalisation de l'e. » — Lis. : . . . . de l'l.

177, note 1, 1. 7. — Voy. d'autres exemples, plus anciens, de cet emploi de se, dans la Romania, IV, 343.

177, note 2. — Un exemple encore plus ancien de l'emploi de il au régime pluriel nous est offert par le v. 2082 de G. de Rossillon:

E coro los ferir elh nostre il.

178, 1. 2 du bas. — J'ai oublié ici eü, qui s'emploie aussi, mais plus rarement que ou, et seulement, comme au mas-

culin, dans des phrases interrogatives:  $plóu-t-e\bar{u} = pleut-il$ ? Quant à óu, l'expression « qui est sujet et régime », dont je me suis servi, pouvant, malgré la distinction faite dans le paradigme, induire en erreur, je crois utile de faire remarquer que, en tant que sujet,  $óu = \acute{e}u = el$ , de même qu'au masculin, tandis que, comme régime, ce pronom n'est autre que l'ancien o. Pour les autres formes du pronom neutre, dérivées de hoc, et qui sont très-nombreuses en langue d'oc, voy. la Romania, IV, 338, et V, 232.

178, note 3. — J'ai, depuis, rencontré trois ou quatre exemples de *la*, sujet, pour *ela*, dans des textes anciens de diverses provenances. Ils sont recueillis dans un autre travail qui paraîtra prochainement.

179, 1.8 du bas.— J'ai oublié ici le pronom se, qui se réduisait à s (ques = que se). En réparant mon omission, j'ajouterai que devant cette s se développait quelquefois un i (y), même après une voyelle atone. Ex. tirés des Coutumes de Limoges: qui queys sia, noys deu pausar. Des textes d'autres provinces offrent le même phénomène sur une très-grande échelle. Tel est le Breviari d'amor. Parmi les mss. des Troubadours, le nº 1592 de la B. N. le présente constamment. Ex.: dompnais = dompna se, emperaireis = emperaire se, gensois = genso se. Il est remarquable que ces mêmes textes laisssent en général intactes les finales, soit verbales, soit nominales, en as, es, os¹. Ainsi ela se devient elais; mais elas reste elas.

Il ya fort peu d'exceptious. Les moins rares concernent es. Pour os, je n'ai qu'un exemple, précieux à noter comme témoignage de l'ancienneté de la prononciation actuelle du pronom nous en bas Languedoc: Mas la raso nois (pron. nouis) no sabem (Breviari d'amor, v. 2514). Il en était probablement déjà de même de vos et de los. Voy. là-dessus A. Roque-Ferrier, l'Article et les Pronoms en langue d'oc (Revue des l. r., IX, 135). — A l'égard de as, on peut citer vays (= vas = vers) dans un troubadour de Béziers (R. Gaucelm) et, sans l's (devant une consonne), ai = as pour als, datif pluriel de l'article, dans la Vie de St Honorat, pp. 12 et 158. (Cf. dans le même texte, p. 12, ei santz = es (e los) santz). Mentionnons encore les formes verbales de 2° pers. plur. en ai = as = atz. qui ont été signalées dans G. de la Barre et dans Flamenca, et sur lesquelles voyez la Revue des l. r., VI, 292. (Il y en a, si je ne me trompe, dans ce dernier texte, un autre exemple à relever; c'est au vers 1548, où je crois qu'il faut lire: Pasai, fai s'el = passez. dit-il.)

179, note. — Le pronom neutre lo, dontil est question dans cette note, fut autrefois très-peu usité, et les dialectes qui, comme le provençal et le dauphinois, en faisaient le plus d'usage, l'employaient comme sujet'. Aussi ai-je eu tort de ne pas l'inscrire comme tel dans le paradigme (p. 176). Aujourd'hui on s'en sert beaucoup en Provence, au moins dans le sous-dialecte d'Avignon, que Mistral a rendu classique, mais surtout, à ce qu'il semble, comme régime ou attribut. Voy. sur ce pronom la Romania, IV, 342. — Dans le Vivarais et le Dauphiné il conserve son ancien rôle de sujet, sous les formes lou, le, la. Pour cette dernière, cf. sa = so, va = vo (= o). On a des exemples de la remontant au moins au XVe s. Les mêmes formes se retrouvent, et avec le même emploi, dans plusieurs variétés des dialectes de la Lombardie et du Piémont.

180, l. 3. — Le dialecte gascon fait encore un grand usage de ces pronoms affixes, comme les appelait Raynouard. Vos y est, non us, mais bs, réduit souvent à b(p), et quelquefois même changé en ts(cf. cat, cot = cap, cop): sits platz (Dastros) = si vos platz. — L(lo) et ls(los) s'y vocalisent: lou bin hé parlau (id.) = parlar lo (le vin le fait parler).

180, l. 10 du bas: « l'i. » — Lis.: l'i.

181, l. l. — Il faut faire une exception pour lá sujet, qui, comme l'article féminin pluriel, élide quelquefois son â. Ex.: quan l'an = quand elles ont.

181, l. 15. — Des textes de la Provence proprement dite, du XIV° siècle ou de la fin du XIII°, offrent quelques exemples de cette chute du v initial, tant dans le pronom vos que dans quelques autres mots (vostre, volopat, volontiers). Voy. Derniers Troubadours de la Provence, p. 22; Vida de sant Honorat, pp. 120 a et b, 129, 133 a, 174 b, 186. Dans la chronique biterroise de Mascaro (p. 136), on trouve hoiar (= voiar), où v se réduit seulement à h.

Qui qu'en favelh Lo m'es pro belh De mon saber...

<sup>4</sup> C'est à ce titre qu'on le voit figurer, et je n'en connais pas d'exemple plus ancien, dans ces vers du troubadour provençal Raimbaut d'Orange (Mahn Gedichte, n° 326 et 354):

183, l. 7. – Dans la Provence, cal(cau) est employé abusivement sans article, comme relatif, principalement après les prépositions :  $de\ quau = de\ qui$ ,  $en\ cau = a\ qui$ . Usage ancien dans ce pays, comme le prouvent les ex. ci-après, tirés de la version du Nouveau Testament (ms. 2425) :

Lo drap de qual era centurat.

(Jean, 13, 5)

Lo lazer qual Jhesus avia resuscitat.

(Ibid. 12, 6)

184, l. 6-7. — C'est par inadvertance que j'ai dit ici que quant « comme relatif ne servait qu'au neutre. » La vérité est qu'il pouvait servir pour tous les genres et aux deux nombres.

184, note 1. — Cet emploi de l'article pour le pronom est très-fréquent dans la *Chanson de la croisade alhigeoise*. On peut voir les exemples réunis par M. Paul Meyer dans le glossaire de son édition.

185, l. 1: «réduites.» - Lis.: réduit.

185, l. 5-6. « Ço (ou cé) n'est jamais employé qu'avec un pronom relatif. »—Il y a là une erreur; j'oubliais que cé s'emploie très-fréquemment seul avec le verbe dire: ce di, ce disio, ce disset-eü, etc. On se sert aussi quelquefois de ça, mais rarement, par ex. dans la locution pléonastique ce disset-eü ça di, qui répond au fameux qui dit dit-il de nos troupiers. — Je noterai, en passant, que la forme ce se rencontre déjà, dès le XIV° siècle, dans des textes du Limousin ou d'autres provinces, principalement du bas Languedoc. C'est dans le Petit Thalamus de Montpellier que j'en ai vu les exemples les plus nombreux.

185, note 1.—Voy. un autre ex. de quo pour aco dans G. de Rossillon, v. 299 du fragment publié par M. Meyer dans son Recueil, parmi les variantes.

185, note 3: «1589». — Lis.: 1389.

186, note 3.—Un, dans les deux exemples de St Bernard rapportés ici, est plus probablement une variante orthographique de on.

187, l. 3.— Sur le modèle de alcun, cascun, où unus n'ajoute rien à la signification ni de aliquis, ni de quisque, le dialecte languedocien a formé, en ajoutant un à mant, trop, quant, tout, les adjectifs composés mantun, tropun, quantun, toutun,

qui ont respectivement le même sens. Mantun est déjà fréquent dans la Croisade albigeoise en prose; je n'ai pas des trois autres d'exemple remontant au delà du XVI° siècle. — C'est peut-être une composition semblable que nous offre cilun, qui se lit deux fois dans la Vie de Saint Honorat (pp. 45 et 88), et qui signifierait la même chose que cil tout seul, c'est-àdire ceux-ci. Ce sens conviendrait fort bien dans les deux passages.

188, note 1.—On pourrait, je pense, sans trop de témérité, désigner le littoral méditerranéen, de Nice à Valence, en y comprenant les îles voisines, comme le domaine propre de cette forme, en France et en Espagne. Elle paraît, dans les deux pays, s'être fort peu avancée dans les terres, sauf peut- être du côté des Pyrénées. — Les textes cités dans la note ne sont pas les seuls qui en offrent des exemples 1. Voy. encore Un troubadour aptésien, par l'abbé Lieutaud, v. 145; les Derniers Troubadours de la Provence, pp. 61 et 99; Vie de saint Honorat, édit. Sardou, p. 66 (assaventura = a l'aventura), p. 111 (que sa dona per ver entuyseguat avia), p. 203 a, note 37 (sos pes o sas mans); Nat de Mons, dans un passage cité deux fois par les Leys d'Amors (II, 256 et 390):

Quar qui so ver te nec Lay on direl deura....

Au nom propre Pons de sa Gardia, rappelé par M. Meyer, et qui est dans deux mss. (sinon un plus grand nombre), celui du troubadour appelé par d'autres P. de la Gardia, on peut joindre les deux suivants, que je trouve dans Teulet (nº 475 et 800): Oalrics dez Anglada (= de z'Anglada) et W. des Bosquet.

Ce qui prouve bien que c'est à ipse qu'il faut rattacher ces formes de l'article, c'est que, dans de très-anciennes chartes

'Le Ludus sancti Jacobi en a un troisième au v. 371.—Je n'en ai mentionné que trois dans Ftamenca; mais il y en a un plus grand nombre. Pour plusieurs, à la vérité, on peut hésiter entre l'adjectif possessif et l'article. — Dans Ste Agnès, le texte qui en a le plus, j'en ai compté 19. M. Meyer (article cité) en a relevé 14. Voici les cinq autres: 263: ce nostre dieus; 340: ci majestat (corrigé cil sans nécessité); 824 et 1145: Al de sa....! (et non adesa, comme porte l'édition); 931: co (= so), inutilement changé en cel.

de la Provence et du bas Languedoc, où le latin se mêle au provençal, on voit souvent cet adjectif jouer le rôle de l'article, comme ille le fait dans d'autres. Je renvoie aux chartes du Mémorial des Nobles de Montpellier, portant les n° 35, 36, 37, 40, 81, 101, 120, 121, 122, 125, 129, dans l'édition de M. Montel (Revue des langues romanes, t. V et VI). Voy. aussi Meyer, Recueil, n° 45 et 46.

190, note 3: « pour del, employé ». — Lis.: pour del ou dal, employés.

194, l. 4 du bas. — Effacez si.

196, l. 9. — Lisez qu'ei au lieu de quei et placez le signe = après lou meü.

199, note 2, l. 1. — Ajoutez cet exemple tiré d'une pièce languedocienne de 1355: a tug aquilh (Joyas del gay saber, p. 13).

201, l. 15-16. — Quecx, contrairement à ce qui est dit ici, a duré longtemps. Il était encore usité au XIV° siècle. Les Leys d'amors, tout en le qualifiant de mot estranh, constatent qu'il était «acostumat de pausar per cascus.»

202, Nul.— Il faut ici ajouter, comme équivalent de nullus, pen-peino, littéralement pas un, pas une.

204, note (lis. 1 au lieu de 3. — L'adjectif trop, plur. tropis, tropos, existe encore en Languedoc.

215, l. 18: « Revista. » — Lis.: Rivista.

218, note 2: «51-55.» - Lis.: 36-37.

218, note 3: «36-37.» — Lis.: 51-55.

228, l. 10 du bas.— D'autres formes de cette première personne sont soun et sieu, la première propre au languedocien, la seconde au provençal. Soun (son) est déjà très-fréquent dans les vieux textes; sieu (siu), au contraire, y paraît à peu près introuvable. Peut-être y en a-t-il un exemple au v. 3362 de Flamenca:

### Quar s'ieu am e non siu amatz.

228, note 3.— Sias est la forme constante de cette 2<sup>me</sup> personne dans la version provençale du Nouveau Testament contenue dans le ms. B.N. 2425, si j'en juge du moins par ce qui a été publié de cette version.

229, l. 5 et l. 2 du bas. — Ce qui est dit ici de em et de ets

n'est pas exact. Ces formes, dont on trouve de nombreux exemples dans Goudouli et dans les poëtes ses contemporains et successeurs, survivent encore en diverses parties du Languedoc.

230, note 1. — J'ai rencontré depuis ces mêmes formes (eravam, eravatz) dans les œuvres de deux troubadours de Béziers, Matfre Ermengaud et Bernard d'Auriac.

Mentionnons encore, à cette occasion, d'autres formes anciennes dont on n'a que de très-rares exemples, tous relevés dans des textes de la Provence. Ce sont siu (j'étais), siam (nous étions), sias (vous étiez), siu (ils étaient). Pour siam et sias, voy. la Revue des langues romanes, VII, 76, note sur le v. 18 d'une pièce de Jacme Mote d'Arle. Quant aux deux siu, je n'ai encore rencontré ces formes qu'une seule fois. C'est dans le roman de Flamenca, v. 4045 et v. 4739, où elles sont confirmées à la fois par le contexte, qui, dans les deux cas, exige l'imparfait de l'indicatif, par la présence dans un autre passage (v. 6073) de la forme siam (nous étions), et enfin par cette double circonstance qu'il y a dans le même texte d'autres exemples de iu pour ia (ainsi estiu = estia, aux vv. 1315, 3495 et 6428), et de iu pour io, 3e pers. plur. (Voy. vv. 871, 2020, 1372, 6437, etc.)

Cet imparfait de être existe encore aujourd'hui; mais je ne saurais dire si la série de ses formes est complète, ni quelle est l'étendue du pays où elles ont cours. Je n'ai, jusqu'à présent, d'exemples que de la première et de la deuxième personne du pluriel (siam et sias), et c'est dans une pièce datée d'Alais (Gard), et imprimée dans l'Armana de Lengado pour 1876, que je les ai recueillis.

Revenant au siu (= eram) du v. 4045 de Flamenca, je remarquerai que cette forme nous offre probablement l'exemple le plus ancien de la substitution qui s'est opérée dans le dialecte provençal de iu (ieu) à l'ia classique, à la 1<sup>re</sup> pers. sing. de l'imparfait et du conditionnel. La Vie de sainte Enimie, dont l'auteur était de Marseille, a deux exemples de la même flexion. Ce sont les suivants (Bartsch, Denkmæler, 266, 21-22):

E que as dit ? que ja tenrieu Per fantauma si ho auzieu....

Les félibres n'écriraient pas aujourd'hui autrement.

231, note 1.— J'ignorais, quand j'écrivais cette note, que des formes pareilles à celles que j'y signale ont cours aujour-d'hui aux environs de Limoges, sinon à Limoges même. Ruben, dans la préface de son édition de Foucaud, a côté de fuquei et fuguesso, mentionne siguei et siguesso, et, en effet, j'ai rencontré ces dernières formes dans de récentes chansons limousines . Mais on ne trouve jamais rien de pareil ni dans Foucaud, ni dans Richard.

240, l. 18: « comme Toulouse et Marseille ». — Par « Marseille », le lecteur aura compris que j'entends la Provence en général. Il se pourrait qu'à Marseille même ces formes en gué fussent moins usitées que d'autres formes allongées (en ssé). C'est du moins ce que semblent indiquer les textes spécialement marseillais que j'ai pu lire.

247, note I, l. 4. — Ajouter: Ces formes affaiblies, ou originairement faibles, en ii=i(v)i ne se rencontrent, à ma connaissance, que dans le texte cité dans cette note, dans  $Bo\ddot{e}ce$  (v. 87:  $serv\ddot{u}$ ), dans une pièce rimée du ms. lat. 3558 B, que je publierai incessamment, avec les sermons contenus dans le même ms.  $(tengu\ddot{u}, chaigu\ddot{u}, saub\ddot{u})$ , et enfin dans le fragment de mystère découvert à Périgueux, dont j'ai donné dernièrement la  $2^e$  édition  $(eichii)^2$ . Tous ces textes sont limousins. La prononciation actuelle ne fait, dans ces formes et les pareilles, sentir qu'un i, mais très-allongé:  $d\ddot{u}si$ ,  $vengu\acute{u}$ ,  $tengu\acute{u}$ ,  $saub\acute{u}$ , etc., et peutêtre en était-il déjà ainsi autrefois.

248, note 1.—J'ai oublié ici di, usité encore dans la locution ce (ou ca) di = dit-il (anc. fr. ce dit).

249, 1re col., 1. 6 du bas : « esas. » — Lis. : essa.

254, l. 11: «auss, ». — Lis.: aussi.

255, l. 12 du bas : (y.) — Lis. : y.

258, l. 2 du bas. — A coufi on peut ajouter, comme ayant passé à la 2<sup>me</sup> conjugaison (inchoative), les deux verbes counci (concidere) et sunci (subcidere) : quelo chalour me counci (m'abat, m'accable); lou gran fre lou sunci (le saisit, le transit.) Si ce

Le Berry dit de même; je sus = je fus; je susse = je fusse (voy. Jaubert, Glossaire du centre dela France, p. 276).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. Revue des l. r., VII, 417, note sur le v. 7 de ce fragment.

dernier verbe est le même que l'anc. somsir, il est resté plus près de la signification primitive.

258, dernière ligne. — Outre disei (dises), nous avons encore à la  $2^{me}$  personne du sing. de l'ind. prés. la forme forte di (=dis=ditz), usitée uniquement dans la formule interrogative qu'en di? — A l'impératif, nous avons aussi, outre dijo, une seconde forme, di (cf. fr. dis) qu'on peut employer isolément, mais que l'on joint volontiers à la première d'une façon pléonastique: dijo, di!

259, note 1. — Cette signification de deidire doit être rapprochée de celle que l'ancienne langue d'oc, comme l'ancien français, donnait quelquefois à desmentir, à savoir fausser, dans un sens matériel (p. ex. une armure).

261, no 9. — Mulgere n'a pas, en effet, de représentant dans Raynouard. Mais on trouve dans le Donat provençal les formes mols = mulsit (54 a) et moutz = mulget (57 a), dont la dernière renvoie à un infinitif tel que molzer.

262, l. 4. — On a pourtant des exemples, même dans de très-vieux textes, de gui tonique à la 1<sup>re</sup> pers. du singulier. Voy. la note 1 de la p. 247 et, ci-dessus, l'addition qui s'y rapporte. D'autres exemples sont agui dans P. Vidal (Ajostar e lassar), mentaugui dans Guillaume IX (En Alvernha). Cette dernière pièce offre aussi respozi, autre forme affaiblie.

263, l. 7-8 et note 1. — Je crains d'avoir été ici beaucoup trop affirmatif, et je considère aujourd'hui comme peu sûre cette explication des formes bega, molga, etc. Il est plus probable que le g y provient, comme dans vengo, de l'i durci de la flexion iam.

264, nº 8. « Doure.» - On dit aussi doulei.

264, note 1.—D'où vient riclhâno, qui est chez nous, comme on le voit par cet exemple, le nom de l'arc-en-ciel? Rochegude a alclas, et le languedocien moderne arcolan. On peut, d'après ces formes, conjecturer: lo que l'i de notre riclhâno est parasite; 20 que ce mot a subi l'aphérèse, ordinaire en limousin, de l'a initial. La forme régulière et complète du mot serait ainsi arc(o)lano, qui nous représenterait l'alclas (= arclans) de Rochegude féminisé.

265, nº 16. - A la 2º pers. du sing. ind. prés., outre pôdei,

on a aussi, en haut limousin, la forme contracte pouei. Cf. vouei à côté de vôlei.

- 266, note 1. Je n'avais pas sous la main, quand j'écrivais cette note, le dictionnaire de Béronie, et mon souvenir de l'article auquel je renvoie était resté trop peu précis. Ainsi s'explique que le mot « probable » se soit glissé sous ma plume. Le fait est que rien ne doit paraître moins vraisemblable que l'explication donnée, non par Béronie lui-même, mais par son continuateur Vialle, du dicton dont il s'agit.
- 267, l. 2. La forme vols est ici notée à tort comme parfait de voler. Elle représente, non voluit, comme a imprimé M. Guessard (ce qui a causé mon erreur), mais volvit.
- 270, l. 20. On trouve déjà quelques exemples isolés de la l<sup>re</sup> pers. plur. du futur en am dans des mss. du XIVe siècle (Croisade albiqueoise, Breviari d'amor, Vie de sainte Énimie, etc.)
- 270, note 1. La forme classique de ce futur était poirai, par vocalisation du d, comme dans creirai, veirai. Mais on trouve aussi, dans quelques textes anciens, porai, qui est notre pourai.
- 276, l. 5. Ajoutez: Les deux participes penden et fenden ne reçoivent pas non plus la flexion féminine dans le proverbe agricole: luno penden, terro fenden. Cf. le provençal aigo ardent = eau-de-vie.
- 277, l. 10-11. Les formes dont il s'agit ici existent aujourd'hui dans le dialecte gascon; mais il faut se rappeler que ce dialecte est, à proprement parler, étranger à notre langue.
- 277, l. 17-18. Il faut observer ici que, dans les parties du Périgord où la voyelle flexionnelle, à ces trois personnes, est a, elle l'est aussi à la 3° pers. du pluriel. Ainsi disseran et non disseren.
- 277, l. 7 du bas. Ajouter: Si l'ancienne forme de cette 2° personne s'est conservée quelque part, il est probable qu'elle a complétement rejeté son t final, dont on la trouve déjà privée, dès le XIV° siècle, dans quelques textes, dont le principal est le Breviari d'amor. Ex. tirés de ce poëme: receubis (14637), suffris (14639); formieis (14611, suffertieis (14358). On remarquera dans ces deux derniers le changement d'ies final en ieis. Ce changement a presque toujours lieu, en pareil cas, dans le poëme. Une pièce, probablement limousine, que

j'ai plusieurs fois citée (*Prière à Notre-Dame*, dans la *Romania*, I, 409), abonde en formes pareilles, et il n'y en a pas une seule en t. Mais ies ne s'y diphthongue pas, comme dans le *Breviari*. Ex.: aguis (3), porties (34), sufferties (51).

- 279, l. 12. D'autres formes de prétérit, aujourd'hui en usage à Toulouse et lieux voisins, offrent b, au lieu de g ou r, comme consonne flexionnelle. On dit, par exemple, plourèbi, plourèbes (plourec), plourebèm, plourebèts, plourèben. M. le docteur Noulet, à qui je dois le paradigme entier de ce temps, dont je n'avais rencontré dans mes lectures que les personnes à finale atone, m'apprend que la 3° pers. du'singulier manque à la série. On ne dit jamais ni plourep, ni ploureb. Je ne connais pas d'exemple ancien de ces formes remarquables, où paraît revivre le v des formes latines, et qui pourraient suggérer une troisième explication des formes en ègui du même dialecte. De plorevi, par exemple, ploregui se serait aussi régulièrement développé que mogui de movi.
- 284, 1. 20. Dans les verbes de la 1<sup>re</sup> conjugaison, l'ancienne langue avait, pour ce temps, une 2<sup>e</sup> forme plus étymologique, mais moins usitée, en ara; ainsi semblara (Flamenca, 3701) pour semblera. On en rencontre quelques exemples isolés dans des textes limousins du XIV<sup>e</sup> siècle.
  - 292, l. 13. Le même recul de l'accent se remarque exceptionnellement en portugais, dans les imparfaits púnha, tínha vínha. Voy. Diez, Grammaire, trad. franç., II, 178.
  - 295, note 1. Il y a un très-grand nombre d'exemples de pareils déplacements de l'accent dans la *Chanson de la Croisade albigeoise*. Voy., dans la *Revue des langues romanes*, IX, p. 200, la note sur le v. 5002 de ce poëme.
  - 302, l. 4 du bas: « Cel i respondero. » Il faut effacer cet exemple. La bonne leçon est: E eli respondero. Voy. l'édit. de M. Meyer, v. 2915.
  - 304, note 2. Or on est aussi plusieurs fois dans la Chanson de la Croisade albigeoise. On y trouve également dor pour don. Je noterai, en passant, que la mutation de n en r qu'on remarque dans ces formes est très-fréquente dans le dialecte dauphinois, spécialement dans le patois de l'Oysans. Ex.: ur uro, sour (suum), mour (meum), bour (bonum), etc. Le languedocien milhouno offre un exemple de la mutation inverse.

- 308, note 3, l. 2. Effacez « t. IV », et lisez 114 au lieu de 656.
- 315, 1. 2 de la fin: «... mentz, survivent encore, dans...»

   Lisez: ... mentz. Ces derniers survivent encore dans...
- 316, l. 8. Le verbe acelá (assalá), contrairement à ce que j'avais cru, est encore usité. En voici un exemple tiré d'une chanson récente:

Co fai que noû van alai Noû assalâ soû lou plai.

D'autres locutions adverbiales formées comme a l'assala sont a brassa<sup>4</sup> (fr. à bras-le-corps) et a l'esprê (fr. à dessein). A la place de l'ancien de leu, on dit, à Rochechouart, de legié (anc. fr. de léger).

- 316, note 2, dernière ligne. Locutions semblables usitées en Provence et en Languedoc: d'agachoun, d'escoundoun, d'assetous.
- 317, l. 3. A daveras, ici rappelé, on peut ajouter dapas lentement) et dabadas (en vain). Ce dernier subsiste encore en Provence (de bado).
- 318, note 1, ligne 2. Effacer la virgule après le second cada.
- 319, l. 7.—On trouve en effet, dans l'ancienne langue, une locution semblable: casen levan ou levan casen. En voici un exemple du troubadour Perdigon:

E fin joi e lonc desir Mi menet levan cazen.

(Parnasse occitanien, 115.)

- 322, l. 15. Sur no mas quant.— Au lieu de quant ou que, on trouve quelquefois de, ce qui confirme mon analyse de notre locution, la relation eutre les deux termes d'une comparaison pouvant s'établir aussi bien par de que par que ou quant (quantum). Ex.: res mays de veritat pura (saint Honorat, p. 322); negus... mas d'en Arnaut (Vie de G. de Berguedan). D'autres
  - 4 Cette locution existait déjà au XIIIe siècle :

Penra son marit;a brassat

(Breviari d'amor, v. 3933).

Pouvait-on l'employer aussi, comme aujourd'hui, avec un nom féminin, et dire, par exemple, penra sa molher a brassat? C'est fort vraisemblable, mais je n'en ai pas la preuve.

fois, de, au lieu de se substituer à quant, s'y ajoute simplement. Ex.: mas cant sol de Proensa (Croisade albigeoise, v. 7072). Voy. encore dans le même poëme, vv. 140, 2055, 2320, 3268. 324, l. 1 du bas: «(co colp).» — Lis.: co (colp).

325, l. 8 du bas. — Ajouter: Piei remplit même quelquefois abusivement le même rôle, par suite d'un oubli singulier de sa signification propre. Ex.: piei qu'un rei me crese = je me crois plus qu'un roi (Mozobrau, lâ Lemouzina, p. 77).

326, note 2, l. 2. — Au lieu de 2589, il faudrait lire 2587. Mais cet exemple, et je pense aussi le second, sont à supprimer. En effet, oil o doit être lu oi lo, où lo est pronom neutre sujet, et je ne crois pas aujourd'hui que oi soit l'oil français. J'y vois simplement un doublet de oc, résultant de la vocalisation du c.

327, note 3, l. 2.—Aux auxiliaires de la négation, ici mentionnés, ajoutez mot (motz) = modum. Ex.:

Quant menz s'en guarda no sap mot quan los prent. ( Boëce, 132.)

On explique ce mot par muttum, mais je crois que c'est à tort. Voy. là-dessus la Rev. d. l. r., 2° série, IX, p. 356, note sur le v. 3065 de la Croisade albigeoise.

328, l. 7.— Voici deux exemples de cet abus, tirés de textes languedociens du XV<sup>e</sup> siècle :

De totz quants son en lo pas miserable D'aquest mon trist, jamais se trobaria Qui recomtes lo gaug inestimable... (Joyas del gay saber, p. 52)

Et quand los de la dita vila los an vistes venir, se son de res esbayts. (Croisade albigeoise en prose, édit. Bompard, p. 70).

331, 1. 13-14. — Suppléez deux lettres tombées, n à la fin de la ligne 13, t au commencement de la ligne 14. — En Provence et dans le Vivarais, je trouve c(qu) employé dans le même cas. Ex.: din-c-un panier, din-c-un libre.

332, 1. 5: « de (mixto). » — Lis.: (de mixto).

332, l. 15. — Sau (sauv devant les voyelles) se dit aussi en divers lieux: sauv aciden = sauf accident.

336, 1. 7 du bas. — Ves (sous la forme bei) est employé, dans la Marche, du côté de l'Auvergne, au sens de à ou chez, qu'on lui trouve aussi, sous des formes variées, en Languedoc, en

Provence et jusque dans le Forez. Exemples anciens de cette acception: vas un juzieu = chez un juif (Meyer, Rapports, etc., p. 62); vas Jerusalem = à Jerusalem (Ibid., 64).

338, dernière ligne : « Ne sai quans. » — Lis. : No sai quans.

340, 1. 13. — Exemple pareil dans G. de Rossillon (v. 6755):

Ab Girart son lhi dui trei companho.

341, dernière ligne. — On trouve déjà per tot aquo, avec le sens de malgré cela, dans une pièce de Guillaume IX, le plus ancien des troubadours:

## Mas ieu per tot aquo nom mogui ges

- 341, note 1, 1. 8. Le dialecte provençal se sépare, sur ce point comme sur tant d'autres, du limousin et de la langue classique, mais y signifiant à la fois verum et magis. Il en était de même autrefois, comme on peut le voir par les textes spécialement provençaux, tels que Flamenca, saint Honorat, sainte Agnès, etc.
- 342, l. 4. Pâmin se dit aussi, en Limousin, dans le même sens, mais, à ce qu'il semble, beaucoup moins que pamens en Provence.
- 342, note 1. Suppléez la lettre f, tombée au commencement de la l. 3.
- 344, l. 14 du bas. Un exemple plus ancien de quan, dans cette acception, est le suivant, tiré de Jaufre:

Per pauc non a lo sen perdutz Tant fon fels e mal et iratz Can Jaufre non era nafratz.

Voy. aussi Flamenca, v. 1772, où cant = car, vu que.

- 344, l. 2 du bas. L'explication ici hasardée de de se que est à retirer. Cette locution est certainement de sempre que, puisque dese (desen, desempre) = aussitôt. Voy. la note 1 de la page 311.
- 345, l. 12. Il faut ajouter, comme équivalent de *peique* (fr. *puisque*), d'abor que, moins usité pourtant chez nous qu'en Provence et qui a aussi, et même plus souvent, sa signification propre et normale de *aussitôt que*.
  - 347, l. 2: «Quoique.» J'ai oublié l'équivalent le plus

correct de la conjonction française, qui est tambe que. Mais aujourd'hui on ne s'en sert plus guère.

- 347, l. 30. Il y a ici une erreur: per so que pouvait, en effet, se réduire à per so. Ex.: « e fes lo cor raustir... per so la domna s'agradava fort de cor de salvaizina. » (Vie de G. de Cabestanh.)
- 348, l. 17: « Vouei. » Cette interjection existe aussi (voui) en Languedoc. En Provence je la trouve jointe, comme chez nous (mais sous sa forme primitive), à l'impératif de videre : oi-ve !
- 349, l. 19. D'autres altérations de diable sont diatre, marjaure (= malus diabolus).
- 350, l. 1: « pleit-a-Deu! » Je trouve de même plait a Dieus! dans des textes languedociens du XVII s. (Théâtre de Béziers, pp. 96, 166).
- 350, l. 16. Ajoutez ourdi, altération de ardi, qui se dit aussi. C'est le fr. hardi = hardiment! courage! Au lieu de anem! on dit aussi quelquefois an! qui n'en est qu'une abrévation.
- 350, l. 17: «ja.» Cette interjection est mentionnée dans les Leys d'amors (III, 36), parmi un certain nombre d'expressions elliptiques encore usitées pour la plupart.



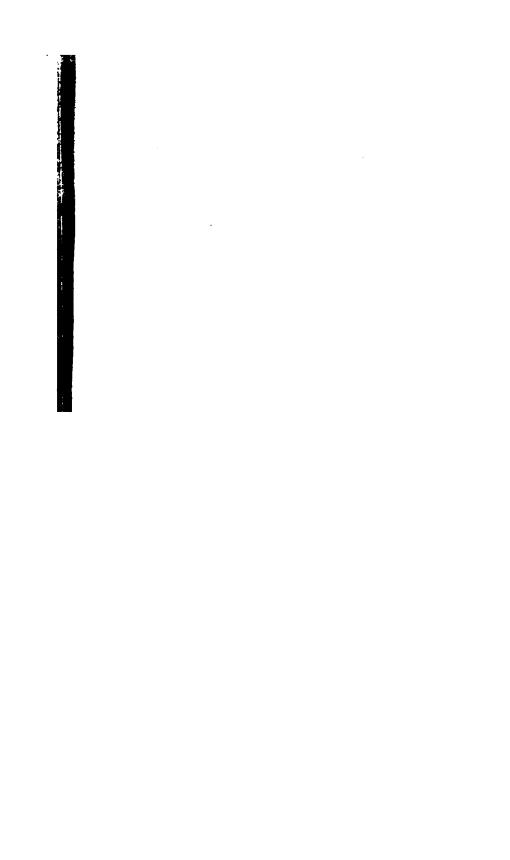

## TABLE

|                                                        | Pages |
|--------------------------------------------------------|-------|
| VANT-PROPOS                                            | 1     |
| REMIÈRE PARTIE. — Phonétique                           | 5     |
| CHAPITRE PREMIER. — Alphabet. — Prononciation. —       | •     |
| Orthographe                                            | 5     |
| CHAPITRE DEUXIÈME.— Vocalisme                          | 8     |
| Accent tonique                                         | 8     |
| Quantité                                               | . 8   |
| CHAPITRE TROISIÈME Vocalisme (suite)                   | 19    |
| Première section. Voyelles graves                      | 20    |
| Deuxième section. Voyelles grêles                      | 36    |
| CHAPITRE QUATRIÈME. — Vocalisme (suite). — Contraction | ì     |
| et élision; suppression et addition de voyelles        | . 52  |
| Chapitre cinquième.— Des Consonnes                     | . 60  |
| Première section. Gutturales                           | 61    |
| Deuxième section. Dentales                             |       |
| Troisième section. Labiales                            |       |
| Quatrième section. Liquides et nasales                 | . 91  |
| CHAPITRE SIXIÈME. — Accidents divers des consonnes     | . 108 |
| DEUXIÈME PARTIE. — Des Parties du discours.            | . 129 |
| LIVRE PREMIER Déclinaison                              | . 130 |
| CHAPITRE PREMIER Substantif                            | . 133 |
| CHAPITRE DEUXIÈME. — Adjectif qualificatif             | . 157 |
| Chapitre troisième.—Pronom                             |       |
| 1. Pronoms personnels                                  |       |
| II. Pronoms relatifs et interrogatifs                  |       |
| III. Pronoms démonstratifs                             | . 184 |
| CHAPITRE QUATRIÈME. — Adjectifs déterminatifs          | . 187 |
| I. Article                                             |       |
| II. Adjectifs personnels ou possessifs                 | . 193 |

|                                                         | Pages |
|---------------------------------------------------------|-------|
| 111. Adjectifs démonstratifs                            | 19    |
| IV. Autres adjectifs déterminatifs                      | 200   |
| Chapitre cinquième. — Adjectifs numéraux                | 206   |
| LIVRE DEUXIÈME.—Conjugaison                             | 209   |
| CHAPITRE PREMIER — Origine des formes et classification |       |
| des conjugaisons                                        | 209   |
| CHAPITRE DEUXIÈME.— Verbes auxiliaires                  | 221   |
| CHAPITRE TROISIÈME. — Conjugaisons vivantes             | 232   |
| 1. Première conjugaison ( $\hat{a} = are$ )             | 332   |
| II. Deuxième conjugaison ( $f = ire$ )                  | 237   |
| CHAPITRE QUATRIÈME. — Conjugaison archaïque             | 247   |
| CHAPITRE CINQUIÈME.—Observations générales              | 269   |
| I. Observations générales sur les divers temps          | 269   |
| II. Modifications euphoniques du radical                | 285   |
| III. Déplacements de l'accent tonique                   | 291   |
| LIVRE TROISIÈME.— Mots invabiables ou particules        | 298   |
| CHAPITRE PREMIER Adverbe                                | 299   |
| I. Lieu                                                 | 299   |
| II. Temps                                               | 306   |
| III. Manière                                            | 311   |
| IV. Quantité                                            | 317   |
| V. Affirmation, négation, doute                         | 326   |
| CHAPITRE DEUXIÈME.— Préposition                         | 329   |
| CHAPITRE TROISIÈME. — Conjonction                       | 337   |
| CHAPITRE QUATRIÈME. — Interjection                      | 348   |
| ADDITIONS ET CORRECTIONS                                | 351   |

TABLE





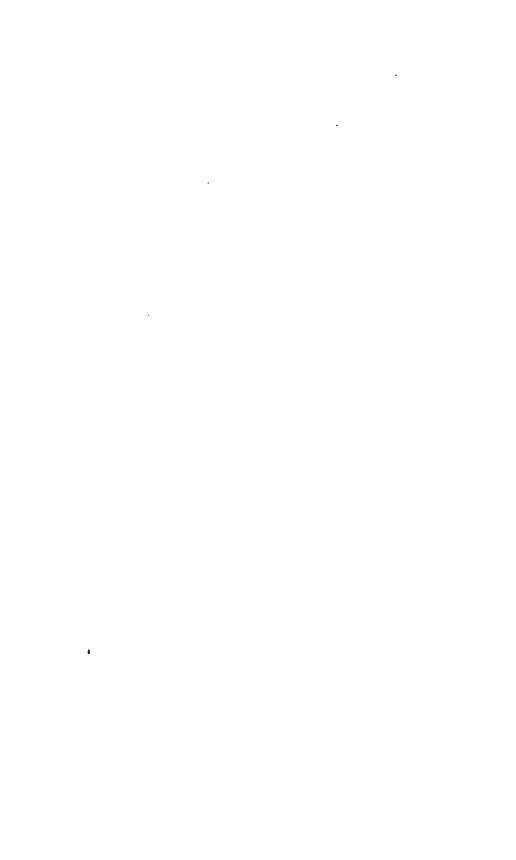